

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

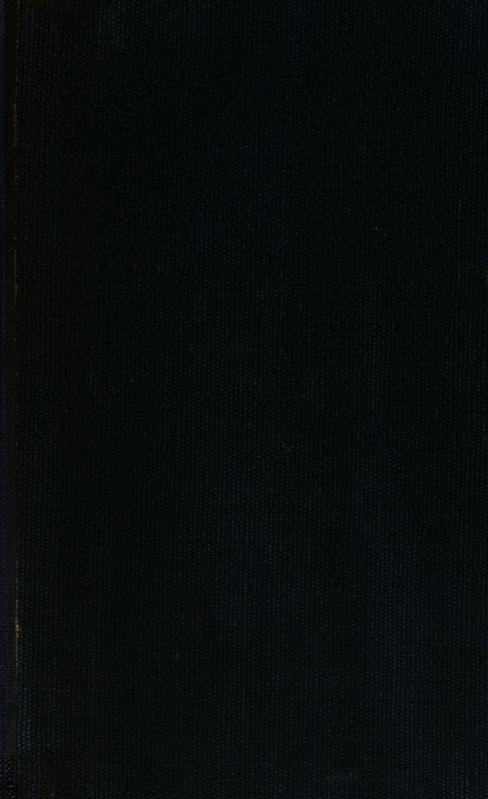



## ORIENTAL INSTITUTE LIBRARY



**OXFORD UNIVERSITY** 



gitized by Google

# COLLECTION D'OUVRAGES ORIENTAUX

PUBLIÉE

PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

## SE VEND A PARIS CHEZ V BENJAMIN DUPRAT, LIBRAIRE, RUE DU GLOÎTRE-SAINT-BENOÎT, N° 7;

A LONDRES

CHEZ WILLIAMS AND NORGATE,

14, REMRIETTA STREET (GOVERT-GARDEN).

PRIX: 7 fr. 50 c.

## SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

## MAÇOUDI.

## LES PRAIRIES D'OR.

TEXTE ET TRADUCTION

PAR

C. BARBIER DE MEYNARD.

TOME QUATRIÈME.



#### PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DE L'EMPEREUR
A L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

M DCCC LXV.



### AVERTISSEMENT.

Mon collaborateur et ami M. Pavet de Courteille désirant donner tout son temps à des travaux commencés avant la publication des Prairies d'or, je reste désormais seul chargé de continuer et de mener à bonne fin la tâche que la Société asiatique a bien voulu nous confier. C'est un devoir pour moi de redoubler d'application et de zèle dans l'accomplissement d'une entreprise dont la responsabilité n'est plus partagée, et je ne négligerai rien pour que cette dernière moitié de l'ouvrage soit digne de l'accueil favorable que les trois premiers volumes ont obtenu du public. Moins élégante, moins libre d'allures, ma traduction, par cela même qu'elle sera le fruit d'un travail individuel, aura peutêtre à un plus haut degré ce caractère d'homogénéité qu'une collaboration, si unie qu'elle soit, ne saurait lui donner entièrement.

On trouvera dans ce volume la fin des généralités auxquelles ont été consacrés les volumes précédents, puis l'histoire rapide, mais substantielle, de Mahomet et de ses quatre premiers successeurs. Après avoir rappelé les vieilles théories grecques sur la constitution physique du globe, théories dont l'analyse un peu sèche se

trouve dans le Livre des routes d'Ibn Khordadbeh; après nous avoir mis au courant des fables répandues de son temps sur les génies et les monstres, Maçoudi décrit, dans six chapitres d'une étendue fort inégale, les monuments du paganisme tels qu'il pouvait les connaître. Ses informations sur les temples grecs, romains et slaves, comme sur les pagodes chinoises, n'ont pas pour nous plus de valeur que les renseignements analogues recueillis par Kazwini dans l'Athar el-Bilad. En revanche, ce qu'il dit du culte et des monuments sabéens présente un caractère d'authenticité incontestable. On connaît déjà ce curieux fragment par les extraits et la traduction que M. Chwolsohn a insérés dans son livre sur le sabéisme (Die Ssabier und der Ssabismus, t. II). Je o'ai point négligé de consulter ce savant ouvrage, ni de mettre à profit les notes et éclaircissements qui en rehaussent la valeur. Les détails relatifs aux pyrées et au culte de Zoroastre ne méritent pas moins de fixer notre attention, et viennent heureusement corroborer ou compléter la description donnée par Isthakhri, par Kazwini et les compilateurs persans cités dans le grand dictionnaire de Yakout. Après un résumé de chronologie universelle qui a dû lui coûter beaucoup de peine, mais que les copistes ont mutilé impitoyablement, Maçoudi, dans le chapitre Lxx, aborde l'histoire musulmane qu'il n'abandonnera plus jusqu'à la dernière page.

Ici surtout il importe de se rappeler que, dans la pensée de leur auteur, les Prairies d'or sont simplement le résumé, l'index des deux grands ouvrages dus à son incroyable fécondité. On s'explique de la sorte pourquoi la biographie de Mahomet, qui devait occuper une large place dans les Annales historiques et le Livre moyen,

est esquissée à grands traits sous forme de précis historique; pourquoi les adages attribués par la tradition au fondateur de l'islamisme sont dépouillés de leurs isnad, marques d'origine sans lesquelles ils perdent tout leur prix aux yeux de la critique. En ce qui concerne le khalifat, l'auteur suit sans y déroger le plan qu'il s'est tracé. Après avoir mentionné en quelques lignes l'âge, les dates principales et la famille de chaque khalife, il passe soit au récit d'un des grands événements de son règne, soit à des particularités de sa vie privée. C'est de l'histoire à la façon de Suétone, mais avec plus de sincérité, sans caquetage ni recherche de scandale. C'est ainsi qu'après nous avoir offert de nouveaux documents sur la conquête de Syrie et de Perse, il nous dépeint en traits ineffaçables la vie austère et frugale d'Abou Bekr; le génie politique, les mœurs âpres d'Omar; l'incapacité d'Otmân, les intrigues de son règne et la sanglante tragédie qui en fut le dénoûment. La lecture des sept chapitres consacrés à Ali confirmera sans doute l'opinion que la critique moderne s'était formée de ce type achevé des âges héroïques de l'islamisme; on s'expliquera mieux la fortune extraordinaire de ce nom que la réaction persane a divinisé; on jugera, pièces en main, cet esprit élevé, ce cœur passionné plein d'une piété ardente et enclin au mysticisme, ce lion de Dieu indomptable sur le champ de bataille, faible, hésitant, presque inintelligent dans le gouvernement des affaires. Sans se défendre d'une prédilection marquée pour ce grand homme, ni dissimuler la sympathie que lui inspirent les malheurs de sa postérité, Maçoudi n'est point schiite; on le voit à l'impartialité avec laquelle il critique les exagérations de cette secte; on sent même

qu'il ne cherche pas à atténuer les fautes politiques d'Ali et de ses partisans. Je n'en veux d'autre preuve que la réflexion qui termine ce volume : « Le rôle que jouèrent les Compagnons du Prophète, après la mort de Mahomet et à la fin de la révélation, est trop incertain pour qu'il soit permis de l'apprécier en parsaite connaissance de cause, etc.» (Plus loin, p. 457.) Cet aveu sincère, quoique un peu timide, ne doit-il pas ajouter plus d'autorité à ses paroles, plus de certitude aux documents réunis par ses soins sur cette phase critique de l'islamisme naissant? Enfin il est bon de signaler deux épisodes extraits des matériaux qui ont servi à la rédaction du Kitab el-Aghani, deux récits charmants par leur naïveté et infiniment précieux pour l'histoire des vieilles mœurs arabes; je veux parler de l'aventure du poëte Abou Mihdjan à la bataille de Kadiçyeh (p. 213) et du duel d'Amr et de Rébyâh (p. 241 et 247), voleurs. amoureux et poëtes, ce qui ne faisait qu'un au désert. Ces fragments, auxquels Maçoudi a su conserver toute leur saveur, se liront avec plaisir, même après les spirituelles lettres de Fresnel sur les Arabes avant l'islamisme.

Je devais naturellement rencontrer, au seuil de l'histoire musulmane, une plus grande abondance de documents propres à fixer les leçons de mon texte, et aussi à éclaircir plusieurs passages obscurs à force de concision. Sans parler de l'excellent et trop rare ouvrage de M. C. de Perceval, non moins utile à consulter pour les vingt premières années de l'hégire que pour les faits antérieurs à la prédication prophétique, j'ai trouvé, dans les deux versions de Tabari et dans les Annales d'Abou 'l-Féda, soit la confirmation, soit une

autre rédaction des faits racontés par Macoudi. Les traités d'Ibn Kotaïba et d'Ibn Doreïd m'ont permis de fixer avec certitude l'orthographe des noms propres et la suite des généalogies. Enfin M. le docteur A. Sprenger a bien voulu me communiquer le texte autographié de quelques chapitres des Prairies relatifs à Ali et aux Omeyades, d'après un ancien manuscrit de l'Inde (Dehli, 1846, in-12). Ce premier fascicule d'une publication trop tôt interrompue, et qui, sous le titre de Historical selections from arabic authors, était destinée à enrichir la science de documents inédits, m'a fourni plusieurs variantes et leçons importantes. Je dois donc remercier publiquement le savant orientaliste de Berne de faciliter aujourd'hui, par sa libéralité, l'achèvement d'une œuvre qu'il a eu l'un des premiers l'honneur de faire connaître en Europe.

Cette seconde partie, incontestablement la plus curieuse du livre de Maçoudi, ne nous consolera pas de la perte des deux grands monuments élevés à la science par cet écrivain infatigable; cependant on peut affirmer sans présomption qu'elle répandra de vives clartés sur l'histoire politique et littéraire des Arabes. Si l'on s'est plu à retrouver dans l'abrégé de Justin les traces de la pensée puissante qui inspira à Trogue Pompée la vaste épopée des *Philippiques*, il me semble qu'on doit accueillir avec le même intérêt un livre qui se recommande non-seulement par la nouveauté des détails, mais aussi par le soin avec lequel l'auteur a corrigé et quelquefois complété son œuvre en la réduisant à de plus modestes proportions.

## كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر ●

الباب الثاني والستون

ذكر ارباع العالم والطبائع وما خص به كل جرء منه من الشرق والغرب والتيمن والحدى والاهوية وغير ذلك من سلطان الكواكب وما لحق بهذا الباب واتصل بهذا

قال المسعودى الطبائع اربع فالنار حارة يابسة وهي الطبيعة الاولى والطبيعة الثانية باردة رطبة وهي المآء والطبيعة الثالثة

LIVRE DES PRAIRIES D'OR ET DES MINES DE PIERRES PRÉCIEUSES.

#### CHAPITRE LXII.

DES QUARTS DU MONDE; DES ÉLÉMENTS; DES CARACTÈRES DISTINCTIFS
DE CHAQUE PARTIE DE LA TERRE, AU LEVANT, AU COUCHANT, AU
SUD ET AU NORD; DES VENTS; DE LA PUISSANCE EXERCÉE PAR
LES ASTRES, ET AUTRES DÉTAILS QUI SE RATTACHENT À CE CHAPITRE ET SE RAPPORTENT AU MÊME SUJET.

Il y a quatre éléments, à savoir : le feu qui est chaud et sec, c'est le premier élément; le second, l'eau, élément

الهواء وهو حار رطب والطبيعة الرابعة الارض وفي باردة يابسة فاثنان منها يذهبان الصعدا وها النار والهواء واثنان يرسخان سغلا وها الارض والمآء والعالم اربعة اجزآء فالمشرق الربع الاول وجيع ما فيه حار رطب مثل الهواء والدم والربيع ربحه للنوب ولد من الساعات الاولى والثانية والثالثة ولد من قوى البدن القوة الهاضمة ومن المذاتات حظه للحلاوة ولد من الكواكب القر والزهرة ومن المراج للحمل والثور وللوزاء وللحكآء خطب القر والزهرة ومن البروج للحمل والثور وللوزاء وللحكآء خطب طويل في وصف هذه الارباع منها جمل في ما مصى وما يأتي والمغرب وهو الربع الثاني جميع ما فيه بارد رطب مشل المآء والبلغم والشبا وربحة الدبور ولد من الساعات العاشرة وللحادية عشر والثانية عشر ولد من المذاتات المالح وما شابه ذلك

froid et humide; le troisième, l'air, élément chaud et humide; le quatrième, la terre, élément froid et sec. Deux de ces éléments, le feu et l'air, tendent à monter; les deux autres, la terre et l'eau, tendent à descendre. La terre est divisée en quatre parties : le premier quart de la terre est l'Orient; tout ce qu'il renferme est chaud et humide comme l'air, le sang et le printemps; le vent de sud y domine; ses heures sont la première, la seconde et la troisième heure; sa force physique prépondérante, la faculté digestive; sa saveur principale le doux; il est soumis à la lune et à Vénus, parmi les planètes; au Bélier, au Taureau et aux Gémeaux, parmi les signes du zodiaque. La description des quarts de la terre a été donnée dans tous ses détails par plusieurs savants; nous avons résumé leurs théories dans ce qui précède et dans ce qui va suivre. L'Occident forme le second quart de la terre, il est froid et humide comme l'eau, la pituite et l'hiver; le vent dominant est le vent d'ouest; les heures, la dixième, la onzième et la douولا من القوى القوة الدافعة ولا من الكواكب المشترى وعطارد ومن البروج الجدى والدلو وللحوت والتجن وهو الربع الثالث جميع ما فيد حار يابس مثل المرة الصغرآء والصيف وريحة الصبا ولا من الساعات الرابعة والخامسة والسادسة من النهار ولا من قوى البدن القوى النفسية والحيوانية ولا من المذاق المرارة ومن الكواكب المريخ والشمس ومن البروج السرطان والاسد والسنبلة والجدى وهو الربع الرابع جميع ما فية بارد يابس مثل الارض والمرة السودآء والخريف وريحة الشمال ولا من الساعات السابعة والثامنة والتاسعة ولا من توى البدن الماسكة ولا من الطعوم والمذاتات العفي ولا من الكواكب زحيل ولا من المروج المبران والعقرب والقوس والارض بعد ما وصغنا تتهاياً المبروج المبران والعقرب والقوس والارض بعد ما وصغنا تتهاياً

zième; la saveur salée et les autres saveurs analogues y dominent; parmi les forces naturelles, la force de sécrétion; ses planètes sont Jupiter et Mercure; ses signes du zo-1 diaque, le Chevreau et le Verseau. Le troisième quart est le Sud; tout ce qu'il renferme est chaud et sec comme la bile et l'été; les caractères particuliers du Sud sont : le vent d'est, la quatrième, la cinquième et la sixième heure du jour; parmi les forces organiques, la force vitale et animale; parmi les saveurs, l'amer; ses planètes sont Mars et le Soleil; ses constellations zodiacales, l'Ecrevisse, le Lion et l'Épi. Le Nord est le quatrième quart du monde; dans toutes ses parties règnent le froid et le sec comme l'atrabile et l'automne; caractères distinctifs : le vent du Nord, la septième, la huitième et la neuvième heure; parmi les forces organiques, l'absorption; parmi les saveurs, l'âcrèté; planète, Saturne; signes du zodiaque, la Balance, le Scorpion et le Sagittaire.

في الهيئة وتختلف في التأثير على مقادير للخطوط فاذا بعد للخط كان التأثير بحلان ما هو اذا قرب لان البعد والقرب موجبات متنافية متغايرة وافضل المواضع من المسكون ما تطرح الشمس ضوء شعاعها البغ والى الاقلم الرابع ينتهى عند هذة الطائفة شعاعها في صغوة وارتفاع كدرة لان شعاع المشمس يهبط متساويا الى هذا الموضع وهو العراق قال المسعودي والمواضع التي لا تسكن عند هذة الطائفة عدمت السكني لعلتين التي لا تسكن عند هذة الطائفة عدمت السكني لعلتين احديمها افراط للر واحراق الشمس وكثرة تواتر شعاعها على تلك الارضين حتى قد جعلتها كلسية واغاضت مياهها بكثرة النشف والعلة الاخرى بُعد الشمس عن الاقلم

Mais, indépendamment de ce que nous venons de dire, la terre se présente sous une infinité d'aspects et subit toutes sortes d'influences déterminées par sa position géographique; ainsi une contrée éloignée de l'équateur est soumise à une influence opposée à celle des pays voisins de l'équateur; en un mot, de la proximité ou de l'éloignement de ce point résultent des effets totalement contraires. Le plus favorisé des pays dans la partie habitable de la terre, au rapport des astronomes, est celui où le soleil darde directement ses rayons; en d'autres termes, c'est sur le quatrième climat ou l'Irak que ses rayons arrivent purs et dégagés de nébulosités, puisqu'ils y tombent également.

Dans l'opinion des mêmes savants, deux causes rendent certaines parties de la terre inhabitables : la première est l'excès de chaleur, l'ardeur continuelle des rayons solaires qui tombent sur le sol, le calcinent et en tarissent les eaux par une évaporation énergique; la seconde est l'éloignement du soleil et sa trop grande élévation par rapport à certaines contrées. Là le froid règne constamment; tout

وارتفاعها عن حوزاتها فاكتنف تلك الارضين البرد واستولى عليها القر والجمد فراد افراط البرد في الجوّ حتى ازال حسر الاعتدال ورفع فضيلة النشو فلم تلبث للرارة في الاجسام ولمر تظهر الرطوبة في اتمآء للحيوان هنالك فصارت تلك البلاد قاعا صغصغا من للحيوان والنبات وهذة البلدان التي تراها مغرطة للحرارة والبرودة في تناسب ما ذكرنا من هذة الديار البلاقع ولهذة الطائغة كلام كثير فى فنآء العالم ونقضة وعودة جديدا وذكروا ان السلطان في هذا الوقت السنبلة وهو سبعة الان سنة وذلك عر هذا العالم وقد ساعد السنبلة المشترى في التدبير وان نهاية العالم في كثرة قطع الكواكب المدبرة المسافة التامة بالقوى واذا استكل قطع المسافة التي disparaît sous la glace et la gelée, la température de l'air s'abaisse à ce point que toute égalité dans les saisons est rompue, les bienfaits de la végétation disparaissent, les corps perdent leur chaleur, et l'absence de l'élément humide arrête le développement de l'animal. On n'y voit que d'immenses steppes privés d'animaux et de végétation. Ainsi,

On trouve dans le système que nous exposons ici de longs détails sur la manière dont le monde dégénère, périt et reprend ensuite une vie nouvelle. Suivant ce système, l'astre qui domine actuellement est l'Épi; son pouvoir dure depuis sept mille ans, ce qui représente l'âge de ce monde; l'Épi est secondé dans son action par Jupiter. La limite de la vie du monde est la limite même de l'espace que les astres dominateurs parcourent par leur force d'impulsion. Quand cette distance qu'on a évaluée est entièrement par-

tous les pays dans lesquels le froid ou le chaud prédomine, présentent les caractères que nous venons de signaler dans

ces contrées désertes.

ذكروها فهنالك يقع النفاذ ويكون الدثور بالعالم والكواكب اذا كملت ما لها كر كر ودور دور عاد التدبير الى الاول منهم وعادت اشخاص كل عالم وصورة مع اجتماع المواد التى كانت له في حال حركة تأثير الكوكب الذي كان التدبير اليه وهكذا عند هؤلاء يجرى شأن العالم سرمدًا وزعوا ان سلطان للمل اثنى عشر الف سنة وسلطان الثور احدى عشر الف سنة وسلطان للجوزا عشرة الان سنة وسلطان السرطان تسعة الان سنة وسلطان السده ثمانية الان سنة وسلطان السنبلة سبعة الان سنة وسلطان العقرب خسة الان سنة وسلطان العقرب خسة الان سنة وسلطان العوس اربعة الان سنة وسلطان الحوت الله وسلطان الموسلان الدور الفا سنة وسلطان الحوت الله عند وسلطان الدور الفا سنة وسلطان الحوت الله سنة وسلطان الدور الفا سنة وعند ذلك

courue, l'influence du corps céleste s'évanouit et le monde rentre dans le néant. Après que les étoiles ont parcouru le cycle de leur course et accompli leur évolution circulaire, la première de ces constellations reprend son action; aussitôt les formes et les substances reviennent dans le monde par l'agrégation des éléments qui le composaient, lorsque l'influence de l'étoile qui le dominait agissait directement sur lui. Telle est, d'après les mêmes savants, la loi éternelle qui régit le monde. Voici la durée qu'ils assignent à l'influence de chaque étoile : le Bélier, douze mille ans ; le Taureau, onze mille ans; les Gémeaux, dix mille ans; l'Écrevisse, neuf mille ans; le Lion, huit mille ans; l'Épi, sept mille ans; la Balance, six mille ans; le Scorpion, cinq mille ans; le Sagittaire, quatre mille ans; le Chevreau, trois mille ans; le Verseau, deux mille ans; les Poissons, mille ans; ce qui forme un total de soixante et dix-huit mille anهو انقضآء العالم ونقض ما فيه ورجوعه الى كونه وتكم هؤلآء في اللهى الذى كانوا في الارض قبل خلق الله آدم واستضلافه له في الارض وان المتولى لهم كوكب من الكواكب النارية وتكم كلا الغريقين في اوج الشمس عند انتقالها الى البروج الجنوبية وما يحدث في العالم وكون الشمال جنوبا والجنوب شمالا وتحول العامر غامرا والغامر عامرا على حسب ما ذكرنا في كتابنا المترج بكتاب الركف وقد ذهب غير هاؤلآء هن تقدم ان الاوائد التي بها وجد سائر الموجودات كالاول والثواني والشوالث على التي بها وجد سائر الموجودات كالاول والثواني والشوالت على حسب مراتبها النفس والصورة والهيولي وانها المبادى على حسب مراتبها النفس والصورة والهيولي وانها المبادى على حسب ما رتبناها وقدمناها في كتاب الرئف فا عدى عا وصغنا

nées. Durant cette période, tout ce qui compose le monde doit dégénérer graduellement et périr, puis reprendre sa forme primitive.

Ceux qui soutiennent ces théories disent qu'avant que Dieu eût créé Adam et l'eût institué son vicaire ici-bas, la terre était peuplée de Génies soumis à l'action d'une des étoiles de feu. Dans l'une et l'autre école, on discute le problème de l'apogée du soleil, dans sa marche vers les mansions situées au sud du zodiaque, la révolution qui s'accomplira alors dans le monde, le changement du nord en midi, et du midi en nord, des contrées habitables en contrées inhabitables et réciproquement; ce sujet a déjà été traité dans notre ouvrage intitulé des Degrés.

D'autres philosophes, parmi les anciens, ont prétendu que les éléments primordiaux, principes de toutes les créatures, et auxquels on a donné le nom de premier, second, et troisième, d'après leur rang, sont: l'âme, la figure et la substance. Telle est la classification des premiers principes, ainsi que nous l'avons déjà établi dans notre livre des فهى الاجسام واجناسها سنة للسم السماوى وللسم الارضى وللميوان الناطق ولليوان غير الناطق والنبات والاجسام الجبرية وهي المعدنية والاسطقسات الاربعة وهي النبار والهوآء والآء والارض وتكم هؤلآء فيها بخص كل واحد محا ذكرناه مما لا بحمله كتابنا اذ كان فيه خروج عن الغرض المجم فيه وقد اتينا على بسط ذلك في كتاب الرؤس السبعية في باب السياسة المدنية وعدد اجزائها وعللها الطبيعية وهل ملك تلك المدينة جزؤ من اجزائها او من غيرها والية نهاية اجزائها على حسب ما ذكر فرفوريوس في كتابة في وصف منازعة افلاطون وارسطاطاليس في ذلك فاما علة كون الشتا بارض الهند في الحالة

Degrés. Puis viennent les corps, que l'on divise en six catégories : le corps céleste, le corps terrestre, l'homme, la brute, les plantes et les corps inertes ou minéraux. Les éléments sont au nombre de quatre : le feu, l'air, l'eau et la terre. Les philosophes ont discuté les propriétés de chaque classe d'êtres et sont entrés à cet égard dans des développements que nous ne pourrions admettre dans le présent ouvrage, sans nous écarter des limites que nous nous sommes tracées. Mais nous avons étudié cette question dans le livre des Sept Chapitres, dans la section intitulée : Le gouvernement politique; ses subdivisions; ses causes naturelles. Nous avons recherché dans ce livre si le gouvernement d'un État se rattache aux éléments primordiaux ou à des principes d'un autre ordre, et si, comme l'a établi Porphyre dans le traité où il expose la controverse entre Platon et Aristote sur ce sujet, la forme du gouvernement n'est que le résultat de ces principes constitutifs.

Nous avons expliqué ailleurs pourquoi l'hiver règne dans

التى تكون بها الصيف عندنا وللحالة التى تكون فيها عندنا الشتا يكون الصيف عندهم فقد ذكرنا علة ذلك ووجة البرهان علية وان ذلك المشمس في قربها وبعدها وكذلك علة تكون السودان في بعض البقاع من الارض دون البعض وتغلغل شعورهم وغير ذلك من مشهور اوصافهم وعلة تكون البيضان في بعض البقاع دون بعض وتغطر الوان الصقالبة وشقرتهم وصهوبة شعورهم وما لحق الترك من استرخآء مفاصلهم وتعوج اسواقهم ولين عظامهم حتى ان احدهم ليرمى بالنشاب من خلف كرمية من قدام فيصير قفاة وجهة ووجهة تفاة ومطاوعة قفارات النظهور لهم في ذلك وكون للمرة في وجوههم عند تكامل للرارة في الوجة على الاغلب من كونها وارتفاعها لغلبة

l'Inde tandis que nous sommes en été, et pourquoi notre hiver coıncide avec l'été dans l'Inde; nous avons démontré que ce phénomène est dû à la distance du soleil, selon qu'il est éloigné ou proche. On a vu aussi pourquoi certaines contrées sont peuplées exclusivement de noirs aux cheveux crépus et d'une conformation dissérente de la nôtre, tandis que d'autres sont habitées seulement par des blancs; pourquoi les Slaves ont le teint blanc et les cheveux blonds tirant sur le rouge; pourquoi les Turcs ont les articulations souples, les jambes arquées et la charpente osseuse tellement molle, qu'ils peuvent tirer de l'arc par-dessus leurs épaules, en se tournant, et que, grâce à la souplesse des vertèbres dorsales, leur corps semble être entièrement retourné. On a vu enfin comment, sous l'action d'un froid rigoureux, la chaleur se porte et se concentre dans la partie supérieure de leur corps, ce qui leur donne un teint البرد على اجسامهم وقد اتينا بحمد الله على شرح ذلك وما انتظم من الدلائل الدالة على مصداق ما ذكرنا فيها سلف من كتبنا في هذه المعاني المقدم ذكرها ولم نعرض لذكر الاخبار عالم يمع عندنا في العالم وجودة حسّا ولا خبرا قاطعا للعذر ودافعا للريب ومزيلا للشك كاخبار العامة في كون النسناس وان وجوههم على نصف وجوة الناس وانهم يؤكلون واخبارهم عن عنقا مغرب وقد زعم كثير انباب وانهم يؤكلون واخبارهم عن عنقا مغرب وقد زعم كثير من الناس ان الحيوان الناطق تلثة اجناس ناس ونسناس ونساس (1) وهذا محال من القول لان النسناس انما وقع هذا الاسم على السغلة من الناس والرذال وقد قال السين ذهب الناس وبقيت النسناس وقال الشاعر

fortement coloré. Nous avons, grâce à Dieu, résolu toutes ces questions dans nos précédents ouvrages, à l'aide d'une série d'arguments propres à entraîner la conviction du lecteur.

Nous avons passé sous silence une classe d'êtres dont l'existence en ce monde ne nous est révélée ni par le témoignage des sens, ni par des autorités incontestables qui écartent le doute et détruisent toute incertitude; nous voulons parler des contes débités par le peuple sur les nesnas, sur leur figure dont une moitié seule ressemble à la figure humaine, et leurs dents en forme de défenses, avec lesquelles ils s'entre-dévorent. Plaçons aussi au nombre des fables l'Anka ravisseur. Plusieurs personnes admettent trois classes d'êtres raisonnables: les hommes, les nesnas et les nesas; mais, sur une telle question, la discussion est impossible; car l'expression nesnas ne s'applique qu'aux gens du commun. El-Haçan a dit: « C'en est fait de la race humaine, il ne reste plus que des nesnas. » Un poëte s'est exprimé dans le même sens

ذهب الناسُ فاستقلُّوا وصرنا خَلَفًا في اراذل النسناس

اراد به ما وصغنا اى ذهب الناس وبنى من لا خير فيه وقد ذهب كثير من الناس الى ان للني نوعان اعلاهم واشدهم للبيّ واخفضهم واضعفهم للبيّ وانشد الراجيز

## مختلف نجرهم جنّ وحِنّ

وهذا تغصيل بين للنسين من للن لم يرد به خبر ولا صح لهم اثر واتما ذلك من توهم الاعراب على حسب ما بينا آنغا وقد غلب على كثير من العوام الاخبار عن معرفة النسناس وحدة وجودة في العالم كالاخبار عن وجودة في الصين وغيرها

L'espèce humaine est partie, elle a disparu, et nous sommes les rejetons des ignobles nesnas.

Le poëte entend par là que l'homme, en se dégradant, n'a laissé après lui que des êtres dépourvus de toute noble qualité. Selon une autre opinion non moins accréditée, il y a deux espèces de Génies, les Djinn, d'une nature supérieure et plus puissante, et les Hinn, plus humbles et plus faibles. On cite ce vers d'un poëme didactique :

Les Djinn et les Hinn qui diffèrent par leur forme extérieure.

Mais cette distinction sur les deux classes de Génies ne repose ni sur une tradition authentique, ni sur des preuves dignes de foi. Il faut en chercher l'origine dans les contes débités par les Arabes, contes dont nous avons parlé plus haut (t. III, p. 323). Cependant un grand nombre de personnes sont convaincues que l'on avu des nesnas et qu'ils existent très-certainement quelque part, en Chine, par

من الحالك الغايئة والامصار القاصية فبعضهم يخبر عن وجودهم بالشرق وبعضهم بالغرب فاهل الشرق يذكرون انها في الغرب واهل الغرب يذكرون انها في المسرق وكذلك كل صقع من البلاد يشير سكانة الى ان النسناس فيها بعد عنهم من البلاد وناى من الديار وقد رووا في ذلك اخبارا مخترجة من طريق الاحاد ان ذلك ببلاد حضرموت من ارض الشحر وهو ما ذكرة عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير المصرى عن ابية عن عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير المصرى عن ابية عن يعقوب بن الحارث بن نجم عن شيب بن شيبة بن الحارث الشهرى قال قدمت الشهر فغرات على رئيسها فتذاكرنا النسناس فقال صيدوا لنا منها فلما ان رحت الية مع

exemple, ou dans des régions non moins lointaines, aux extrémités du monde. Les uns les placent dans les contrées de l'Orient, les autres dans l'Occident, et il est à remarquer que ce sont les peuples de l'Orient qui les relèguent en Occident, tandis que les habitants de l'Occident leur donnent l'Orient pour séjour. En un mot, chaque peuple fait habiter aux nesnas les contrées les plus éloignées, les régions les plus lointaines. D'après une autre tradition, qui est loin de présenter un caractère d'uniformité, on les place dans le Hadramaut, dans la province de Chihr. Cette tradition a pour auteur Abd Allah, fils de Sâïd, fils de Kétir, fils d'Ofair el-Misri, qui la tenait de son père à qui elle avait été transmise par Yâkoub, fils d'el-Harit, fils de Nodjaïm, d'après le récit suivant fait par Cheïb, fils de Cheïbah, fils d'el-Harit le Témimite. Voici ce que racontait celui-ci : « Quand j'arrivai à Chihr, je descendis chez le gouverneur de cette ville. Nous parlàmes des nesnas, et il me pria d'aller à la chasse de ces animaux et de lui en rapporter. Je partis avec quelques-uns de ses soldats, originaires du

بعض اعوانه المهريين اذ انا بنسناس منها فقال لى النسناس انا بالله وبك فقلت لهم خلوة فخلوة فها حضر الغدا قال هل اصطدتم لنا منها شيئا قالوا نعم ولكن ضيفك خلاة قال استعدوا فاناً خارجون في قنصهم فلما خرجنا لذلك في السحر خرج منها واحد يعدو وله وجه كوجه انسان وشعرات في ذقنه ومثل الثدى في صدرة ومثل رجلي الانسان رجلاة وقد الظّ به كلبان وهو يقول (١)

الويدلُ لى مما بنه دهاني دهرى من الهموم والاحزانِ قِعًا مَلِيلًا اللَّهَا الكلمان وٱستمعا مولى وصدَّمَّان انكاحين تجاريان القيماني حضراعنان

Mahrah, et je rencontrai bientôt un nesnas, qui me dit: « Je place ma confiance en Dieu et en toi. » J'ordonnai à mes compagnons de le laisser aller, et ils lui rendirent la liberté. Le lendemain, le gouverneur leur demanda s'ils lui rapportaient un nesnas. « Nous en avions pris un, répondirentils, mais votre hôte lui a rendu la liberté. » - « Faites vos préparatifs, reprit leur chef, je veux prendre part à cette chasse. » Nous partîmes le jour suivant, dès l'aube, et nous vîmes un nesnas marcher à notre rencontre : il avait la face d'un homme, de la barbe au menton, quelque chose comme des mamelles à la poitrine, et deux jambes semblables à celles de l'homme. Aussitôt deux chiens s'étant jetés sur lui, il prononça ces vers:

Malheur à moi! Que de maux, que de chagrins m'inflige la fortune! Arrêtez un instant, vous les deux chiens, écoutez mes paroles et croyez-moi:

En vous élançant sur moi, vous vous attaquez à un ennemi que le danger n'épouvante point.

لو في شباب ما مكلتهان حتى تحسونا او تسفسارقان لست بحقوار ولا جسبان ولا بغكس رُعش الجفان كلين قضآء الملك الرجان يُذلّ ذا القدرة والسلطان قال فالتقيا به فاخذاة ويزهون انهم ذبحوا منها نسناسا فقال قائل منها سبحان الله ما اشد جرة دمه فذبحوة ايضا فقال نسناس من شجرة ولا يرونه كان يأكل السماك فقالوا نسناس خذوة فاخذوة وقالوا لو سكت هذا لم يعلم بمكانه قال نسناس اخرمي شجرة اخرى الا صميت قالوا نسناس خذوه فاخذوة قال نسناس خذوة فأخذ وزهوا في هذا التبران اهل المنهرة نسناس خذوة فأخذ وزهوا في هذا التبران اهل المنهرة نسناس خذوة فأخذ وزهوا في هذا التبران اهل المنهرة

Ah! si j'étais jeune, vous seriez morts ou dispersés avant de me saisir. Je ne suis ni méprisable ni lâche, et jamais la crainte n'a fait battre mon cœur;

Mais j'obéis à la volonté du roi clément qui renverse l'homme fort et puissant.

«Les deux chiens (dit le narrateur) s'acharnèrent sur lui et le saisirent. » D'autres racontent que les chasseurs ayant égorgé un nesnas, un autre de ces monstres dit : «Dieu soit béni! comme son sang est rouge! » Il fut égorgé à son tour. Un troisième, caché dans le feuillage d'un arbre, s'écria: «Il mangeait une baie de sumac. »— « Un nesnas! crièrent les chasseurs, prenons-le! » Et ils s'en emparèrent en disant : « S'il avait gardé le silence, on n'aurait pas su le dénicher. »— « Moi je ne parlerai pas, » dit un autre nesnas du haut de son arbre. — « Encore un, dirent les chasseurs, prenons-le! » et il fut pris. Un cinquième nesnas (ajoute le narrateur) dit du milieu de l'arbre où il était perché : « Eh! ma langue, prends garde à toi! » Il fut découvert et pris comme ses compagnons. Ceux qui font ce récit prétendent

تصادها في بلادها وتأكلها قال المسعودي ووجدت اهال الشعر من بلاد حضرموت وساحلها وفي لهسا مدينة على شاطي البعر من ارض الاحقان وفي ارض الرمل وغيرها مما اتصل بهذة الديار من ارض اليمن وغيرها من عان وارض المهرة يستطرفون اخبار النسناس اذا ما أخبروا بها ويتحبون من وصفها ويتوهون انه ببعض بقاع الارض مما قد ناي عنهم وبعد كسماع غيرهم من اهل البلاد بذلك عنهم وهذا يدل على عدم كونه في العالم وانما ذلك من هوس العامة واخلاطها كما وقع لهم في خبر عنقا مغرب فرووا فيه حديثا عزوة الى ابن عباس ونحن لم نحل وجود النسناس والعنقا وغير ذلك مما اتصل بهذا النوع من الحيوان الغريب النادر في العالم من طريق بود الهادة في العالم من طريق العالم المناه والعنقا وغير ذلك ما والعنه المناه والعالم من طريق من العامة والمها والعنه النادر في العالم من طريق من العرب المناه ولا العالم من طريق ولا العرب العالم المناه والعالم العرب العالم العرب العالم المناه والعالم العالم ال

J'ai remarqué que les gens originaires de Chihr dans le Hadramaut, de Lahsa, ville située sur le bord de la mer, dans le pays des Ahkaf, c'est-à-dire des monticules de sable, dans la partie du Yémen qui confine à cette contrée, enfin ceux de l'Omân et du Mahrah écoutent avec surprise les questions qu'on leur adresse sur les nesnas, et paraissent étonnés de la peinture qu'on leur en fait. Ils supposent que ces êtres extraordinaires vivent dans des régions lointaines et perdues, opinion qui est d'ailleurs partagée par tous les autres peuples. Ceci démontre que les nesnas n'existent pas en ce monde, et qu'ils ont été enfantés par l'imagination ignorante du peuple. On peut en dire autant de l'Anka ravisseur, malgré le témoignage que la tradition attribue à lbn Abbas.

Ce n'est pas que notre raison rejette d'une manière absolue l'existence du nesnas, de l'anka et de toute cette classe d'êtres merveilleux et rares, car ils ne sont pas inالعقل وان ذلك غير همتنع في القدرة كلن اخللنا ذلك لان للجبر القاطع للعذر لم يرد بوجود ذلك في العالم وهذا باب داخل في حير الحكن للبائر خارج عن باب المتنع والواجب ويحقل هذه الانواع من لليوان النادر ذكرها كالنسناس ويحقل هذه الانواع من لليوان النادر ذكرها كالنسناس والعنقا والعرابد وما اتصل بهذا المعنى أن يكون انواعا من لليوان اخرجتها الطبيعة من القوة الى الفعل في تحكم ولم يتأت فيه الصنع كتأتيه في غيرة من انواع لليوان فبقي شاذا يربدا متوحشا نادرا في العالم طالبا للبقاع النائية من البر مباينا لسائر انواع لليوان من الناطقين وغيرهم للضدية التي فيه لغيرة ها قد احكمته الطبيعة وعدم المشاكلة والمناسبة التي بينه وبين غيرة من اجناس لليوان وانواعة على حسب

compatibles avec la puissance divine; mais nous refusons d'y croire, parce que leur existence ne nous est révélée par aucune autorité irréfragable. Ceci rentre dans l'ordre des choses qui sont possibles et licites en elles-mêmes, sans être ni interdites ni nécessaires. Peut-être aussi, les nesnas, l'anka, les irbid et tous les monstres de ce genre. qui ont donné lieu à de si étranges récits, appartiennent-ils à une espèce particulière d'animaux que la nature a créés sans achever son œuvre, et sans les doter des facultés qu'elle a accordées aux autres créatures. Leur isolement, leur caractère sauvage, leur petit nombre, le soin qu'ils mettent à rechercher les contrées les plus éloignées du globe, et à éviter l'approche de l'homme et des animaux, s'expliqueraient, dans ce cas, par l'infériorité à laquelle la nature les a condamnés, et par les différences si prosondes qu'elle a mises entre eux et le reste des êtres vivants. C'est une remarque que nous avons déjà faite dans un des chapitres ما قدمنا في باب الغيلان فيها سلف من هذا الكتاب وفي الاكثار من هذا خروج عن الغرض الذي الية قصدنا في هذا الكتاب وقد قدمنا فيها سلف من كتبنا الاخبار عن رعم أن المتوكل امر حنين بن اسحق أو غيرة من أهل عصرة عن عنى بهذا الشأن من الحكآء أن يتأتى لة ويحتال في جل النسناس والعربيد من أرض الهامة وأن حنينا جل له شيئا من ذلك وقد أتينا على شرح هذا الخبر فيمن أرسل الى الهامة في جل العربيد وألى بلاد الشحر في جل النسناس في كتابنا في أخبار الزمان والله أعلم بعصة هذا الخبر وليس لنا في ذلك ألا النقل وأن نعزوة الى راوية وهو المقلد بعلم ذلك فيما حكاة ورواة فننظمة على حسب ما يتأتى لنا نظمة في الموضع

précédents en parlant des goules (ogres). Mais nous ne pourrions insister plus longtemps là-dessus sans nous écarter du sujet principal de ce livre. (Voyez t. III, p. 314.)

Nous avons rapporté dans nos autres ouvrages une tradition d'après laquelle le khalife Motewekkel aurait chargé Honain, fils d'Ishak, ou bien un autre savant de son temps qui s'occupait de recherches de ce genre, de faire en sorte de se procurer des nesnas et des irbid dans le Yémamah; on ajoute que Honain en apporta quelques-uns au khalife. On trouvera dans nos Annales historiques des détails circonstanciés sur l'expédition qui fut envoyée dans le Yémamah, à la recherche des irbid, et celle qui explora le pays de Chihr, à la recherche des nesnas. Dieu seul sait ce qu'il y a de vrai dans cette relation. Pour nous, nous avons du nous borner à la recueillir d'après le témoignage de celui qui la raconte, et nous lui laissons la responsabilité entière de son récit, nous bornant à lui donner place dans le chapitre

Digitized by Google

المستعن له والله ولى التوفيق فاما ما ذكروة عن ابن عباس فهو خبر يتصل بخبر خالد بن سنان العبسى وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب خبر خالد بن سنان العبسى وانه ذكر انه كان فى الفترة بين عيسى ومجد صلى الله عليها وذكرنا خبرة مع النار واطفآئه لها فلنذكر الآن خبر العنقا على حسب ما نقلوة فلا بد من اعادة خبر خالد لذكرنا العنقا واتصال الجبرين ومخرج هذه الاخبار كلها عن ابن عفير حدث الحسن بن ابرهم قال حدثنا محد بن عبد الله المروزى قال حدثنا اسد بن سعيد بن كثير بن عفير عن ابن عفير عن جدة ابية عفير عن عكرمة عن ابن

le plus approprié à ce genre de renseignements. La protection vient de Dieu!

La tradition qui a pour auteur Ibn Abbas se rattache à l'histoire de Khaled, fils de Sinân el-Absi, histoire qu'on peut lire dans un des chapitres qui précèdent (t. I, p. 131). Ce Khaled vécut, dit-on, dans l'ère d'intervalle, entre l'époque de Jésus et celle de Mahomet. Nous avons raconté comment il se précipita au milieu des flammes et les éteignit. Occupons-nous maintenant de l'anka, d'après la description qu'on en fait, et ici encore il nous faut revenir à Khaled, à cause de la connexion qui existe entre ces deux traditions et de la source identique d'où elles émanent, c'est-à-dire le témoignage d'Ibn Ofair.

Le récit qui va suivre a été transmis à el-Haçan, fils d'Ibrahim, par Mohammed, fils d'Abd Allah el-Merwazi; à celui-ci par Açed, fils de Sâïd, fils de Kétir, fils d'Ofaïr; à Ofaïr par son père et son grand-père Kétir; à ce dernier par son père Ofaïr, sur l'autorité d'Akramah, qui le tenait d'Ibn

عباس قال قال رسول الله صلّعم ان الله خلق طائرا في الرمى الاول من احسن الطير وجعل فيه من كل حسن قسطا وخلق وجهه على مثال وجوة الغاس وكان في اجتحته كل لون حسن من الريش وخلق له اربعة اجتحة من كل جانب منه وخلق له يدين فيهها مخاليب وله منقار على صفة منقار العقاب غليظ الاصل وخلق له انثى على مثاله وسماها بالعنقا واوى الله الى موسى بن عران انى خلقت طائرا عجيبا خلقت ه ذكرا وانثى وجعلت رزقه في وحوش بيت المقدس وانستك بهها ليكونا ها فُضِلت به على بنى اسرائل فلم يزالا يتناسلان حتى كثر نسلهها وادخل الله موسى وبنى اسرائل في التيه فكثوا فيه

Abbas en personne. «Le Prophète (racontait Ibn Abbas) nous dit un jour : Dans les premiers âges du monde, Dieu créa un oiseau d'une beauté merveilleuse et lui donna toutes les perfections en partage; un visage semblable à celui de l'homme, un plumage resplendissant des plus riches couleurs; chacun de ses quatre membres était pourvu d'ailes, ses deux mains étaient armées de serres, et l'extrémité de son bec était solide comme celui de l'aigle. Dieu créa une femelle à l'image du mâle et donna à ce couple le nom d'Anka. Puis il révéla ces paroles à Moïse, fils d'Amrân : · J'ai donné la vie à un oiseau d'une forme admirable, j'ai créé le mâle et la femelle; je leur ai livré pour se nourrir les animaux sauvages de Jérusalem et je veux établir des rapports de familiarité entre toi et ces deux oiseaux, comme preuve de la suprématie que je t'ai accordée parmi les enfants d'Israël. » De ces deux oiseaux sortit une lignée nombreuse. Ensuite Moïse et les Israélites furent conduits par Dieu dans le désert de l'Égarement (Tih) et y demeurèrent

Digitized by Google

اربعين سنة حتى مات موسى وهرون في التية وجميع من كان مع موسى من بنى اسرائل وكانوا ستماية الف (1) وخلفهم نسلهم في التية ثم اخرجهم الله من التية مع يوشع بن نون تلميذ موسى ووصية فانتقل ذلك الطائر فوقع بنجد والجاز في بلاد قيس عيلان فلم يزل هنالك يأكل من الوحوش ويأكل الصبيان وغير ذلك من البهائم الى ان ظهر نبى من بنى عبس بين عيسى ومحد يقال له خالد بن سنان فشكا الية الناس ما كانت العنقا تفعل بالصبيان فدعا الله عليها أن يقطع نسلها فقطع الله نسلها فبقيت صورتها تحكى في البسط وغيرها وقد ذهب جماعة من ذوى الروايات ان قول الناس في امثالهم عنقا مغرب الما هو الامر التجيب النادر

quarante ans. Après la mort de Moïse, d'Aaron et de tous les Israélites qui avaient accompagné Moïse, au nombre de six cent mille, leur postérité resta dans le désert, jusqu'à ce que Dieu leur permît d'en sortir sous la conduite de Josué, fils de Noun, le disciple de Moïse et l'héritier de sa mission. Ce fut alors que la race des Anka abandonna ce pays pour le Nedjd, le Hédjaz et le pays de Kaïs-Aïlân, où ils dévoraient les enfants, les bêtes sauvages et les bestiaux. Enfin dans la période de temps qui sépare Jésus de Mahomet, un prophète nommé Khaled, fils de Sinan, parut parmi la tribu des Abs, et, touché de la douleur des habitants, dont les enfants étaient décimés par les Anka, il supplia Dieu d'anéantir cette race d'oiseaux. Alors Dieu les fit périr, et c'est depuis cette époque qu'on retrace leur image sur les tapis et d'autres objets. Au rapport de plusieurs personnes instruites, l'expression proverbiale l'Anka ravisseur s'applique à une chose étonnante, à un événement extraordinaire. Quand on dit, par exemple, un tel a apporté l'Anka ravisوقوعه وقولهم جاء فلان بعنقا مغرب يريــدون انه جـاء بامــر عظيم قال الشاعر

## وصبحهم بالجيش عنقآء مغرب

والعنق السرعة قال ابن عباس وكان خالد بن سنان نبى بنى عبس مبشرا برسول الله صلّعم فلما حضرته الوفاة قال لقومه اذا انا مت فادفنونى في حقف من هذه الاحقان وهي تلول عظام من الرمل واحرسوا قبرى اياما فاذا رأيتم جارا اشهب ابتريدور حول للقف الذى قبرى فيه فاجتمعوا ثم انبشونى واخرجونى الى شغير القبر واحضرونى كاتبا ومعه ما يكتب فيه حتى املى عليكم ما يكون وما يحدث الى يوم القيامة فرصدوا

seur, c'est comme si l'on disait : il a apporté une chose extraordinaire. Tel est le sens de ce vers :

L'Anka ravisseur leur amena le matin une nombreuse armée.

Le mot anak a aussi le sens de « se bâter. » Reprenons le récit d'Ibn Abbas. Le prophète des Béni-Abs, Khaled, fils de Sinân, avait annoncé la venue de l'apôtre de Dieu. A son heure dernière, il dit à son peuple : « Lorsque je serai mort, enterrez-moi dans un de ces Ahkaf (c'est-à-dire un de ces monticules de sable) et veillez, pendant quelques jours, auprès de mon tombeau. Dès que vous verrez un âne au poil gris et sans queue tourner autour de la colline de sable où je reposerai, réunissez-vous, déterrez mon corps et déposez-le sur le bord de la tombe. Puis vous irez chercher un scribe pourvu de ce qu'il faut pour écrire, et je dicterai tout ce qui doit arriver et s'accomplir jusqu'au jour de la résurrection. »

D'après ses ordres, ses compagnons veillèrent auprès de

قبوة بعد وفاته ثلثا ثم ثلثا ثم ثلثا فاذا للمار يرى حول للعف قريبا من قبرة فاجتمعوا عليه لينبشوة كما امرهم نحضروا ولدة واشهروا سيوفهم وقالوا والله لا تركنا احدا ينبشه أتريدون أن نُعيّر بذلك غدا وتقول لنا العرب هؤلاء بنو المنبوش فانصرفوا عنه وتركوة قال ابن عباس ووردت ابنة له مجوز قد عرت على النبى صلّعم فتلقاها بخير وأكرمها فاسلمت وقال لها مرحبا بابنة نبى ضيّعه اهله قال شاعر بنى عبس

بنو خالد لو أنكم اذ حضرتم نبشم عن الميت المغيّب بالقبر لأبقى لكم في آل عبس ذخيرة من العلم لا تُبلَى على سالف الدهر

son tombeau pendant trois périodes de trois jours. Ils virent enfin un âne qui broutait aux alentours de la colline de sable, non loin du tombeau, et ils se rassemblaient déjà pour déterrer le corps de leur maître, ainsi qu'il le leur avait ordonné, lorsque les enfants de Khaled accoururent le sabre à la main, et leur dirent : « Dieu nous est témoin que nous ne vous laisserons pas ouvrir cette tombe. Voulez-vous donc que nous soyons déshonorés demain, et que les Arabes disent en nous montrant : Voilà les fils du déterré?» Ils furent obligés de s'éloigner sans toucher à sa sépulture. Ibn Abbas ajoute que la fille de Khaled parvint à un âge avancé, et qu'elle vivait encore lors de la prédication du Prophète. Mahomet l'accueillit avec bonté et considération, il la convertit à l'islam et lui adressa ces paroles : « Soyez la bienvenue, ô fille d'un prophète que son peuple a perdu.» (Comparez ce passage avec le récit du tome I, p. 132.) Un poëte des Béni-Abs a dit:

Fils de Khaled, si, pendant votre réunion, vous avez exbumé le mort caché au fond du tombeau,

Il vous aurait laissé, parmi la race des Abs, un monument de science que les siècles ne pourraient détruire.

وقد رويت عن ابن عفير اخبار كثيرة في هذا المعنى واشباهه من فنون الاخبار من اخبار بنى اسرائل وغيرها منها خبر خلق الخيل وهو ما حدث به الحسن بن ابسرهم الشعبى القاضى قال حدثنا ابو عبد الله محد بن عبد الله المروزى قال حدثنا ابو الحارث اسد بن سعيد بن كثير بن عفير عن ابيه عن جدة كثير عن جد ابيه عفير قال قال عكرمة اخبرن عون بن عباس قال قال رسول الله صلّعم ان الله لما اراد ان بخلق الحيل اوى الى ربح الجنوب ان خالق منك خلقا فاجمتى فاجمتى فاحرة عبرئيل عم فأخذ منها قبضة ثم فال الله هذة قبضتى قال ثم خلق الله منها فرسا كيتا ثم قال الله خلقتك فرسا وجعلتك عربيا وفضلتك على سائر ما خلقت

On rapporte encore, d'après Ibn Ofair, une foule d'anecdotes sur ce sujet et des récits du même genre qui ont trait aux Israélites. Telle est, par exemple, la tradition sur la création du cheval. Elle a été transmise à el-Haçan, fils d'Ibrahim ech-Châbi le juge, par Abou Abd Allah Mohammed, fils d'Abd Allah el-Merwazi, à celui-ci par Abou'l-Harit Açed, fils de Saïd, fils de Kétir, fils d'Ofaïr; celui-ci la tenait de son père et de son aïeul Kétir; ce dernier d'Ofaïr son père, d'après le témoignage d'Akramah, à qui son maître Ibn Abbas l'avait transmise de la manière suivante. « Voici ce que nous racontait le Prophète. Lorsque Dieu voulut créer le cheval, il dit aux vents du sud : « Rassemblez-vous afin que je tire de vous une créature vivante. Les vents obéirent et Gabriel, sur l'ordre de Dieu, prit une poignée de vent. Dieu dit, « Ceci est ma poignée, » et il créa un cheval alezan. Puis il lui dit : « Je fais de toi un cheval et je te donne les Arabes pour famille; je veux que tu l'emportes sur les autres animaux que j'ai créés, en contribuant من البهائم بسعة الرزق والغنائم تقاد على ظهرك والخير معقود بناصيتك ثم ارسله فصهل وقال الله باركت فيك لصهيلك ارعب المشركين واملاً مسامعهم وازلزل اقدامهم ثم وسمة بغرة وتجيل فيلما خلق الله آدم قال يا آدم اخبرن اى الدابنين احببت يعنى الغرس والبراق قال وصورة البراق على صورة البغل لا ذكر ولا انثى فقال آدم يا رب اخترت احسنها وجها فاختار الغرس فقال الله يا آدم اخترت عزك وعز ولدك باقيا ما بقوا وخلدوا قال ابن عباس فذلك الوسم فيه وي ولدة الى يوم القيامة يعنى الغرة والتجيل قال المسعودى وقد ذكر عيسى بن لهيعة المصرى في كتابة المترج بكتاب

plus qu'eux à l'aisance de la vie et au succès des expéditions. Un cavalier monté sur ton dos te dirigera, et le bonheur sera attaché à ton front. » Dès que le cheval fut en liberté, il hennit. Dieu ajouta : « Sois béni pour ton hennissement; effraye les impies, remplis leurs oreilles de terreur et rends leurs pieds chancelants. » Alors il lui imprima une marque blanche sur le front et les jambes. Quand le premier homme fut créé, Dieu lui demanda ce qu'il préférait du cheval ou de Borak. (Borak, disait le narrateur, avait la forme du mulet, et il était privé de sexe.) Adam répondit, « Seigneur, je choisis le plus beau des deux, » et il donna la préférence au cheval. Dieu reprit : « Ó Adam, tu as choisi ce qui sera une gloire durable pour toi et pour tes enfants, tant qu'ils vivront et se perpétueront. » Voilà pourquoi, ajoutait Ibn Abbas, la race du cheval est marquée d'un signe qu'elle conservera jusqu'à la fin du monde. Il entendait par là les poils blancs que les chevaux ont au front et aux jambes.

Yça, fils de Lohayâh el-Misri, dans son livre intitulé

للحلائب وللحلائب وذكرة لكل حلبة اجريت فيها للحيل في الحاهلية والاسلام ان سليهان بن داود زود اناسا من الازد فرسا يصيدون علية فسمى زاد الراكب وكذلك ذكر ابن دريد في كتاب للحيل وغيرة وللناس في للحيل اخبار كثيرة قد اتينا على ذكرها في السالف من كتبنا ولولا ان المصنف حاطب ليل لذكرة في تصنيفه من كل نوع لما ذكرنا هذة الاخبار اذ ليل لذكرة في تصنيفه من كل نوع لما ذكرنا هذة الاخبار اذ الناس من اهل العم والدراية في قبول الاخبار على وجوة فذهبت طائفة ان الاخبار التي تقطع العذر وتوجب العمل والعمل في اخبار الاستغاضة ما رواة الكافة عن الكافة وان ما عدا ذلك فغير واجب قبولة وذهب للمهور من فقهآء الامصار

Des étalons et des hippodromes, livre où il décrit tous les champs de course célèbres, avant et depuis l'islam, raconte que Salomon, fils de David, fournit à des Arabes d'Azd un cheval dressé pour la chasse, auquel on donna le surnom de provision du cavalier. On trouve le même renseignement dans le traité d'Ibn Doreïd sur le cheval, etc. Pour les nombreuses légendes qui se rapportent au cheval, nous renvoyons le lecteur à nos autres ouvrages.

Sans la tendance qui porte un auteur à parler de tout, comme le bûcheron nocturne (qui fait ses fagots à l'aventure. Cf. la préface arabe de Hariri), nous aurions certainement passé sous silence de semblables anecdotes. Il y a parmi les hommes instruits et éclairés plusieurs manières de voir sur le degré de confiance qu'on doit accorder aux relations. Pour les uns, une seule classe de relations ne laisse aucune prise au doute et a force de loi en théorie comme en pratique; ce sont celles qui ont un caractère d'universalité, qui ont été transmises et reçues par tous. Celles, au contraire, qui ne réunissent pas ces conditions, peuvent

الى قبول خبر الاستفاضة وهو خبر التواتر وانه يوجب العمل والعمل واوجبوا العمل بخبر الواحد وزهوا انه موجب العمل دون العلم باوصان ذكروها ومن الناس من ذهب الى غير هذه الوجوة فى قبول الاخبار من الضرورية وغيرها وما ذكرناة من حديث النسناس والعنقا وخلق الخيل فغير داخل فى اخبار التواتر الموجبة للعمل واللاحقة بما اوجب العمل دون العلم ولا بالاخبار المضطرة لسامعيها الى قبولها عند ورودها واعتقاد صعتها عن محبرها وهذا النوع من الاخبار قد قدمنا انها فى حير الجائز والمكن الذي ليس بواجب ولا محتنع وهى لاحقة بالاسبرائليات من الاخبار والاخبار والاخبار ولولا

être rejetées. Les jurisconsultes des grandes écoles, tout en admettant qu'une relation qui a ce caractère d'universalité, c'est-à-dire de transmission constante, est obligatoire en théorie et en pratique, ajoutent et démontrent, par des arguments spéciaux, qu'une tradition émanant d'une autorité unique doit être admise dans la pratique, quand bien même la science ne pourrait la démontrer. D'autres enfin sont d'un avis différent et divisent les relations en plusieurs classes, celles qui sont nécessaires, etc. Bien certainement les récits relatifs aux nesnas, à l'anka, à la création du cheval, ne peuvent être rangés parmi les traditions transmises sans interruption, et obligatoires dans la pratique, lors même qu'elles échappent à une démonstration scientifique. Ce n'est pas non plus une de celles qu'il faut admettre absolument et considérer comme authentiques, à cause de la source dont elles émanent. Ainsi que nous le disions plus haut, les faits de cette nature rentrent dans un ordre de choses licites et possibles, qui ne sont ni défendues ni nécessaires; ils se rattachent pour la plupart aux légendes ما قدمنا آنفا من اشتراطنا على انفسنا الاختصار والايجاز لذكرنا ما اتصل بهذا المعنى من الاخبارها رواة اصحاب للحديث عن النبى صلّعم وهم چلة السنن ونقلة الاثار مما لا يتناكرونه ويعرفونه ولا يخفعونه مثل حديث القرد الذي كان في السفينة في عهد بنى اسرائل مع رجل كان يبيع للحمر لاهل السفينة ويشوب المآء بالخر وانه جمع من ذلك دراهم كثيرة وان القرد قبض على الليس الذي كانت فيها الدراهم وعلا الدقل وهو صارى المركب ويدعى بالعراق الدقل في الكيس ولم يزل يرمى درها الى المآء ودرها الى السفينة حتى قسم ذلك بنصفين ومثل ما روى الشعبى عن فاطمة بنت قيس عدة قسم ذلك بنصفين ومثل ما روى الشعبى عن فاطمة بنت قيس عدة israélites (rabbiniques) et à la description des merveilles de la mer.

Si nous n'avions pas pris l'engagement d'être bref et concis, nous pourrions, sans nous écarter de notre sujet, citer plusieurs relations émanées du Prophète et adoptées unanimement et avec une entière adhésion par les traditionnistes qui nous ont transmis le dépôt des traditions écrites et orales. A cette classe appartient la tradition concernant le singe qui, du temps des Israélites, se trouvait sur un vaisseau avec un homme qui vendait du vin à l'équipage. Cet homme coupait son vin avec de l'eau et réalisait, par ce moyen, de beaux bénéfices. Un jour, le singe, s'emparant de la bourse où le marchand avait mis son argent, grimpa au sommet du grand mât que les matelots de l'Irak nomment dakal, dénoua la bourse et se mit à jeter une pièce dans la mer, une autre sur le pont, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il eût partagé la somme en deux moitiés. Telle est encore la tradition transmise à Châbi par Fatimah, fille de من العجابة وهو خبرتم الدارى ان النبى صلّعم اخبر عنه انه اخبرة انه ركب البحر في جهاعة من بنى عنه في سفينة فاعتل بهم البحر والقاهم الى جزيرة فخرجوا من السفينة الى الجزيرة فنظروا الى دابة عظيمة الليلق قد نشرت شعرها فقالوا لها ايتها الدابة من انت فقالت انا الجساسة التى اخرج في اخر الزمان وذكر عنها كلاما غير هذا وانها قالت عليكم بصاحب القصر فنظروا فاذا هم برجل في الديد والقيود مسلسل الى عود من حديد صفة وجهة كذا وانه خاطبهم وسايلهم وانه الدجّال وانه اخبرهم بجمل من الملاحم وانه لا يدخل مدينة النبى صلّعم وغير ذلك مما ذكر في هذا الحديث وغيرة مما ورد من الاخبار في معناة وهذا باب يكثر

Kaïs, qui la tenait du Prophète. Indépendamment de la fille de Kaïs, plusieurs Compagnons de Mahomet l'ont recueillie. Le Prophète la racontait en ces termes, comme la tenant de Témim ed-Dari lui-même : Témim s'était embarqué sur un bâtiment avec plusieurs de ses cousins; ils furent assaillis par la tempête et jetés sur une île où ils débarquèrent. Là, ils rencontrèrent un monstre d'une taille gigantesque et couvert de longs poils. Ils lui demandèrent son nom. « Je suis, répondit le monstre, la Djessasah (l'espionne) et je paraîtrai à la fin des temps. » Elle leur adressa encore d'autres paroles et ajouta : «Faites attention au maître du château. » Alors s'offrit à leurs regards un homme chargé de chaînes de fer et attaché à une colonne également en fer. Le narrateur décrit sa figure, et raconte que cet homme leur parla, les questionna et leur apprit qu'il était le Daddjal (Antechrist). Il leur révéla plusieurs prédictions et assura qu'il n'entrerait pas à Médine. La tradition que nous citons et d'autres relations sur la même

ويتسع وصغة ويعظم شرحة ثم رجع بنا القول الى ما كنا آنفا من ذكر ارباع العالم والطبائع وما اتصل بهذا المعنى وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب جوامع من الكلام في الطبائع وغيرها ها ينبه على عظم هذا الباب ومبسوطة وقد زعم جماعة هن تقدم وتأخر من الاطبا ومصنفي الكتب في الطبيعيات ان للطعام ثلاث انهضامات اما الاولى فهى المعدة فأن المعدة تهضم الطعام فتأخذ قوته فتصيرة مثل مآء الكشك شم تدفعه الى الكبد ثم يدفعه الكبد في العروق الى جهيع الجسد تدفعه الى الكبد ثم يدفعه الكبد في العروق الى جهيع الجسد لا الناب النابة فتصيرة الى شبههم اللحم لحما والشحم شحما

aventure ajoutent ici de plus grands détails. On fait à ce sujet de longs récits qui exigeraient d'amples commentaires.

Revenons à la question qui nous occupait plus haut, les quarts du monde, les éléments et tout ce qui s'y rattache. Nous avons donné d'ailleurs, dans un des chapitres qui précèdent, un résumé des théories relatives aux éléments, etc. suffisant pour appeler l'attention sur ce sujet aussi important que vaste. (T. I, chap. viii et suiv.)

Plusieurs médecins et auteurs de traités physiologiques, parmi les anciens et les modernes, signalent trois organes dans l'appareil digestif. En premier lieu, l'estomac, qui absorbe les aliments, en tire le suc alimentaire et le réduit en une matière semblable à la bouillie d'orge (le chyle). Ensuite, cette matière est poussée dans le foie, du foie dans les vaisseaux et se distribue dans tout le corps, comme l'eau d'une rivière qui se répand dans les canaux et les rigoles. Les organes voisins l'absorbent à leur tour et, par un travail d'assimilation, ce suc se convertit en chair et en graisse. Les veines, les nerfs et d'autres organes analogues con-

وكذلك العروق والعصب وما اشبه ذلك واذا استوت القوى استوى الجسد وصع باذن الله وان الازمان اربعة الصيف والخريف والشتا والربيع فالصيف يقوى المرق الصغرآء ويكثر فيه اهتياجها والشتا والربيع يقوى المرق السودآء والشتا يقوى المبلغم والربيع يقوى المدم ثم ينقسم عمر الانسان اربعة اقسام الصبا وفيه يقوى المرق الدم والشباب وفيه تقوى المرق الصغرآء واللهولة وفيه تقوى المرق السودآء والشيخوخة وفيه يقوى المبلغم وان الملدان ايضا تنقسم على اربعة اقسام المشرق وطبيعته المرارة والرطوبة وفيه يقوى المرق الدم والجدى وطبيعته المرودة واليبس وفيه تقوى المرق السودآء والغرب وطبيعته المرودة والرطوبة وفيه يقوى المرق المسودآء والغرب وطبيعته المرودة والرطوبة وفيه يقوى المرق المسودآء والمرارة والبس وفيه تقوى المرق والتيمن وطبيعته المرودة والرطوبة وفيه يقوى المرق والتيمن وطبيعته المرارة واليبس وفيه تقوى المرق الصغرآء وال

courent à cette fonction, et s'ils l'accomplissent dans la plénitude de leurs forces, le corps, par la volonté de Dieu, conserve son équilibre et sa santé. (Il faut aussi tenir compte de l'influence des quatre saisons) l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. L'été augmente la force et le mouvement de la bile jaune; l'automne agit de la même manière sur l'atrabile; l'hiver sur la pituite, et le printemps sur le sang. La vie de l'homme se divise en quatre âges. Dans l'enfance, c'est le sang qui domine; dans la jeunesse, la bile jaune; dans l'âge viril, l'atrabile, et la pituite dans la vieillesse.

La terre, comme la vie de l'homme, se divise en quatre parties. Dans l'est, où dominent la chaleur et l'humidité, le sang prend une force plus grande; dans le nord, où règnent le froid et le sec, l'atrabile se développe; dans l'ouest, où dominent le froid et l'humidité, la pituite; et dans le sud, où règnent la chaleur et la sécheresse, la bile jaune. L'édifice du corps humain repose sur les humeurs cardinales; بنية للجسد من الاصول وربما كانت مستوية معتدلة الاخلاط وربما كان احد الاخلاط اغلب من البنية فيظهر قوته باعلامة حتى يكون مقويا لذلك للطط اذا هاج قال ابقراط ينبغى ان يكون كل شيء في هذا العالم مقدّرا على سبعة فالنجوم سبعة والاقالم سبعة والابام سبعة والابام سبعة اولها طغل ثم صبى الى اربع عشرة سنة ثم غلام الى احدى وعشرين سنة ثم شاب ما دام يشب ويقبل الريادة الى خس وثلثين سنة ثم كهل الى تسع واربعين سنة ثم شيخ ثم هرم الى اخر العمر وجميع تغير احوال لليوان من الناطقين وغيرهم فين الهوآء هو يكون ذلك وقد قال للكم ابقراط ان تغير حالات الهوآء هو الذي يغير حالات الناس مرة الى الغضب ومرة الى السكون الذي يغير حالات الناس مرة الى الغضب ومرة الى السكون

tantôt elles sont égales et en équilibre, tantôt l'une d'elles prenant le dessus, elle manifeste sa puissance par des phénomènes particuliers et puise de nouvelles forces dans son agitation.

Voici ce que dit Hippocrate: Toute chose en ce monde est fatalement basée sur le nombre sept. Il y a sept planètes, sept climats, sept jours dans la semaine. La vie de l'homme se divise en sept périodes: l'allaitement; l'enfance, qui dure jusqu'à quatorze ans; l'adolescence, jusqu'à vingt et un ans; la jeunesse, où le corps ne cesse de se fortifier, jusqu'à trente-cinq ans; l'âge viril, jusqu'à quarante-neufans; puis la vieillesse et la décrépitude, jusqu'au terme de la vie. Toutes les modifications qui se remarquent dans l'homme et les animaux dépendent du climat. Ce sont les variations climatériques, dit le même savant, qui déterminent chez l'homme des dispositions différentes, et le font passer de la colère au calme, de la tristesse à la joie, etc. Aussi,

والى الهم والى السرور وغير ذلك واذا استوت حالات الهوآء الستوت حالات الناس واخلاقهم وقال ان قوى النفس تابعة لمراجات الابدان ومراجات الابدان تابعة لتصرف الهوآء اذا برد مرة وسخن مرة خرج الزرع نضيجا ومرة غير نضيج ومرة قليلا ومرة كثيرا ومرة حارا ومرة باردا فيتغير كذلك صورهم ومراجاتهم واذا استوى واعتدل الهوآء خرج الزرع معتدلا فاعتدل بذلك الصور والمراجات فاما علة تشابة صور الترك فانه لما استوى هوآء بلدهم في البرد استوت صورهم وتشابهت وكذلك اهل مصر لما استوت هوآءهم تشابهت صورهم ولما المنوت هوآءهم تشابهت صورهم ولما المنوت هوآءهم تشابهت صورهم ولما البدانهم كثرت شحومهم ولانت ابدانهم وتشبهوا بالنسآء في البدانهم كثرت شحومهم ولانت ابدانهم وتشبهوا بالنسآء في

tant que l'air reste en repos, l'humeur et le moral de l'homme conservent leur stabilité. Hippocrate fait observer que les facultés de l'âme dépendent de la santé du corps, comme la santé dépend des variations atmosphériques. Selon que la température est froide ou chaude, la semence sort plus ou moins mûre, plus ou moins abondante, tantôt chaude, tantôt froide, et c'est là ce qui modifie les formes et le tempérament du corps. Si, au contraire, le climat est doux et égal, la semence et, par conséquent, le corps et le tempérament sont en parfait équilibre.

Le caractère d'uniformité qu'on remarque dans la race turque s'explique par la régularité d'un climat constamment froid; de là le type invariable de cette race. La même uniformité existe chez les Égyptiens, et tient à une cause analogue. Sous l'empire de ce climat glacial, où l'humidité du corps ne peut s'évaporer, faute de chaleur, les Turcs deviennent gras et mous; leur caractère offre beaucoup d'analogie avec celui des femmes. Grâce à leur tempérament

كثير من اخلاقهم فضعفت شهوة للجماع فيهم وقل ولدهم لبرد مزاجهم والمرطوبة الغالبة عليهم وقد يكون ضعف الشهوة ايضا لكثرة ركوب للحيل وكذلك نسآوهم لما سمنت ابدانهم ورطبت ضعفت ارحامهن عن جذب الزرع اليها واما جرة الوانهم فللبرد كما ذكرنا لان البياض اذا للحت علية البرودة صار الى للحمرة وبيان ذلك ان اطران الاصابع والشغة والانف اذا اصابها برد شديد اجرت وذكر للكم ابقراط ان في بعض البلدان من للجنوب بلدة كثيرة الامطار كثيرة النبت والعشب وان انجارها ذاهبة في الهوآء ومياهها عذبة ودوابها عظيمة وفي خصبة لان تلك البلاد بلاد لم يجرقها حر الشمس ولم يجففها يبس البرد فاجسام اهلها

froid et aux principes humides qui y dominent, ils montrent peu d'aptitude pour le coît et n'ont par conséquent qu'un petit nombre d'enfants. L'exercice continuel du cheval affaiblit encore chez eux les désirs amoureux. Chez les femmes, l'embonpoint et l'humidité entravent l'absorption de la semence par les organes de la génération. C'est le froid qui donne à cette race un teint rougeâtre, comme nous l'avons dit déjà; car l'effet d'un froid persistant est de colorer en rouge ce qui est blanc; il suffit, pour s'en convaincre, de voir comment un froid rigoureux rougit le bout des doigts, les lèvres et le nez.

Hippocrate parle d'un pays situé dans la région méridionale de la terre, où les pluies sont fréquentes; la végétation et les prairies y abondent; les arbres y prennent un grand développement; l'eau y est très-douce, et les quadrupèdes qu'il produit ont une taille élevée. Ce pays n'est si fertile que parce qu'il n'est exposé ni aux rayons ardents du soleil, ni à l'action desséchante de la gelée. Ses habitants

Digitized by Google

عظيمة وصورهم جميلة واخلاقهم كريمة فهم في صورهم وقاماتهم واعتدال طبائعهم يشبهون باعتدال زمان الربيع غير انهم اصحاب دعة لا يحتملون الشدائد واللد وقال الحكيم ابقراط ايضا في معنى ما وصغنا وما اليم قصدنا من بيان الاهوية وتأثيرها في الخيوان والنبات ان الروح المطبوعة فيها في التي تجذب الهوآء اليها وان الرياح تقلب الحيوان من حال الى حال وتصرفه من حر الى برد ومن يبس الى رطوبة ومن سرور الى حزن وانها تغير ما في البيوت من برر او عسل او فيضة او شراب او سمن فتسخفها مرة وتبردها اخرى وترطبها مرة وتبيسها اخرى وعلة ذلك ان الشمس والكواكب تغير الهوآء وحياتها واذا تغير الهوآء تغير بتغيرة كل شيء فن تقدم

sont grands, bien faits, et doués de qualités généreuses. Leur aspect, leur taille et leur constitution présentent la même régularité que la température du printemps; mais ils sont enclins à la mollesse, et ne savent endurer ni le danger, ni la fatigue. Hippocrate a porté aussi son attention sur le sujet qui nous occupe dans ce chapitre, les vents et leur influence sur les animaux et les plantes. Selon ce médecin, c'est l'âme placée en eux qui aspire l'air; les variations atmosphériques agissent alternativement sur les corps animés, et leur font subir des sensations diverses, de chaleur, de froid, de sec, d'humidité, de joie ou de tristesse. Elles exercentleur action, dans les maisons, sur les grains, le miel, l'argent, le vin et le beurre, les échauffent ou les refroidissent, les amollissent ou les dessèchent. Cela s'explique facilement : les mouvements du soleil et des planètes amènent des perturbations dans l'air, et ces perturbations en exercent, à leur tour, sur la nature entière. Quiconque a pénétré dans l'étude

وعرن احوال الازمنة وتغيرها والدلائل التى فيها عرن السبب العظم مى اسباب العظ وتقدم فى حفظ صحة الابدان وقال ايضا ان الجفوب اذا هبت اذابت الهوآء وبردته وسخنت البحار والانهار وكل شيء فيه رطوبة وتغير لون كل شيء وحالاته وفي ترق الابدان والعصب وتورث الكسل وتحدث ثقلا فى الاسماع وغشاوة فى البصر لانها تحلل المرة وتنزل الرطوبة الى اصل العصب الذى به يكون اللس فاما الشمال فانها تصلّب الابدان وتعج الادمغة وتحسن اللون وتصفى الحواس وتقنوي الشهوة وللحركة غير انها تهيج السعال ووجع الصدر وقد زعم بعض من تأخر فى الاسلام من الحكآء ان الجنوب اذا هبت بارض العراق من تأخر فى الاسلام من الحكآء ان الجنوب اذا هبت بارض العراق تغير لون الورد وتغاثر الورق وتشقيق القنبيط وتسخين الماء

de l'atmosphère, de ses changements et des inductions qu'on en peut tirer, connaît un des agents les plus puissants de la nature et a fait déjà de grands progrès dans la science de l'hygiène. Hippocrate ajoute : Le vent du sud adoucit la rigueur de la température, échauffe la mer, les fleuves et tout ce qui renferme de l'humidité; il altère les couleurs et modifie chaque chose; il détend le corps et le système nerveux, engendre la torpeur, allourdit le sens de l'ouïe et obscurcit la vue, parce qu'il met la bile en mouvement et amoncelle l'humidité à la base des nerfs qui sont le siège de la sensation. Le vent du nord durcit les corps, et purifie la matière cérébrale; il embellit le teint, rend les sensations plus nettes, accroît les désirs et les mouvements du corps; mais il provoque la toux et les affections de poitrine. Un médecin musulman, parmi les modernes, dit que le vent du sud, lorsqu'il souffle dans l'Irak, altère l'incarnat des roses, les effeuille et dilate les plantes de la famille des brassicées. Ce vent échauffe l'eau, énerve le corps et واسترخت الابدان وتكدر الهوآء قال وذلك شبة لما قاله ابقراط ان الصيف اوبا من الشتا لانه يسخن الابدان فيرخيها ويضعف قواها وان اهل العراق ليكون الرجل منهم نامًا في فراشه فيحس بهبوبها لانها اذا هبت الشمال برد للخاتم في اصبعة واتسع لانه يضمر البدن بها وان هبت الجنوب سخن الحاتم وضاق واسترى البدن وحدث فية اللسل وهذا يجدة سائر من بالعراق عن له حس اذا صرف هتة لتأمل ذلك مائرمن بالعراق عن له حس اذا صرف هتة لتأمل ذلك وكذلك يجدة من تأمل ما وصغناة في سائر الامصار في بقاع الارض والبلدان وان كان ذلك بالعراق اظهر لعموم الاعتدال ثم قال للكم ابقراط في معنى ما ذكرنا ان الرياح العامة اربعة تهب من احداهن تهب من المشرق وفي القبول والثانية تهب من

trouble la pureté du ciel. Tout cela, ajoute ce savant, confirme l'opinion formulée par Hippocrate, à savoir que l'été est plus malsain que l'hiver, parce que l'été échauffe le corps, l'amollit et affaiblit les facultés organiques. Aussi les habitants de l'Irak distinguent aisément, même quand ils sont couchés, quel vent règne dans l'atmosphère : si c'est le vent de nord, la bague qu'ils portent au doigt se refroidit et s'élargit, parce que le froid contracte les corps; si au contraire c'est le vent de sud, la bague s'échauffe et devient plus étroite, par l'effet de la chaleur qui dilate et amollit les corps. C'est une expérience qui peut être faite, dans l'Irak, par tout homme doué de ses facultés et qui dirigera son attention sur ces phénomènes. Elle se vérifie aussi dans toutes les villes, dans toutes les contrées de la terre; mais elle est plus évidente dans l'Irak, parce que le climat de ce pays est ordinairement tempéré. Hippocrate distingue, comme nous l'avons fait, quatre vents cardinaux : le premier vient du levant, c'est le vent de devant (keboul); le second, du cou-

Après avoir consacré quelques-uns des chapitres qui précèdent à l'étude de la terre, des mers, des principaux États et royaumes, nous avons donné dans le présent chapitre des notions générales sur les éléments, les vents, les pays, les quarts de la terre, ses contrées habitables ou désertes, en un mot, sur tout ce que comportaient le plan et le développement régulier de notre ouvrage. Dieu en soit loué! Terminons ce chapitre par un aperçu de la superficie et des distances relatives des pays. Nous empruntons ces renseignements à el-Fizari, auteur d'une table astronomique et d'un poème sur les astres et la sphère. La force est en Dieu!

(bélédi).

D'après el-Fizari, l'empire du prince des croyants, depuis

من فرغانة واقصى خراسان الى طنجة بالمغرب ثلثة الان وسبع ماية فرسخ ومن بأب الابواب الى جدة سخاية فرسخ ومن الباب الى بغداد ثلثاية فرسخ ومن مكة الى جدة اثنان وثلثون ميلا على الصين في المشرق احد وثلثون الف فرسخ في احدى عشر الف فرسخ في سبعة الان فرسخ على الهند في المشرق احدى عشر الف فرسخ في سبعة الان فرسخ على تبت خسماية فرسخ في مايتين وثلثين فرسخا على كابل شاة اربعماية فرسخ في ستين فرسخا على التغزغز بالترك الف فرسخ في خسماية فرسخ على الترك لخاتان سبع ماية فرسخ في خسماية فرسخ على الدر واللان سبع ماية فرسخ في خسماية فرسخ في خلات ماية فرسخ في خسماية فرسخ في خلات ماية فرسخ على الصقالبة ثلاث الان وخسماية فرسخ في

Ferganah et la limite extrême du Khoraçân jusqu'à Tanger dans le Maroc, a une étendue de trois mille sept cents parasanges, et de Bab el-Abwab à Djeddah, de six cents parasanges. De la ville d'el-Bab (Derbend) à Bagdad, on compte trois cents parasanges, et de la Mecque à Djeddah, trentedeux milles. Dans la partie orientale du monde, la Chine a trente et un mille parasanges, sur onze mille parasanges; l'Inde, onze mille parasanges, sur sept mille; le Tibet, cinq cents parasanges, sur deux cent trente; l'État du roi de Kaboul, quatre cents parasanges, sur soixante; celui des Tagazgaz, peuple d'origine turque, mille parasanges, sur cinq cents; l'empire du Khakan des Turcs, sept cents parasanges, sur cinq cents; la contrée habitée par les Khozar et les Allân, sept cents parasanges, sur cinq cents; le pays des Bordjan, mille cinq cents parasanges, sur trois cents; le pays des Slaves, trois mille cinq cents parasanges, sur

سبع ماية فرس على الروم بقسطنطينية خسة الان فرس أربعماية وعشرين فرسخا على رومية الروم ثلثة الان فرس أوبعماية وعشرين فرسخا على رومية الرجن بن معوية ثلاث ماية فرس في ثمانين فرسخا على ادريس الفاطئ الف ومايتا فرس في ماية وعشرين فرسخا على ساحل سجماسة لبني المنتصر اربعماية فرس في ثمانين فرسخا على انبية الغان وجسماية فرس في ستماية فرس على غانة بلاد الذهب الف فرس في ثمانين فرسخا على ورام مايتا فرس في ثمانين فرسخا على تحلق ماية وعشرين فرسخا على تخلة ماية فرس وعشرين فرسخا في ستين فرسخا على واح ستون فرسخا في اربعين فرسخا على النوبة المنجاش فرسخا على النوبة المنجاش الف وخسماية فرس في أيانين فرسخا على النوبة المنجاش الف وخسماية فرس في أربعماية فرس على الربح بالمشرق سبعة الف

sept cents; l'empire byzantin, cinq mille parasanges, sur quatre cent vingt; l'empire romain, trois mille parasanges, sur sept cents; le royaume d'Espagne, qui appartient à Abd er-Rahman, fils de Moawiah, trois cents parasanges, sur quatre-vingts; les États d'Idris le Fatimite, douze cents parasanges sur cent vingt; le littoral de Sidjilmaçah, où règnentles Béni-Mountaçir, quatre cents parasanges, sur quatrevingts; l'État d'Enbyah, deux mille cinq cents parasanges, sur six cents; l'État de Ganah, pays de l'or, mille parasanges, sur quatre-vingts; l'État de Waram deux cents parasanges, sur quatre-vingts; le pays de Nakhlah, cent vingt parasanges, sur soixante; le pays des Wah (Oasis), soixante parasanges, sur quarante; le pays des Bodjah, deux cents parasanges, sur quatre-vingts; le pays des Nubiens, dont le roi se nomme Nédjachi, mille cinq cents parasanges, sur quatre cents; le pays des Zendjes, à l'orient, sept mille six cents parasanالان وستهاية فرس في خس ماية فرس كل اسطولا لاجد بن المنتصر اربعماية فرس في مايتين وخسين فرس فذلك المطول اثنان وسبعون الغا واربعماية وتمانون فرسخا المعرض خسة وعشرون الغا ومايتان وخسون فرسخا أناما الكلام في وصف اصول الطب فان ذلك مأخوذ من طريق الرياضة والقياس امر من غيرة ووصف تغازع الناس في ذلك فلم نعرض لايرادة في هذا الباب وان كان متعلقا بنه ومتصلا بالكلام في الطبائع وجهل المعانى المذكورة في هذا الباب لانا قد اوردناة فيها يرد من هذا الكتاب في اخبار الوائق بائلة على الايضاح فيها جرى بحضرته وقد حضر بجلسة حنين بن اسحق وابن ماسوية وبختيشوع وميخائيل وغيرهم من الغلاسفة والمتطبعين فاغنى ذلك عن

ges, sur cinq cents; le pays d'Ostoula, qui appartient à Ahmed fils d'el-Mountaçir, quatre cents parasanges, sur deux cent cinquante. Ce qui fait en tout soixante et douze mille quatre cent quatre-vingts parasanges de long, sur vingtcinq mille deux cent cinquante parasanges de large.

L'examen des fondements de la médecine, la question de savoir si elle doit avoir pour base la pratique et l'examen ou d'autres principes, les controverses qui en sont résultées, ce sont là autant de questions que, pour le moment, nous laisserons de côté, malgré l'affinité étroite qu'elles ont avec l'étude des éléments et les autres thèses qui font l'objet de ce chapitre. Mais nous y reviendrons plus tard, en détail, en racontant l'histoire de Watik-billah et ce qui se passa, en sa présence, entre plusieurs philosophes et médecins de la cour, comme Honaïn, fils d'Ishak, Ibn Maçaweïh, Bakhtiechouâ, Mikhaïl, etc. Il est donc inutile que nous en parlions maintenant.

ايرادة في هذا الباب ولولا ان الكتاب يرد على اغراض مختلفة من الناس على ما هم عليه من اختلان الطبائع والتباين في المراد لما ذكرنا بعض ما نوردة فية من انواع العلوم وفنون الاخبار وقد يلحق الانسان الملل بقرأة ما لا تهواة نفسة فينتقل منه الى غيرة مجمعنا فيه من سائر ما يحتاج الناس من ذوى المعرفة الى علمة ولما يتغلغل بنا الكلام في نظمة وتشعبة واتصالة بغيرة من المعانى مما لم يتقدم ذكرة قد اتينا على مبسوط سائر ما ذكرناة على الاتساع والايضاح في كتابينا اخبار الزمان والاوسط بحد الله وعونة

Si un livre comme le nôtre ne devait répondre aux exigences d'une foule de lecteurs différents d'inclinations et de goûts, nous n'aurions pas touché à tant de sciences et à des études si diverses, dans la crainte que, fatigués d'y rencontrer des détails sans intérêt pour eux, ils ne renoncent à cet ouvrage pour en consulter un autre. Nous avons réuni ici tout ce qu'un homme sérieux ne pouvait se dispenser de savoir, et nous avons ajouté à ces notions générales plusieurs renseignements qui s'y rattachent, et dont nous n'avions pas encore fait mention. Pour de plus amples détails et des développements plus étendus, on pourra consulter nos Annales historiques et notre Histoire moyenne. Gloire à Dieu, qui nous a accordé son aide!

### الباب الثالث والستون

ذكر البيوت المعظمة والهياكل المشرفة وبيوت النيران صغام وذكر الكواكب وغير ذلك من عجائب العالم

، قال المسعودى كان كثير من الهند والصين وغيرهم من الطوائف يعتقدون ان الله جسم وان الملائكة أجسام لها تمام وان الله تعالى وملائكته احتجب بالسمآء فدعاهم ذلك الى ان اتخذوا تماثيل واصناما على صورة البارى سبحانه وعلى صورة الملائكة مختلفة القدود والاشكال منها على صورة الانسان وعلى خلافها من الصور يعبدونها وقربوا لها القرابين ونذروا لها النذور لشبهها عندهم بالبارى سبحانة وقربها منة فاقاموا على ذلك

#### CHAPITRE LXIII.

ÉDIFICES CONSACRÉS; MONUMENTS RELIGIEUX; TEMPLES DESTINÉS AU CULTE DU FEU ET DES IDOLES. LES ASTRES ET AUTRES MER-VEILLES DU MONDE.

Plusieurs peuples dans l'Inde, la Chine et d'autres contrées donnaient à Dieu un corps, aux anges des formes matérielles et parfaites, et croyaient qu'ils se cachaient dans le ciel. Voilà pourquoi ils façonnèrent des figures et des idoles à l'image du créateur et de ses anges. Ces figures variaient de dimensions et d'aspect; les unes représentaient l'homme, les autres des êtres différents. Elles devinrent l'objet d'un culte; on leur offrit des sacrifices, et on leur adressa des vœux et des prières, dans la conviction qu'elles servaient d'intermédiaire entre l'homme et

برهة من الزمان وجملة من الاعصار حتى نبههم بعض حكماتهم على ان الافلاك والكواكب اقرب الاجسام للرئية الى الله وانها حية ناطقة وان الملائكة تختلف بين الله وبينها وان كل ما يحدث في هذا العالم فاتما هو على قدر ما تجرى به الكواكب عن امر الله فعظموها وقربوا لها القرابين لتنفعهم ومكثوا على ذلك دهرا فها رآوا الكواكب تخفى بالنهار وفي بعض اوقات الليل لما يعرض في للجو من السواتر امرهم بعض من كان فيهم من حكماتهم ان يجعلوا لها اصناما بعدد الكواكب الكهار المشهورة المتعيرة فكان كل صنف منهم يعظم كوكها منها ويقرب لة نوعا من القربان خلاف ما للاخر على انهم اذا عظموا ما صوروا من الاصنام تحركت لهم الاجسام العلوية

le créateur, dont elles rappelaient l'image. Ce culte durait depuis une longue suite de siècles, lorsqu'un sage enseigna que, de toutes les choses visibles, les sphères et les astres étaient les plus rapprochées de la Divinité; que les corps célestes étaient doués de vie et de raison; que les anges servaient d'intermédiaire entre eux et Dieu; enfin que tous les événements de ce monde s'accomplissaient, avec la permission de Dieu, par la révolution des astres. Depuis ce moment, on adressa aux astres des hommages et des sacrifices pour se les rendre favorables. Cette idolâtrie était déjà ancienne, lorsque les hommes remarquèrent qu'en vertu des lois qui régissent le ciel, les étoiles se cachaient pendant le jour et à certaines heures de la nuit. Alors, à l'instigation d'un autre sage, ils fabriquèrent autant d'idoles qu'ils avaient observé de planètes; chaque peuple eut sa planète, à laquelle il offrit des sacrifices particuliers et un culte distinct. Mais tous étaient convaincus que, grâce aux idoles façonnées par eux, les planètes, en parcourant l'esمن السبعة بكل ما يريدون وبنوا كلل صنم بيتا وهيكلا مفردا وسمّوا تلك الهياكل باسمآء تلك الكواكب وقد ذهب قوم منهم الى ان البيت للحرام هو بيت زحل واتما طال عندهم بعا هذا البيت على مرور الدهور معظما في سائر الاعصار لانه بيت زحل وان زحل تولاة لان زحل من شأنه البعآء والثبوت بيت زحل وان زحل تولاة لان زحل من شأنه البعآء والثبوت فا كان له فغير زائل ولا دائر ولا عن التعظيم حائل وذكروا أمورا كثيرة اعرضنا عن ذكرها لشناعة وصفها ولما طال عليهم العهد عبدوا الاصفام على انها تقربهم الى الله والغوا عبادة الكواكب في يرالوا على ذلك حتى ظهر بوداسف بارض الهند وكان هنديا وقد كان بوداسف خرج عن ارض الهند وكان هنديا وقد كان بوداسف خرج عن ارض الهند الى

pace, réalisaient les vœux qu'on leur adressait. Chaque idole eut son temple et ses autels, qui portaient le nom de la planète à laquelle ils étaient consacrés.

Quelques personnes, parmi les idolâtres, ont prétendu que la maison sainte (la Kaabah) fut d'abord un temple dédié à Saturne, et que si elle a traversé tant de siècles, entourée de témoignages constants de respect, elle doit ce privilége à la protection de Saturne, parce que la durée et la conservation dépendent de cette planète et que tout ce qui est placé sous son influence ne peut ni décroître ni périr, et ne cesse, au contraire, d'être respecté. Les détails dans lesquels on est entré à ce sujet sont trop impies pour que nous les reproduisions. Avec le temps, les idoles furent adorées comme le symbole de la Divinité, et le culte des astres tomba en désuétude. Cet état de choses continua jusqu'au moment où Boudasf parut dans l'Inde, sa patrie. De l'Inde, il se rendit dans le Sind, puis dans le Sédjestân et le Zabou-

فيروز بن كبك (1) ثم دخل السند ثم الى كرمان متنبيا وزعم انه رسول الله وانه واسطة بين الله وبين خلقه واتى ارض فارس وذلك في اول ملك طههورث ملك فارس وقيل في ملك عمر وهو اول من اظهر مذاهب الصابية على حسب ما قدمنا أنفا فيها سلف من هذا الكتاب وقد كان بوداسف امر الناس بالرهد في هذا العالم والاشتغال بها علا من العوالم اذ كان من هناك بدو النفوس واليها يقع الصدر من هذا العالم وجدّد بوداسف عند الناس عبادة الاصنام والسجود لها لشُبَه ذكرها وقرب الى عقولهم عبادتها بضروب من لليل وللدع وذكر ذو للبرة بشأن هذا العالم واخبار ملوكه ان جم الملك وذكر ذو للبرة بشأن هذا العالم واخبار ملوكه ان جم الملك اوّل من عظم النار ودعا الناس الى تعظيمها وقال انها تشبع

listân, pays de Firouz, fils de Kebk. Il retourna ensuite dans le Sind et parcourut le Kermân, se faisant passer pour prophète et se donnant comme un envoyé du ciel, chargé du rôle de médiateur entre Dieu et l'homme. Il se montra aussi en Perse, au début du règne de Tahmouret, roi de ce pays, ou, selon d'autres, sous le règne de Djem. Boudasf fut le fondateur de la religion sabéenne, comme nous l'avons dit dans un des chapitres qui précèdent (t. II, p. 111); il prêcha aux hommes le renoncement et la contemplation intime des mondes supérieurs d'où émanent les âmes et le monde d'ici-bas. Il restaura aussi, à l'aide de théories conjecturales, le culte des idoles et ses cérémonies, en employant des ruses et des stratagèmes de toutes sortes, pour rendre ce culte accessible à l'intelligence humaine.

S'il faut en croire un savant versé dans l'histoire du monde et des dynasties, Djem fut le premier roi qui établit le culte du feu et le propagea parmi les hommes. Il leur ضوء الشمس والكواكب لان الغور عندة افتضل من الظهنة وجعل المنور مراتب ثم تنازع هولاء بعدة فعظم كل فريق منهم ما يرون تعظيمة من الاشيآء تقربا الى الله تعالى بذلك ثم نشا عرو بن لحى فساد قومة بمكة واستولى على امر البيت ثم صار الى مدينة البلغا من الهال دمشق من ارض الشام فرأى قوما يعبدون الاصنام فسألهم عنها فقالوا هذة ارباب نتخذها نستنصر بها فننصر ونستسقى بها فنسقى وكل ما نسئلهم نعطى فطلب منهم صنها فدفعوا اليد هُبَل فصار بدالى مكة ونصبة على الكعبة ومعد اسان ونائلة ودعا الناس الى عبادتها وتعظيمها ففعلوا ذلك الى ان اظهر الله الاسلام

enseigna que le feu était l'image de la lumière du soleil et des étoiles, il démontra la supériorité de la lumière sur les ténèbres et lui assigna des degrés. Plus tard, ses sujets se divisèrent et chaque secte adopta un symbole particulier, pour se rapprocher de Dieu par son intervention. Ensuite parut Amr, fils de Lohayi, dont la famille s'empara du pouvoir à la Mecque et se rendit maîtresse de la Kaabab. Amr, dans un voyage à Balka, ville de la province de Damas en Syrie, vit des gens qui adoraient les idoles et les interrogea. Ils lui répondirent : « Ce sont nos, dieux ; quand nous leur demandons la victoire, ils nous la donnent; la pluie, ils nous l'accordent; en un mot, toutes les prières que nous leur adressons sont exaucées. · Amr leur ayant demandé une de ces images, ils lui donnèrent Hobal; il emporta cette idole à la Mecque et la plaça dans le temple de la Kaabah, à côté d'Asaf et de Naïlah. Il invita les Arabes à lui rendre hommage; ils y consentirent, et cette coutume se maintint jusqu'au jour où Dieu révéla la vraie foi, et chargea son

وبعث محدا عم فطهر البلاد ونعش العباد وقد قال هولاء ان البيت الحرام من البيوت السبعة المعظمة المتخذة على اسماء الكواكب من النيريس والخمسة والبيت الثانى معظم على رأس جبل باصبهان يقال له مارس وكانت فية اصنام الى ان اخرجها منة يستاسف الملك لما تنجس وجعلة بيت نارة وذلك على ثلثة فراس من اصبهان وهذا البيت معظم عند النجوس الى هذة الغاية والبيت الثالث يُدى مندوسان ببلاد الهند وهذا البيت تعظمة الهند ولا قرابين تقرب الية وفية من وهذا البيت تعظمة الهند ولا قرابين تقرب الية وفية من الخبار المغناطيس الجاذبة والدافعة والمنفرة من اوصان لا يسعنا الاخبار عنها في اراد ان يجت عن ذكرها فليجت فانة بيت مشهور ببلاد الهند والبيت الرابع هو النوبهار الذي prophète Mahomet de purifier le monde et de relever l'homme déchu.

Au dire des idolâtres, la Kaabah était un des sept temples placés sous l'invocation des planètes, c'est-à-dire du soleil, de la lune et des cinq autres. Le second temple s'élevait à Ispahân, sur le sommet d'une montagne nommée Marès. Lorsque le roi Youstas (Hystaspe) adopta la religion des mages, il enleva les idoles que renfermait ce temple, et le convertit en pyrée. Il est à trois parasanges d'Ispahân, et aujourd'hui encore les mages l'ont en grande vénération. Le troisième temple, nommé Mandousân et situé dans l'Inde, est, de la part des Indiens, l'objet d'un culte assidu; on y offre des sacrifices. Il renferme des pierres d'aimant dont la vertu est d'attirer ou de repousser les corps. Nous ne pouvons en parler ici; mais le lecteur curieux de détails de ce genre les trouvera dans la description qui a été donnée de ce temple, fort célèbre dans l'Inde.

Le quatrième était le Naubéhar bâti par Menouchehr à

بناة منوشهر بمدينة بلخ من خراسان على اسم القروكان من يلى سدانته تعظمه الملوك في ذلك السقع وتنقاد الى امرة وترجع الى حكمة وتجل اليه الاموال وكانت عليه وقون وكان المعظم الموكل بسدانته يدى البرمك وهذا سمة عامة آلل من ولى سدانته ومن اجل ذلك سميت البرامكة لان خالد آبن برمك كان من ولد من كان على هذا البيت وكان بنيان هذا البيت من اعلى البنيان تشييدا وكان ينصب على اعلاة الرماح عليها شقاق الحرير الخضر طول الشقة ماية ذراع فا دونها قد نصب لذلك رماح وخشب تدفع قوة الربح بما عليها من الحرير فيقال والله اعلم ان الربح خطفت يـوما بعـض تـلك الشقاق ورمت به ناصيب على مسافة خسين فرسخا وقيل اكثر من ذلك من المسافة وهذا يدل على زيادته في الجو وتشييد من ذلك من المسافة وهذا يدل على زيادته في الجو وتشييد

Balkh, dans le Khoraçân, et consacré à la Lune. Celui qui y exerçait les fonctions de grand prêtre était respecté des rois de ce pays; ils obéissaient à ses ordres et se soumettaient à ses jugements; enfin il avait l'administration des richesses qu'on offrait au temple. Le nom du grand prêtre était Barmek, on le donnait à tous ceux qui étaient investis de cette dignité; de là vient le nom des Barmécides; car Khaled ben Barmek était fils d'un de ces grands pontifes. Le Naubéhar était remarquable par son élévation et sa solidité. Sur le faîte du temple on avait arboré des lances surmontées de banderoles de soie verte d'une longueur de cent coudées, ou moins longues; placées à l'extrémité de ces lances et de ces mâts, elles flottaient au gré du vent. On raconte (Dieu sait la vérité) qu'un jour une violente bourrasque emporta ces bannières, et qu'on les retrouva à cinquante parasanges de là, d'autres disent plus loin. Ceci بنيانة وكان لليز المحيط بهذا البنيان اميالا لم نذكرها اذ كان امر ذلك مشهورا من وصف علو السور وعرضة قال المسعودى وذكر بعض اهل الدراية والتنقير انة قرأً على باب النوبهار ببلخ كتابا بالغارسية ترجمته قال بوداسف ابواب الملوك تحتاج الى ثلث خصال عقل وصبر ومال واذا تحته بالعربية مكتوب كذب بوداسف الواجب على الحراذا كانت معة واحدة من هذة الثلاث الحصال ألّا يلزم باب السلطان والبيت الخامس بيت غدان الذي بمدينة صنعا من بلاد المهن وكان الخماك بناة على اسم الرهرة وخربة عشان بن عفان فهو في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية خراب قد هدم فصار تلا عظيما وقد كان الوزير على بن

prouve à quelle hauteur s'élevait le temple, et combien il était solidement bâti. Le mur qui l'entourait avait plusieurs milles de circuit; nous ne parlerons ni de sa hauteur, ni de ses dimensions, parce que ces détails sont bien connus.

Au rapport d'un savant qui s'est livré à des recherches approfondies sur ce sujet, on lisait sur la porte du temple de Balkh une inscription en langue parsi dont voici la traduction : « Boudasf dit : Il faut à la cour des rois trois qualités : l'intelligence, la patience et la richesse. » Au-dessous on lisait en langue arabe : « Boudasf a menti. Lorsqu'un homme libre possède une de ces trois qualités, il doit fuir le séjour des rois. »

Le cinquième temple était le Goumdan, à Sanaa, dans le Yémen. Bâti par Dahhak, qui le consacra à Vénus, il fut détruit par Otmân, fils d'Affan. Aujourd'hui, en 332 de l'hégire, ce n'est plus qu'un monceau de ruines qui forment un tertre considérable.

4

عيسى بن الجراح حين نفى الى اليهن وصار الى صنعا بنا فيه سقائة وحفر فيه بعُرا ورأيت فحدان ردما وتلا عظيما قد ارتدم بنيانة وصار جبل تراب كانة لم يزل وقد كان اسعد آبن يعفر صاحب قلعة كلان النازل بها وصاحب مخاليف اليهن في هذا الوقت وهو المعظم في اليهن اراد ان يبنى فحدان فاشار عليه يحيى بن الحسين الحسنى ألا يعرض لشيء من فاشار عليه يحيى بن الحسين الحسنى ألا يعرض لشيء من ذلك اذ كان بنآؤة على يد غلام يخرج من بلاد سبا وارض مارب يؤثر في سقع من هذا العالم تأثيرا عظيما وقد ذكر هذا البيت جد امية بن أبي الصلت وقيل هو ابو الصلت امية واسمة ربيعة في مدحة لسيف بن ذي يرن وقيل بل المدوح بهذا الشعر معدى كرب بن سيف حيث يقول

Le vizir Ali, fils d'Yça, fils de Djerrah, ayant été exilé dans le Yémen, se rendit à Sanaa; il fit construire une sakya et creuser un puits dans le Goundân. J'ai vu moi-même les ruines de cet édifice : ses décombres amoncelés ont formé un vaste tumulus, une montagne de terre qui paraît avoir toujours existé. Açad, fils de Yafar, maître de la forteresse de Kehlân, où il réside, le souverain actuel des Mikhlaf du Yémen et le chef le plus important de cette contrée, voulait rebâtir le Goumdân; mais Yahia, fils de Huçein el-Haçani l'en dissuada, en lui apprenant que cette entreprise était réservée à un jeune homme qui sortirait, un jour, du pays de Saba et de Mareb, et qui jouerait un rôle important en ce monde. L'aïeul d'Omeyah, fils d'Abou's-Salt, ou, selon d'autres, Abou's-Salt Omeyah, dont le vrai nom était Rébyâh, a fait mention de cet édifice dans une pièce de vers en l'honneur soit de Seif, fils de Dou-Yézen, soit de Mâdi Karib, fils de Seïf:

اشرب هنيًا عليك التاج مرتفعًا بُرأس نُعدان داراً منك عدلا

حُبِس الغيلُ بللغمس حتى ظلّ يخبوكانه معقور (١) حولا من شباب كندة فتيا نُ ملاويت في الحروب صقور

وقد قيل أن ملوك اليهن كانوا أذا قعدوا في أعلا هذا البنيان بالليل واشعلت الشموع رُوِّى ذلك على مسيرة أيام كثيرة والبيت السادس كاوسان بناة كاوس الملك بنآءً عجيبًا على اسم المدبر الاعظم من الاجسام السماوية وهو الشمس عمدينة فرغانة من مدن خراسان وخربة المعتصم بالله ولهدمة لهذا

Le front ceint du diadème, bois gaiement sur le sommet du Goumdan, et que le vin circule à la ronde!

Abou Omeyah vivait avant l'islam; c'est lui qui a dit en parlant des compagnons de l'Éléphant:

Emprisonné au fond d'une fosse obscure, l'éléphant se cache dans les ténèbres comme s'il était blessé.

Autour de lui sont les jeunes guerriers kindites, nobles soldats, vautours sur le champ de bataille.

On raconte que, lorsque les rois du Yémen se reposaient sur la terrasse du Goumdân, la lueur des torches qui les éclairaient, pendant la nuit, se voyait à une distance de plusieurs journées de marche.

Le sixième temple, nommé Kaouçân à cause du roi Kaous son fondateur, était un édifice d'une beauté remarquable, et consacré au soleil, le moteur suprême des corps célestes. Ce temple, situé à Ferganah dans le Khoraçân, fut détruit par Môtaçem-billah; nous avons rapporté dans nos Annales البيت خبر طريف قد اتينا على ذكرة في كتاب اخبار الزمان والبيت السابع باعالى بلاد الصين بناة ولد عامور بن سوبل أن أبن يافت بن نوح وافردة للعلة الاولى اذ كان منشا هذا الملك ومبداة وباعث الانوار الية وقيل اتما بناة بعض ملوك الترك في قديم الزمان وجعله سبعة ابيات في كل بيت منها سبع كوى يقابل كل كوّة صورة منصوبة على صورة كوكب من الخمسة والنيرين من انواع الجوهر المضان الى تأثير ذلك اللوكب من ياقوت او عقيق او زمرد على اختلان الوان الجواهر ولهم في هذا الهيكل سر يسرونه في بلاد الصين مما قد زخرن لهم فيه من القول وزينة لهم الشيطان ولهم في هذا الهيكل علوم فيه من القول وزينة لهم الشيطان ولهم في هذا الهيكل علوم في التصال الاجسام السماوية وافعالها بعالم الكون الذي تحدثه

historiques les circonstances singulières qui signalèrent cet événement.

Le septième temple fut bâti aux extrémités de la Chine par un fils d'Amour, fils de Soubil, fils de Japhet, fils de Noé, en l'honneur de la cause première qui avait donné naissance à cet empire et qui répandait sur lui la lumière. D'autres rapportent qu'il fut construit, à une époque reculée, par un roi turc qui le partagea en sept étages éclairés chacun par sept grandes fenêtres; en face de chaque fenêtre s'élevait une idole représentant une des sept planètes. Elle était ornée des pierres précieuses sur lesquelles on supposait que la planète agissait, comme le rubis, la cornaline, l'émeraude, suivant la différence de leurs couleurs. Ce temple est l'objet de légendes mystérieuses et de récits mensongers que le démon a suggérés aux Chinois. Ils y conservent le dépôt de leurs connaissances sur la conjonction des astres, leur action sur le monde des créatures qui

وما يحدث فيه من للحركات والافعال عند تحرك الاجسام السماوية وقد قرب ذلك الى عقولهم بان جعل لهم مثالا من الشاهد يدل على ما غاب عنهم من فعل الاجسام السماوية فى هذا العالم وهو خشب الديباج الذى ينسج به فيضرب من حركات الصانع بذلك للشب وللعيوط الابرسم يحدث ضرب من للحركات ناذا اتصلت افعالة وتواترت حركاته فى النسج لثوب الديباج تمت الصور فيه فبضرب من للحركات يظهر جناح طائر وباخر رأسة وباخر رجلاة فلا يزال كذلك حتى تتم الصورة على حسب مراد الصانع لها نجعلوا هذا المثال واتصال الابرسم بآلة النسج وما يحدثه الصانع بذلك من الافعال مثالا لما ذكرنا من اللواكب العلوية وهى الاجسام السماوية فبضرب من للحركات عردت في العالم الطائر وبضرب اخر بيضة وباخر في خ وكذلك

en émanent, les révolutions et les phénomènes qui y sont déterminés par la marche des corps célestes, etc.

Pour rendre évidente à l'esprit l'influence secrète des astres sur le monde, les Chinois ont imaginé un emblème matériel, c'est le métier de bois sur lequel on tisse le brocart. Lorsque l'artisan, muni de son métier et de ses bobines de soie, combine et multiplie les mouvements de sa navette sur le tissu, l'image se forme sous ses doigts. Un coup de navette donne naissance à l'aile, un autre à la tête, un troisième aux pattes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'image s'achève au gré de l'ouvrier. De cette combinaison des fils sur le métier, et des mouvements divers du tisserand, les Chinois ont tiré le symbole des corps célestes et de leur action sur la terre. Le mouvement d'un astre a formé l'oiseau, un second l'œuf, un troisième le petit; en un mot, la nature entière, mobile et inerte, vivante et inanimée, tout

سائر ما يحدث في العالم ويسكن ويتحرك ويوجد ويعدم ويتصل وينفصل ويجتمع ويتفرق ويزيد وينقص من جهاد او نبات او حيوان ناطق او غيرة ناما يحدث عنه عن حركات اللواكب على حسب ما وصغنا من نسج الديباج وغيرة من الصنائع واهل صناعات النجوم لا يتناكرون ان يقولوا اعطته الرهرة كذا واعطاة المرتبخ الشقرة وصهوبة الشعر واعطاة زحل خفة العارضين وجوظ العينين واعطاة عطارد دقة الصنعة واعطاة المشترى اللها والدين والعم واعطته الشمس كذا واعطاة القركذا وهذا باب يتسع القول فيه ويكثر وصف مذاهب الناس ما تالود في بابد

ce qui s'agrége et se sépare, s'unit et se désunit, croît et décroît, les minéraux, les plantes, l'homme et les autres animaux, tout cela, disent-ils, résulte des révolutions sidérales, comme la broderie résulte des procédés employés par le tisserand. Au surplus, ceux qui s'occupent d'astrologie ne font aucune difficulté de dire: Vénus lui a donné telle qualité; Mars lui a donné le teint blanc, des cheveux d'un blond roux; Saturne, un visage maigre et des yeux à fleur de tête; Mercure, l'adresse; Jupiter, la modestie, la piété et la science; enfin le soleil et la lune, telle et telle qualité. Nous serions obligé d'entrer dans de longs développements, si nous voulions dire tout ce que ce sujet a inspiré à différentes sectes.

## الباب الرابع والستون ذكر البيوت المعظمة عند اليونانيين

البيوت المضائ بناؤها الى من سلف من اليونانيين ثلاثة بيوت فبيت منها بانطاكية من ارض الشام على جبل بها داخل المدينة والسور تحيط به وقد جعل المسطون في موضعة مرقبا ينفرهم من قد رتب فيه من الرجال بالروم اذا وردوا من البر والبحر وكانوا يعظمونه ويقربون فيه القرابين فخرب عند تجيء الاسلام وقد قبل ان قسطنطين الاكبر بن هلاني المكت المظهرة لدين النصرانية هو المحرب لهذا البيت وكانت فيه الاصنام والهاثيل من الذهب وانواع للجواهر وقيل ان هذا

#### CHAPITRE LXIV.

DES ÉDIFICES RELIGIEUX CHEZ LES GRECS.

Les temples dont l'origine remonte aux Grecs anciens sont au nombre de trois. L'un était à Antioche, en Syrie, sur une montagne comprise dans l'enceinte de la ville et entourée d'un rempart. Les Musulmans ont construit sur le même emplacement un poste d'observation, d'où les vigies surveillent les mouvements des Byzantins sur terre et au large. Ce temple était en grande vénération, et l'on y célébrait des sacrifices; il fut détruit lors de l'apparition de l'Islam. D'autres prétendent qu'il fut démoli par Constantin le Grand, fils d'Hélène, cette reine qui propagea le christianisme. Il était rempli de statues et d'images en or, en argent et en pierres précieuses. D'autres soutiennent que c'était un vaste édifice qui s'étendait à gauche de la grande

البيت هو بيت بمدينة انطاكية على يسرة للجامع اليوم وكان هيكلا عظها والصابة ترعم ان الذي بناة سقلابيوس وهو في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية سوق يعرن بسوق للحرابين الزراديين وقد كان ثابت بن قرة بن كراني الصابي للحراني حين وافي المعتضد بالله في سنة تسع وثمانيين الصابي للحراني حين وافي المعتضد بالله في سنة تسع وثمانيين ومايتين في طلب وصيف للحادم الى هذا الهيكل فعظمة واخبر عن شأنه ما وصغنا والبيت الثاني من بيوت اليونانيين هو بعض تلك الاهرام التي ببلاد مصر وهو يبرى من الغسطاط على اميال منها والبيت الثالث هو بيت المقدس على ما زعم القوم واهل الشريعة الما يخبرون ان داود عم بناه واتمة سليمان والند وناة ابية والمجوس تزعم ان الذي بناة الغصاك وانة

mosquée d'Antioche. Les Sabéens en attribuent la fondation à Saklabious. En la présente année 332 de l'hégire, cet emplacement est connu sous le nom de « bazar des marchands de lances et de cottes de mailles. » Tabit, fils de Korrah, fils de Kerana le Sabéen, originaire de Harrân, s'étant rendu auprès de Môtaded-billah, l'an 289 (de J. C. 863), pour réclamer l'ennuque Waçif, vint visiter ce temple avec la plus grande vénération, et donna les détails qu'on vient de lire.

Le second temple, dans l'antiquité grecque, était une des pyramides d'Égypte; on les voit de Fostat dont elles ne sont éloignées que de quelques milles.

Le troisième, d'après l'opinion populaire, était le temple de Jérusalem, qui, d'après les docteurs canoniques, fut commencé par David et terminé par Salomon après la mort de son père. Les Mages en font remonter l'origine à Dahhak; ils prétendent que ce temple sera plus tard le سيكون له في المستقبل من الرمان خطب عظيم ويقعد فيه ملك عظيم وذلك عند ظهور شوبين (1) على بقرة من صفتها كذا ومعه من الناس كذا من العدد واتاصيص تدعيها الجوس في هذا المعنى واختلاط طويل تنزة كتابنا عن ذكرة والله الهادى

# الباب الخامس والستون ذكر البيوت العظمة عنده اواثله الروم

كانت البيوت المعظمة عند اوائل الروم قبل ظهور دين النصرانية بيت ببلاد مغرب عدينة قرطاجنة وهي تونس من ورآء بلاد القيروان وهي من ارض الافرنجة وبني على اسم الزهرة بانواع الرخام والبيت الثاني بافرنجة وهو بيت عظيم عنده

théâtre de graves événements, et qu'un roi puissant l'habitera, à l'époque où Choubîn fera son apparition, monté sur une vache d'une forme particulière et entouré d'un certain nombre d'hommes. Les contes et les inventions sans fin auxquels cette prédiction a donné lieu parmi les Mages ne méritent pas de figurer dans notre livre. Dieu est un guide sûr.

#### CHAPITRE LXV.

DES ÉDIFICES RELIGIEUX CHEZ LES ANCIENS ROMAINS.

Parmi les édifices vénérés chez les premiers Romains, avant l'apparition du christianisme, on cite dans le Magreb le temple de Carthage, aujourd'hui Tunis, au delà de Kaïrowân, pays qui appartenait alors aux Francs. Ce monument, bâti en marbre de différentes couleurs, était consacré à Vénus. Un second temple situé dans le pays des

والبيت الثالث يمقدونية واسره مشهور في التشييد وما كان من خبرة بمقدونية وقد اتينا على اخبارة واخبار غيرة فيما سلف من كتبنا

## الباب السادس والستون ذكر البيوت العظمة عند الصقالبة

كانت في ديار الصقالبة بيوت تعظمها منها بيت كان لهم في الجبل الذي ذكرت الفلاسفة انه احد جبال العالم العالمة وهذا البيت له خبر في كيفية بنآئه وترتيب انواع احجارة واختلاف الوانها والتخاريق المصفوعة فيه على اعلاة وما من مطلع الشمس في تلك التخاريق المصفوعة وما اودع فيه من

Francs était en grande vénération chez eux. Le troisième se voyait en Macédoine; la beauté de ce monument et son histoire sont des faits bien connus; d'ailleurs nous en avons déjà parlé dans nos ouvrages précédents, où l'on trouvera des détails sur plusieurs autres temples.

#### CHAPITRE LXVI.

DES ÉDIFICES RELIGIEUX CHEZ LES SLAVES.

Il y avait chez les Slaves plusieurs monuments sacrés. L'un était bâti sur une des montagnes les plus hautes de la terre, au dire des philosophes. On vante l'architecture de ce monument, la disposition habile et les couleurs variées des pierres qu'on y avait employées, les mécanismes ingénieux placés sur le faîte de l'édifice, de façon à être mis en jeu par le soleil levant; les pierres précieuses et les œuvres للواهر والآثار المرسومة فية الدالة على الكائنات المستقبلة وما تفذر به تلك للواهر من للوادث قبل كونها وظهور اصوات من اعالية لهم وما كان يلحقهم عند سماع ذلك وبيت اتخذة بعض ملوكهم على للجبل الاسود يحيط بة مياة عجيبة ذوات الوان وطعوم مختلفة عامة المنافع وكان لهم فية صنم عظيم على صورة رجل قد اتخذ على هيئة شيخ بيدة عصا يحرك به عظام الموق من الغواويس وتحت رجلة المهنى صور الانواع من اللهل وتحت الاخرى غرابيب سود من صور العُدان وغيرها وصور عجيبة لانواع من الاحابيش والمزنج وبيت اخرعلى جبل لهم يحيط به خليج من الدحابيش والنزيج وبيت اخرعلى جبل لهم يحيط به خليج من البحرقد بنى باحبار المرجان الاحر

d'art qui s'y conservaient, lesquelles annonçaient l'avenir et mettaient en garde contre les calamités de la fortune avant leur accomplissement; on cite enfin les voix (oracles) qui se faisaient entendre du haut du temple et l'effet qu'elles produisaient sur les assistants

Un autre temple avait été construit par un de leurs rois sur la montagne Noire; il était entouré de sources merveilleuses, dont les eaux différaient de couleur et de goût et renfermaient toutes sortes de propriétés bienfaisantes. La divinité adorée dans ce temple était une statue colossale, représentant un vieillard tenant un bâton avec lequel il évoquait des squelettes hors de leurs tombeaux; sous son pied droit, on voyait des espèces de fourmis; sous son pied gauche, des oiseaux au plumage noir, tels que des corbeaux et d'autres oiseaux, et des hommes aux formes étranges qui appartenaient à la race des Abyssins et des Zendjes.

Un troisième temple s'élevait sur un promontoire entouré par un bras de mer; il était bâti en blocs de corail rouge واججار الرمرد الاخضر في وسطة قبة عظيمة تحتها صنم اعضاوه مي جواهر اربعة زبرجد اخضر وياقوت الحجر وعقيق اصغر وبلور ابيض ورأسة من الذهب الاجر بازآته صنم اخرعلي صورة جارية كان تقرب له قرابين ودخن وكان ينسب هذا البيت الى حكيم كان لهم في قديم الزمان وقد اتينا على خبرة وما كان من امرة بارض الصقالبة وما احدث فيهم من الدكوك ولليل والكاريق المصطنعة التي اجتذب بها قلوبهم وملك نغوسهم واسترق بها عقولهم مع شراسة اخلاق الصقالبة واختلان طبائعهم فيها سلف من كتبنا

et d'émeraude verte. Au centre, se dressait une haute coupole sous laquelle on avait placé une idole, dont les membres étaient formés de quatre pierres précieuses : de béryl, de rubis rouge, d'agate jaune et de cristal de roche; la tête était en or pur. Une autre statue, placée en face, représentait une jeune fille qui lui offrait des sacrifices et des parfums. Les Slaves attribuaient l'origine de ce temple à un de leurs sages qui vivait à une époque reculée. Nous avons raconté son histoire et ses aventures dans le pays des Slaves, les sortiléges, les stratagèmes et les mécanismes de son invention, à l'aide desquels il sut captiver le cœur, maîtriser et dominer l'esprit de ce peuple, malgré son humeur sauvage et versatile. Voyez pour ces détails nos ouvrages précédents.

# الباب السابع والستون

ذكر البيوت المعظمة والهياكل المشرفة المصابية وغيرها وغير ذلك مما لحق بهذا الباب واتصل بهدذا المعدى

المصابية من للحرّانيين هياكل على اسماء للجواهر العقلية والكواكب في ذلك هيكل العلة الاولى وهيكل العقل ولا ادرى أأشاروا الى العقل الاول ام الثانى وقد ذكر صاحب المنطق في المقالة الثالثة من كتاب النفس العقل الاول الفعّال والعقل الثانى وكذلك ذكر تامسطيس<sup>(1)</sup> في شرحة لكتاب النفس الذي المحلم صاحب المنطق وقد ذكر العقل الاول والثانى الاسكندر العقل الاول والثانى الاسكندر على مقالة افردها في ذلك قد ترجهها المحق بن حنين

#### CHAPITRE LXVII.

DES ÉDIFICES CONSACRÉS ET DES MONUMENTS RELIGIEUX CHEZ LES SABÉENS ET D'AUTRES SECTES; RENSEIGNEMENTS DIVERS QUI SE RATTACHENT AU SUJET TRAITÉ DANS CE CHAPITRE.

Il y avait, chez les Sabéens de Harrân, des temples consacrés aux substances intellectuelles et aux astres, entre autres, le temple de la Cause première et le temple de la Raison. J'ignore s'ils désignaient ainsi la raison première ou la raison seconde. Aristote, dans le troisième discours de son Traité de l'âme, distingue la raison première et agissante de la raison seconde. Thémistius en a parlé aussi dans son commentaire sur le Traité de l'âme par Aristote. Enfin l'analyse de la raison première et de la raison seconde fait l'objet d'un traité spécial, composé par Alexandre Aphrodisius, et traduit par Ishak, fils de Honain.

ومن هياكل الصابية هيكل السلسلة (١) وهيكل الصورة وهيكل النفس وهذه مدورات الشكل وهيكل زُحل مسدس وهيكل المشترى (٤) مثلث وهيكل المريخ مربع مستطيل وهيكل الشمس مربع وهيكل عطارد مثلث الشكل وهيكل الرهرة مثلث في جون مربع مستطيل وهيكل القر مشن الشكل والمصابية فيما ذكرنا رموز واسرار بخفونها وقد حكى رجل من مكلية النصارى من اهل حرّان يعرن بالحارث بن سُنباط المصابية الحرانيين من اهل حرّان يعرن بالحارث بن سُنباط المصابية الحرانيين اشياء ذكرها من قرابين يقربونها من الحيوان ودخن لكوآكب يخرون بها ونظير ذلك ما امنعنا عن ذكرة مخافة التطويل والذي بق من هياكلهم المعظمة في هذا الوقت وهو سنة والذي بق من هياكلهم المعظمة في هذا الوقت وهو سنة

Il y avait aussi chez les Sabéens le temple de la Chaîne, celui de la Matière, celui de l'Ame; ces trois édifices étaient de forme circulaire. Le temple de Saturne décrivait un hexagone; le temple de Jupiter, un triangle; le temple de Mars, un carré long; celui du Soleil, un carré; celui de Mercure, un triangle; celui de Vénus, un triangle inscrit dans un carré long; le temple de la Lune était octogone. Ces formes diverses se rattachaient à des allégories et à des mystères que les Sabéens ne divulguaient jamais.

Un chrétien melkite de Harrân, nommé el-Harit, fils de Sonbat, a donné des renseignements sur les Sabéens de Harrân, sur les victimes qu'ils offraient en sacrifice, l'encens qu'ils brûlaient en l'honneur des astres, et d'autres détails que nous passerons sous silence pour éviter les longueurs.

De tous les édifices religieux élevés par eux, il ne reste aujourd'hui, en 332 de l'hégire, que le temple nommé Maglitya. Il est situé dans la ville de Harrân, près de la porte يعرن بمغلبتها وهو هيكل ازر ابي ابرهم للخليل عندهم والمقوم في ازر وابنة ابرهم كلام كثير ليس كتابنا هذا موضعا له ولابن عيشون للرّاني القاضى وكان ذا فهم ومعرفة وتوفي بعد الثلاث ماية قصيدة طويلة يذكر فيها مذاهب للحرانييين المعروفيين بالصابية ذكر فيها هذا البيت وما تحتة من السراديب الاربعة المتخذة لانواع صور الاصنام التي جُعلت مثالا للاجسامر السماوية وما ارتفع عن ذلك من الاشخاص العلوية واسرار هذة الاصنام وكيفية ايرادهم لاطفالهم الى هذة السراديب وعرضهم لهم على هذة الاصنام وما يحدث ذلك في الوان صبيانهم من الاستحالة الى الصغرة وغيرها لما يسمعون من ظهور انواع الاصوات وفنون اللغات من تلك

de Rikkah; les gens de cette secte le nomment temple d'Azer, père d'Abraham l'ami de Dieu, et ils rapportent sur Azer et Abraham, son fils, de longues légendes qui seraient déplacées ici. Le kadi Ibn Aïchoun de Harrân, homme intelligent et instruit, qui mourut postérieurement à l'an 300, a composé une longue Kaçydeh sur les croyances des Harraniens dits Sabéens. Ce poëte, parlant de ce temple et de ses quatre souterrains, où s'élevaient des idoles faites à l'image des corps célestes et des divinités supérieures, nous divulgue les mystères de ces idoles. Il raconte que les Sabéens introduisaient leurs jeunes enfants dans ces souterrains et les conduisaient en face des idoles. Une pâleur subite, suivie de rougeur, se répandait sur les traits de ces enfants, lorsqu'ils entendaient les sons étranges et les paroles inconnues qui semblaient sortir de ces idoles, grâce aux mécanismes et conduits secrets pratiqués à cet effet. Des prêtres, cachés derrière le mur, prononçaient différentes paالاصنام والاشخاص بحيل قد اتُخِذت ومنافي قد تُجلت تقف السدنة من ورآء جدر فتتكم بانواع من اللام فيجرى الاصوات في تلك المنافي والمحارييق والمنافيذ الى تلك الصور الجوفة والاصنام المشخصة فيظهر منها نطق على حسب ما قد على قديم الزمان فيصطاد بها العقول ويسترق بها الرقاب ويقام بها الملك والحالك أولهذة الطائفة المعروفة بالحرانيين والصابية فلاسفة الا انهم من حشوية الفلاسفة وعوامهم (2) مبايفون لخواص حكائهم في مذاهبهم وانما اضغناهم الى الفلاسفة اضافة نسب لا اضافة حكة لانها يونانية وليس كل اليونانيين فلاسفة الما الفلاسفة حكاؤهم ورأيت على باب بجمع الصابية بمدينة الما الفلاسفة على مدقة الباب بالسريانية قولا لافلاطون حرّان مكتوبا على مدقة الباب بالسريانية قولا لافلاطون عرن تفسيرة مالك بن عُقبون (3) وغيرة منهم وهو من عرن

roles; le son de leur voix, transmis par des tubes et un appareil d'anches et de tuyaux aboutissant à l'intérieur de ces statues creuses et construites sur une forme humaine, semblait sortir des idoles mêmes. Par ce stratagème emprunté à l'antiquité, ils captaient la raison, s'assuraient l'obéissance des fidèles et dominaient à la fois le roi et le peuple. La secte dite des Harraniens et Sabéens compte des philosophes, mais ce sont des éclectiques, dont le plus grand nombre est fort éloigné de la doctrine des sages. En les appelant philosophes, nous avons égard non à la doctrine dont la Grèce fut le berceau, mais à la communauté d'origine; or tous les Grecs ne sont pas philosophes, et ce nom ne convient réellement qu'à leurs sages.

J'ai vu à Harrân, sur le chambranle de la porte du temple appartenant aux Sabéens, une inscription en caractères syriaques; elle est tirée de Platon, et m'a été expliquée ذاته تاله وقد قال افلاطون الانسان نبات سماوى والدليل على هذا انه شبيه شجرة منكوسة اصلها الى السمآء وفروعها الى الارض ولافلاطون وغيرة عن سلك طريقة في النفس الناطقة كلام كثير في هل النفس في البدن او البدن في النفس كالشمس أهي في الدار او الدار في الشمس وهذا قول يتغلغل بنا الكلام فيه الى الكلام في تنقل الارواح في انواع الصور وقد تنازع اهل هذه الارآء عن قصد هذه المقالة في النقلة على تنازع اهل هذه الارآء عن قصد هذه المقالة في النقلة على وجهين فطائفة منهم من الفلاسغة القدمآء من اليونانيين والهند عن لم يثبت كتابا منزلا ولا نبيا مرسلا منهم افلاطون ومن يمم طريقه حكى عنهم انهم زهوا ان النفس جوهر ليست بجسم وانها حية علمة هيزة لاجل ذاتها وجوهرها par Malik, fils d'Okboun, et d'autres personnes de la même secte. Elle portait: «Celui qui connaît Dieu, le redoute.» C'est Platon qui disait aussi: L'homme est une plante

C'est Platon qui disait aussi : «L'homme est une plante céleste. En effet, l'homme ressemble à un arbre renversé, dont la racine est tournée vers le ciel, et dont les branches plongent dans le sol. »

La nature de l'âme raisonnable, la question de savoir si

La nature de l'âme raisonnable, la question de savoir si elle est renfermée dans le corps, ou si, au contraire, le corps est contenu dans l'âme, comme la lumière dans la maison, ou la maison dans la lumière, voilà ce que Platon et son école ont traité d'une manière approfondie. Ce sujet nous amène à parler d'un autre problème, celui de la transmigration des âmes. Les philosophes qui l'ont étudié se divisent en deux écoles. A la première appartiennent les anciens philosophes de la Grèce et de l'Inde, qui rejettent l'autorité de tout livre révélé et de tout prophète. Tels sont Platon et ses disciples; on dit que ces philosophes considéraient l'âme comme une substance immatérielle, vivante, sachant

وانها في المدبرة الاجسام المركبة من طبائع الارض المتضادّة وغرضها في ذلك ان يقيمها على العدل وعلى ما يتم به السياسة المستقيمة والنظام المتسق ويبردها من الحبركة المضطربة الى المنتظمة وزهوا انها تلذ وتألم وتموت وموتها عندهم انتقالها من جسد الى جسد بالتدبير وبطلان ذلك الشخص الذى فسد ووصف بالموت لان شخصها يفسد ولان جوهرها ينتقل وزهوا انها عالمة بذاتها وجوهرها عالمة بالمعقولات من ذاتها وجوهرها وفيه قبول علم المحسوسات من جهة الحس ولافلاطون وغيرة في هذة المعاني كلم يطول ذكرة ويتجبز عن وصفة واظهارة لاغتياضة وفوضة وكذلك قبول صاحب المنطبق

et discernant par sa propre substance. L'âme, disaient-ils, gouverne les corps composés d'éléments terrestres et hétérogènes; son rôle est de les diriger avec justice, et de les conduire vers cet état de perfection qui résulte d'un sage gouvernement et d'un ordre bien établi, en réduisant à une harmonie parsaite les mouvements désordonnés du corps. L'âme, selon eux, jouit, souffre et meurt, c'est-à-dire, passe d'un corps dans un autre, en vertu d'une loi régulière, et après l'anéantissement du corps corruptible qu'elle habitait. Ainsi, en disant que l'âme meurt, on entend par là la décomposition de l'enveloppe terrestre et la transmigration du principe immatériel. Ils admettent que l'âme sait par ellemême et par sa substance propre, et que, par la vertu de cette substance, elle perçoit les idées. Ils admettent aussi que les choses sensibles nous sont révélées par la sensation. Les développements que Platon a donnés à ces théories nous mèneraient trop loin, lors même que leur profondeur et leur obscurité n'en rendraient pas l'exposition impossible. Il en

ونيتاغورس وغيرها من الغلاسفة عن تقدم وتأخر لان الطالب لعم هذة الاشيآء ولاحاطة بفهها وبالوغ غايتها لا يدرك ذلك لما نصبوا من الكتب ورتبوا في التصنيف في العلوم المودية الى معرفة علومهم واغراضهم التي اليها قصدوا في كتبهمر وهي معرفة الالفاظ لخمس وهي لجنس والنوع والغصل والخاصة والغرض ثم معرفة المقولات وهي عشرة للجوهر والكية والكيفية والاضافة وهي النسبة وهي اربع بسائط والست الاخر مركبات وهي الرمان والمكان والجدة وهي الملك والنصبة والغاعل والمتغعل ثم بعد ذلك ما يترق به الطالب الى ان ينتهى الى عم ما بعد الطبيعة من معوفة الاول والثوانى ثم رجع بنا الاخبار عن est de même du système d'Aristote, de Pythagore et de plusieurs autres philosophes anciens et modernes. Car celui qui voudrait connaître de telles questions, les bien comprendre et les pénétrer jusqu'au fond, ne le pourrait pas, à cause des écrits élémentaires et des ouvrages composés par ces philosophes sur les sciences qui doivent préparer à la connaissance de leurs systèmes et du but qu'ils se sont proposé dans leurs traités. Telle est la démonstration des cinq définitions, c'est-à-dire : le genre, l'espèce, la distinction, les propriétés et l'accident; puis la démonstration des dix catégories, à savoir : la substance, la quantité, la modalité, l'annexion, c'est-à-dire, la relation. Ces quatre premières sont les éléments simples; les six autres sont complexes, à savoir : le temps, le lieu, l'habitude ou qualité acquise, la situation, l'action et la passion. De là le disciple passe à l'étude de vérités d'un ordre plus élevé, et arrive progressivement à la connaissance de la métaphysique, ou de la cause première et des causes secondes.

Mais revenons au culte des Sabéens de Harrân et aux

ā.

مذاهب الصابية من للحرانيين وذكر من اخبر عن مذاهبهم وكشف عن احوالهم فن ذلك كتاب رأيته لاي بكر محد بن زكريا الرازى الغيلسون صاحب كتاب المنصورى في الطب وغيرة ذكر فيه مذاهب الصابية للحرانيين منهم دون من خالفهم من الصابية وهم الكهاريون (1) وذكر اشيآء يبطول ذكرها ويقبح عند كثير من الناس وصفها اعرضنا عن حكايتها اذكان في ذلك للحروج عن حد الغرض في كتابنا الى وصف الارآء والديانات وقد خاطبت مالك بن عقبون وغيرة منهم بشيء عا ذكرنا وغيرة هما عنه كتبنا لهنهم من اعترن ببعضه وانكر بعضا من ذكر القرابين وغيرة من الارآء مثل نعلهم بالثور والديون وجهة بالملح اذا شدّت عيناة ثم يذبح

auteurs qui ont exposé leurs croyances et scruté leurs mystères. J'ai vu, parmi les ouvrages de ce genre, un livre d'Abou Bekr Mohammed, fils de Zakaria er-Razi, le philosophe, auteur du Kitab el-Mansouri sur la médecine et d'autres écrits. Dans le livre en question, Razi s'occupe des Sabéens de Harran exclusivement, et ne dit rien des sectes dissidentes, comme celle des Kimariens. Les détails dans lesquels il est entré nous mèneraient trop loin êt choqueraient un grand nombre de lecteurs. En outre, en faire mention ce serait nous écarter du sujet principal de ce livre, pour nous livrer à l'étude des croyances et des religions. J'ai consulté Malik, fils d'Okboun, et plusieurs de ses coreligionnaires, sur les choses qui ont été mentionnées ici, ou dont il a été parlé ailleurs. Plusieurs d'entre eux ont admis certains détails sur les sacrifices, etc. et rejeté le reste, comme la cérémonie du taureau noir que l'on aspergeait de sel, après lui avoir bandé les yeux, et qu'on égorgeait, pour

ويراي كل عضو من اعضائه وما يظهر منه من للحركات والاختلاج وعلى ما يدل ذلك من احوال السنة وغير ذلك من اسرارهم ومختاتهم واحوال قرابينهم قال المسعودي وقد ذكر جهاعة عن له تأمل بشأن امور هذا العالم والبحث عن اخبارة بان باقاصي بلاد الصين هيكل مدور له سبعة ابواب في داخله قبة مسبعة عظيمة الشأن عالية السمك في اعالى القبة شبه للوهرة يريد على رأس التجل تضى منه جميع اقطار ذلك الهيكل وان جهاعة من الملوك حاولوا اخذ تلك للوهرة في يدن احد، منها على مقدار عشرة ادرع الاخر ميتا وان حوول اخذ هذه للوهرة بشيء من الآلات الطوال كالرماح وغيرها وانتهت الى هذا المقدار من الاذرع انعكست وعطلت وان رميت بشيء

examiner ses membres et rechercher, dans leurs contractions et leurs frémissements, les événements futurs de l'année. Ils rejettent cette pratique et d'autres cérémonies mystérieuses relatives aux sacrifices.

Au rapport de plusieurs savants curieux de connaître ce monde et d'en étudier l'histoire, on trouve, aux confins de la Chine, un temple de forme circulaire, entouré de sept portes et surmonté d'un dôme heptagone, remarquable par son développement et son élévation. Au sommet du dôme est placée une espèce de pierre précieuse plus grosse que la tête d'un veau, et dont l'éclat illumine les alentours du temple. Plusieurs rois ont tenté sans succès de s'emparer de cette pierre; tous ceux qui s'en approchent, à une distance de dix coudées, tombent roides morts; si l'on emploie des lancés ou d'autres instruments de cette taille, arrivés à la même distance, ils se retournent et retombent inertes; les projectiles lancés contre cette pierre ont le même sort;

كان كذلك فليس شي من الحيل يتأتى الى تناولها بوجة ولا سبب وان تعرض لشيء من هذم الهيكل مات من يروم ذلك وهذا عند جهاعة من اهل الحبرة لقوة دافعة قد فلت من انواع الاحجار المغناطسية وي هذا الهيكل بعر مسبعة الرأس متى أكب امرؤ على رأسها أكبابا شديدا تهوري البعثر وصاري قرارها على ام رأسة وعلى رأس هذة البعر شبة الطوق مكتوب علية بقلم قديم اراة بقلم المسند هذة بعر تودى الى مخنون ألكتب وتاريخ الدنيا وعلوم السمآء وما كان فيها مضى من الدهر وما يكون فيها يأتى منة وتودى هذة البعر ايضا الى خرائن رغائب هذا العالم لا يصل الى الدخول اليها والاقتباس منها الا من وازن قدرتة قدرتنا واتصل علمة بعلمنا وصارت حكته

en un mot, aucun expédient, de quelque nature qu'il soit, ne peut réussir, et quiconque cherche à démolir le temple expie son audace par une mort subite. D'après certains savants, ce phénomène est produit par l'emploi de pierres magnétiques, douées de propriétés répulsives. Le même temple renferme un puits dont l'orifice est heptagone; celui qui a l'imprudence de se trop pencher sur le bord est entraîné, et tombe, la tête la première, jusqu'au fond. Le puits est entouré d'une sorte de collier, autour duquel on lit cette inscription antique, que je crois en caractères mosned : « Ce puits conduit aux Archives des livres, là où se trouvent la chronologie du monde, la connaissance des cieux, l'histoire du passé et la révélation de l'avenir. Ce puits mène au dépôt de tous les trésors de la terre. Mais l'homme qui veut y pénétrer et puiser à ses trésors doit nous égaler en pouvoir, en science et sagesse. Que celui qui pourra arriver au but sache qu'il est notre égal; que celui dont les tentatives. ككتنا في قدر الى الوصول الى هذا التحرن فليعم انه قد ساوانا ومى عجرعن الوصول الى ما وصغنا فليعم انا اشد منه بأسا واقوى حكة وأكثر علما واثقب دراية واتم عناية والارض التى عليها هذا الهيكل والقبة والبئر ارض حجرية صلد عالية من الارض كالجبل الشامخ لا يرام قلعه ولا التأتي لنقب ما تحته واذا ادرك البصر ذلك الهيكل والقبة والبئر وقع المرأى عند رؤيته له جرع وحرن واجتذاب المقلب اليه وحنين على افساد وتأسف على افساد شيء منه او هدمه (١)

échoueront sache que notre puissance est supérieure à la sienne, notre sagesse plus grande, notre science plus étendue, notre sagacité plus profonde et notre vigilance plus complète. Le temple ainsi que sa coupole et le puits reposent sur un bloc de silex massif et escarpé comme une montagne, il est également impossible de le renverser et d'y pratiquer des excavations. Dès qu'on aperçoit le temple, la coupole et le puits, on éprouve à cette vue un sentiment d'effroi et de tristesse, et en même temps une sorte d'attraction inquiète vers cet édifice, et la crainte qu'il ne soit endommagé ou détruit.

## الباب الثامن والستون ذكر الاخبار عن بيوت النيران وغيرها

فاما بيوت النيران ومن رسمها من ملوك الغرس الاولى والثانية فاول من حكى عنة ذلك افريدون الملك وذلك انة وجد نارا يعظمها اهلها معتكفون على عبادتها فسألهم عن خبرها ووجة للحكة منهم في عبادتها فاخبروة باشياء اجتذبت نفسة الى عبادتها وانها واسطة بين الله وبين خلقة وانها من جنس الالهة النورية واشياء ذكروها اعرضنا عن ذكرها لاغتماضها وذلك انهم جعلوا للنور مراتب وفرقوا بين طبع النار والنور ورجوا ان لليوان تجذبة النورية فيجرق نفسة كالغراش الطائر

### CHAPITRE LXVIII.

RENSEIGNEMENTS SUR LES TEMPLES DU FEU, ETC.

Parlons maintenant des temples du feu, et des rois de la première et de la seconde dynastie perse auxquels ils doivent leur origine. Le premier nom cité par l'histoire est celui d'Aféridoun. Ce roi ayant vu une troupe d'hommes prosternés devant le feu, dans l'attitude de l'adoration, les interrogea sur l'origine et le sens caché du culte qu'ils professaient. Ceux-ci réussirent à l'entraîner dans leur croyance, en lui démontrant que le feu participait de la nature des divinités lumineuses, et qu'il servait d'intermédiaire entre le Dieu suprême et la création. Sans vouloir insister ici sur une doctrine aussi mystérieuse, nous ferons remarquer que les ignicoles établissent différents degrés dans la lumière, et distinguent le principe lumineux du principé igné. Ils prétendent que tout être animé est attiré par la flamme et consumé par elle. C'est ainsi que le papillon léger, qui voltige

بالليل لما لطف جسمة يطرح نفسة في السراج فيصرقها. وغيسر ذلك ما يقع في صيد الليالي من الخرلان والطيور والوحوش وكظهور لليتان من المآء اذا قربت منها السراج من الرواريق كما يصطاد في بلاد البصرة السمك في الليل يظهر من المآء طافيا حتى يقع في جون المركب والسرج قد جعلت حوالية وان بالنور صلاح هذا العالم وشرف النورعلى الظلمة ومضادته لها ومرتبة المآء وزيادته على الغارف اطغائها ومضادته لها وانه اصل لکل ی ومبدأ لکل نامر فلما اخبر افریدون بما ذكرنا امر بحمل جرء منها الى خراسان فاتخذ لها بيتا بطوس واتخذ بيتا اخر عدينة بخارا يقال له بردسورة وبيت اخر من بيوت النار بسجستان يقال لل كراكركان (١) اتخذه بهون بن pendant la nuit, se jette sur le flambeau et meurt dans la flamme; c'est en vertu de la même attraction que les gazelles, les oiseaux, les animaux sauvages tombent, la nuit, au pouvoir des chasseurs. Il en est de même de la pêche aux flambeaux, telle qu'elle se pratique dans la province de Basrah: le poisson, attiré par la clarté, monte à fleur d'eau et se précipite au fond des barques autour desquelles brillent des torches allumées. «La lumière, disent ses adora-

Aféridoun, une fois instruit de ces doctrines, transporta dans le Khoraçân une portion de ce feu sacré; il lui bâtit un temple à Tous, et un autre temple à Boukhara, lequel fut nommé Berdasoureh. Un troisième temple, nommé Kerakerkán, fut bâti, dans le Sedjestân, par Bah-

conde la nature entière. »

teurs, est la source de tous les biens de ce monde; elle est plus noble que les ténèbres et combat leur influence; l'eau, élément opposé au feu, lui est supérieure, puisqu'elle l'éteint; elle est le principe de tout ce qui vit, et elle féاسغندیار بن یستاسف وبیت اخر ببلاد الشیر والرّان کافت فید اصغام فاخرجها مند انوشروان وقیل آن انوشروان صادن هذا البیت وفید نار معظمة فنقلها آلی الموضع المعروف بالبرکة وبیت المنار اخریقال له کویجه بناه کیخسرو الملك وکان بقومس بیت المنار معظم لا یدری می بناه یسمی جریش (۱) ویقال آن ویقال آن الاسکندر لما غلب علیها ترکها ولم یطفها ویقال آند کان فی ذلك الموضع فیما مضی مدینة عظیمة مجیبة البناء فیها بیت کبیر مجیب الهیئة فید اصنام فاخریت تلك المدینة فیها بیت وجعلت فید تما فیها می المبیوت ثم بنی بعدها ذلك البیت وجعلت فید تلك النار وبیت اخریسمی کنجده بناه سیاوخس بن کاوس الحبار وذلك فی زمان لبثه بمشرق الصین هما یلی المبرکند

man, fils d'Isfendiar, fils de Youstasf. Un quatrième se trouvait dans la contrée de Chiz et d'Errân; il était primitivement consacré à des idoles qu'Anouchirwan fit enlever. D'autres racontent qu'Anouchirwan ayant trouvé dans ce temple un autel où brûlait le feu sacré, le fit transporter dans la ville nommée el-Birkeh (le bassin, près de Chiraz). Le roi Key-Khosrou bâtit un temple qui fut connu sous le nom de Kousoudjeh. Un autre temple, dont l'auteur est ignoré, existait dans la Comisène, sous le nom de Djérich; on raconte qu'Alexandre, quand il s'empara de cette contrée, défendit de le détruire et d'éteindre le feu sacré. On prétend aussi que, dans le même lieu, s'élevaient jadis une ville grande et magnifique et un temple d'idoles, remarquable par ses proportions et sa beauté. Lorsque cette ville et les monuments religieux qu'elle renfermait furent détruits, on bâtit sur leur emplacement le pyrée dont nous parlons. Un autre temple, nommé Kendjeh, fut bâti par Siawukhs, fils de Key-Kaous, le Héros, pendant

وبيت نار عمدينة ارجان من ارض فارش اتخذ في ايام بهراسف وهذه البيوت العشرة كانت قبل ظهور زرادشت بن اسبيان نكان نبي المجوس ثم اتخذ زرادشت بعد ذلك بيوت النيران فكان ها اتخذ بيت عمدينة نيسابور من بلاد خراسان وبيت اخر عمدينة نسا والبيضاء من ارض فارس وقد كان زرادشت امر يستاسف الملك ان يطلب نارا كان يعظمها جم الملك فطلبت فوجدت عمدينة خوارزم فنقلها يستاسف بعد ذلك الى فوجدت عمدينة داراجرد من ارض فارس وكورها فهذا البيت يسمى في وتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثانة ازرجوى وتغسير دلك نار النهر وذلك ان ازر احد اسماء النار وجسوى احد اسماء النهر بالغارسية الاولى والمجوس تعظم هذة النار ما لا son séjour dans l'orient de la Chine, du côté de Birkend. Enfin, il y avait à Erradjân, ville du Fars, un temple dont l'origine remontait au règne de Bohrasf (Lohraspe).

Les dix pyrées que nous venons de mentionner dataient d'une époque antérieure à l'apparition de Zoroastre, fils d'Espimân, le prophète des mages. Du vivant de Zoroastre, plusieurs temples furent consacrés au culte du feu; un, entre autres, à Neïçabour, dans le Khoraçân, d'autres à Niça et el-Beïdâ, dans le Fars. Sur l'invitation de Zoroastre, le roi Youstasf fit rechercher le feu vénéré par Djemchid; après de longues investigations, il le découvrit dans la capitale du Khârezm, et le fit transporter à Darabdjerd, cheflieu d'un district de la Perse. Le temple qu'il y bâtit est nommé aujourd'hui, en 332 de l'hégire, Azerdjouï, ce qui signifie « le feu du fleuve; » azer étant un des noms du feu, djouï un des noms signifiant fleuve, dans la langue primitive de la Perse. Les mages ont plus de respect pour ce temple que pour tous les autres édifices religieux. Cependant une

تعظم غيرها من النيران والبيوت وذكرت الغرس ان كيخسرو لما خرج غازيا الى الترك وسار الى خوارزم سأل عن تلك النار فلما وجدها عظمها وسجد لها ويقال ان انوشروان هو الذى نقلها الى الكاريان فلما ظهر الاسلام تخوفت المجوس ان يطغئها المسلمون فتركوا بعضها بالكاريان (1) ونقلوا بعضها الى نسا والبيضاء من كورة فارس لتبقى احداها ان طغئت الاخرى وللفرس بيت نار باصطر فارس تعظمه المجوس كان فى قديم الزمان بيت نار باصطر فارس تعظمه المجوس كان فى قديم الزمان بيت نار ثم نقلت عنه النار فخرب والناس فى وقتنا هذا وهو سمت نار ثم نقلت عنه النار فخرب والناس فى وقتنا هذا وهو سمت الرثم وثلثين وثلثاية يذكرون انه مسجد سليمان بن داود وبه يعرن وقد دخلته وهو على نحو فسرس من مدينة

tradition persane rapporte que ce fut Key-Khosrou qui, s'étant rendu dans le Khârezm, pendant son expédition contre les Turcs, prit des informations sur le feu sacré, le retrouva et lui rendit hommage. D'autres disent qu'Anouchirwân le fit transporter à Kariân (petite ville de la Perse). A l'époque de la conquête musulmane, les mages, craignant que le feu vénéré dans ce temple ne fût éteint par les musulmans, n'en laissèrent qu'une partie à Kariân, et transportèrent le reste à Niça et el-Beïdâ, district du Fars, afin de conserver l'un des deux autels si l'autre était détruit.

Un des pyrées les plus vénérés des Guèbres est celui d'Istakhr, dans le Fars (Persépolis). C'était primitivement un temple consacré aux idoles; la reine Houmayeh, fille de Bahman, fils d'Isfendiar, le convertit en temple du feu, après avoir détruit les idoles. Plus tard, le feu fut enlevé et l'édifice tomba en ruines. Aujourd'hui (332 de l'hégire), on le considère comme l'ancienne mosquée de Salomon, fils de David, et on le nomme, à cause de cela, Mesdjid Souleimân.

اصطر فرأيت بنيانا عجيبا وهيكلا عظيما واساطين مخر عجيبة على اعلاها صور من العخر طريفة من الخيل وغيرها من الحيوان عظيمة القدر والاشكال محيط بذلك حير عظيم وسور منيع من الحجر ونية صور الاشخاص قد شكلت واتقنت صورها يزعم من جاور هذا الموضع انها صور الانبيآء وهو في سنح جبل والربح غير خارجة من ذلك الهيكل في ليل ولا نهار ولها هبوب ودوى يذكر من هناك من المسلمين ان سليمان حبس الربح في ذلك الموضع وانه كان يتغدى ببعلبك من ارض الشام ويتعشى في هذا المسجد وينزل بينهما بمدينة تدمر وملعبها المتخذ فيها ومدينة تدمر في البرية بين العراق ودمشق وجص من ارض الشام يكون منها الى الشام محود

Je l'ai visité. Il est à une parasange environ de la ville d'Istakhr. C'est un monument admirable et un temple imposant; j'y ai remarqué des piliers, formés de blocs d'une dimension étonnante, et surmontés de figures singulières de chevaux et d'autres animaux, aussi remarquables par leur stature que par leurs formes. Autour de l'édifice règnent un vaste retranchement et une muraille en blocs massifs, laquelle est couverte de bas-reliefs d'une exécution très-habile. Les habitants du voisinage y voient les images des prophètes. Ces ruines sont situées au pied d'une montagne où le vent souffle, nuit et jour, avec impétuosité; c'est ce qui fait dire aux musulmans de l'endroit que les vents ont été emprisonnés en ce lieu par Salomon. Ce prophète, ajoutentils, prenait son repas du matin à Bâlbek, en Syrie, et son repas du soir dans cette mosquée; il s'arrêtait à moitié chemin dans la ville de Tadmor (Palmyre), sur l'hippodrome qui l'entoure. Tadmor s'élève au milieu du désert, entre l'Irak, Damas et Homs (Émèse), ville de Syrie, à cinq

خسة ايام او ستة وهي بنيان عجيب من العبر وكذلك الملعب الذي فيها وفيها خلق من الناس من العرب من تحطان وق مدينة سابور بارض فارس بيت للنار معظم عندهم اتخذة دارا بن دارا وفي مدينة جور من ارض فارس وهو البلد الذي يحمل منة المآء ورد الجوري والية يضان بيت للنار بناة اردشير بن بابك وهو عمدينة جور قد رايتة وهو على ساعة منها على عين هناك عجيبة ولة عيد وهو احد منزهات فارس وفي وسط مدينة جور بنيان عظم كانت تعظمة الفرس يقال لة الطربال اخربة المسلمون وبين جور ومدينة كوار عشرة فراج (أ) وبها يعمل المآء ورد الكواري واليها يضان ايضا وهذا المآء ورد المعمول بجور وكوار اطيب مآء ورد يعمل في العالم لععة التربة وصفآء

ou six journées de marche de cette dernière contrée. On y remarque un édifice en pierres des plus curieux et un vaste hippodrome. Ces parages sont habités maintenant par des Arabes de la tribu de Kahtân.

La ville de Sabour, dans le Fars, possédait un temple consacré au feu par Dara, fils de Dara. Il y avait aussi à Djour (aujourd'hui Firouz-Abâd), ville du Fars où se fabrique l'eau de rose connue sous le nom de djouri, un temple du feu, construit par Ardéchir, fils de Babek. J'ai visité cet édifice; il est situé à une heure de la ville, près d'une source fort curieuse où se célèbre tous les ans une fête qui est un des grands divertissements de la Perse. On voyait jadis, au centre de la ville de Djour, un monument trèsélevé que les Persans nommaient Tirbal (synonyme d'Eïwân); il a été détruit par les musulmans. De Djour à Kowar (autre ville du Fars), on compte dix parasanges; on fabrique aussi à Kowar de l'eau de rose, nommée pour cette raison kowari. L'essence préparée à Djour et à Kowar l'emporte

الهوآء وفي الوان سكن هذة البلاد جرة في بياض ليست لغيرهم من اهل الامصار ومن كوار الى مدينة شيراز وفي تصبة فارس عشرة فراسخ ولجور وكوار وشيراز وغيرها من كور فارس اخبار ولما فيها من البنيان اقاصيص يطول ذكرها قد دونتها الغرس وكذلك ما كان بارض فارس من المعرون بمآء الفار (۱) وقد بني عليه هيكل كان كورش الملك حين ولد للسيح بعث بثلاث انفس ودفع الى احدهم صرة من لبان والى الاخر صرة من مر والى الثالث صرة من تبر وسيّرهم يهتدون بنجم وصغة لهم فساروا حتى انتهوا الى المسيح وامع مريم بارض الشام والنصارى تغلوا في قصة هوًلآء النفر وهذا الحبر بارض الشام والنصارى تغلوا في قصة هوًلآء النفر وهذا الحبر

sur celle qu'on prépare partout ailleurs, à cause des conditions savorables du sol et du climat de ce district. Les habitants ont un teint blanc et rose qu'on ne remarque pas chez les autres peuples. Kowar est à dix parasanges de Chiraz, capitale du Fars. Ces trois villes, Djour, Kowar et Chiraz, ainsi que plusieurs autres localités du Fars, renferment des monuments antiques, auxquels se rattachent des légendes qu'il serait trop long de rapporter ici; elles ont été recueillies dans les divans de la Perse. On cite, par exemple, dans la même province du Fars, une source nommée source de feu, auprès de laquelle était bâti un temple. Lorsque le Messie vint au monde, le roi Korech lui envoya trois messagers, porteurs, le premier, d'un sac d'encens, le second, d'un sac de myrrhe, et le troisième, d'un sac rempli d'or. Ils se mirent en route, guidés par une étoile que le roi leur avait décrite, et arrivèrent en Syrie, auprès du Messie et de Marie, sa mère. Cette anecdote des trois messagers est rapportée par les chrétiens avec des détails empreints d'exagération; elle se trouve aussi dans les Évanموجود في الانجيل وان هذا الملك كورش نظر الى نجم قد طلع بمولد المسيع فكانوا اذا ساروا سار معهم ذلك النجم واذا وتغوا وتف بوتوفهم وقد اتينا في كتابنا في اخبار الزمان على شرح هذا للجبر وما تالت فيه المجوس والنصارى وخبر الرغفان التي دفعتها اليهم مريم وما كان من الرسل وجعلهم للبرتحت العخرة وغوضها في الارض وذلك بغارس وكيف حفر عليها الى المآء وانها وجدت وقد صارت شعلتى نار على وجه الارض تقدان وغير ذلك ما قيل في هذا للبر وقد كان اردشير بنا بيت نار اخر يقال له بارنوا (١) في اليوم الثاني من غلبته على فارس وبيت نار على خليج قسطنطينية من بلاد الروم بناه سابور بن اردشير بن بابك وهو سابور الجنود حين نيزل على سابور بن اردشير بن بابك وهو سابور الجنود حين نيزل على

giles. Ainsi on raconte que l'étoile avait apparu à Korech au moment de la naissance du Christ; qu'elle marchait lorsque les envoyés du roi étaient en route, qu'elle s'arrêtait lorsqu'ils s'arrêtaient, etc. On trouvera de plus amples détails dans nos Annales historiques, où nous avons rapporté les versions des Guèbres et des chrétiens sur cette légende. On y verra que Marie ayant donné aux messagers du roi un pain rond, ceux-ci, après différentes aventures, le cachèrent sous un rocher; ce pain disparut au fond de la terre, dans la province du Fars; puis on creusa un puits en cet endroit, et l'on vit jaillir deux gerbes de feu qui brillaient à la surface du sol; en un mot, tout ce qui concerne cette légende se trouve dans nos Annales.

Ardéchir, le lendemain de la victoire qui lui assura la possession de la Perse, bâtit un pyrée qu'il nomma Barnawa (?). Un autre pyrée fut élevé sur les bords du canal de Constantinople, dans le pays des Grecs, par Sabour el-Djunoud, fils d'Ardéchir, fils de Babek, pendant que Sabour

هذا للله وحاصر القسطنطينية في عساكرة فلم يول هذا البيت هنالك الى خلافة المهدى فخرب وله خبر عجيب وقد كان سابور الجنود اشترط على الروم بغاء هذا البيت وهارت حين حصارة القسطنطينية وكان مسيرة في جيوش فارس وغيرها من الترك وملوك الامم فسمى سابور الجنود لكثرة من تبعه من الجنود وقد كان سابور لما سار الى بلاد الجريرة عدل عن طريقه فنزل الحصن المعرون بالحضر وقد كان هذا الحصن للساطرون ابن اسيطرون ملك السريانيين في رستاق يقال له اياجر من بلاد الموصل وقد ذكرته الشعرآء لعظم ملكة وكثرة اياجر من بلاد الموصل وقد ذكرته الشعرآء لعظم ملكة وكثرة جيوشة وحسن بنائه لهذا الحصن المعرون بالحضر فمن ذكرة

campait sur les rives du canal et qu'il assiégeait Constantinople avec toute son armée. Le pyrée a subsisté long-temps, et sa ruine ne date que du règne d'el-Mehdi. L'histoire qui le concerne est intéressante. Lorsque Sabour el-Djunoud, à la tête des Persans, des Turcs et de plusieurs autres chefs étrangers, mit le siége devant Constantinople, il obligea les Grecs, par traité, à bâtir ce temple et à pour-voir à son entretien.

Ce même Sabour, qui devait son surnom de Dou'l-djunoud aux armées nombreuses qui marchaient à sa suite,
ayant envahi la Mésopotamie, se détourna de son chemin,
pour assiéger la place forte nommée el-Hadr (Atra). Cette
place était au pouvoir de Satiroun, fils d'Asaïtiroun, roi des
Syriens, qui habitait un district de la province de Moçoul,
nommé Aīadjir. (V. C. de Perceval, t. II, p. 40 et suiv.) Les
poētes arabes ont célébré la gloire de son règne, le grand
nombre de ses troupes et la beauté de la citadelle d'el-Hadr,
qui fut bâtie par lui. L'un d'eux, Abou Daoud, fils de

Digitized by Google

منهم ابو داود بن جران بن حجّاج الایادی بـقـوله حـیـت یــقــول

وأرى الموت قد تدتى من للضرر على ربّ اهاله الساطرون ولقد د كان آمنا الله دواق ذا ترآء وجوهر مكنون وقد قبل ان النعمان بن المنذر من ولد الساطرون يقال هو النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن عرو بن عدى بن نصر بن الساطرون بن اسيطرون والساطرون واسيطرون القاب نصر بن الساطرون بن اسيطرون والساطرون واسيطرون القاب وهم ملوك ملكوا على السريانيين ثم ملك تلك الديار بعد من ذكرنا عمن افناهم الدهر الضيرن بن جبهاة وجبهاة امع وهو الضيرن بن معوية ملكا على قومه من تنوخ بن مالك بن فهم بن الضيرن بن معوية ملكا على قومه من تنوخ بن مالك بن فهم بن المد بن وبرة بن تغلب بن حُلوان بن عِران بن المد بن وبرة بن تغلب بن حُلوان بن عِران بن المنسرة، fils de Haddjadj el-Yiadi, s'est exprimé en ces termes:

Je vois la mort descendre des murs d'el-Hadr et planer sur la tête du souverain issu des Satiroun.

Il vivait insouciant des disgrâces de la fortune, au sein de l'abondance et parmi ses trésors enfouis, etc.

On prétend que Nôman, fils d'el-Moundir, descendait des Satiroun, et on lui donne la généalogie suivante: Nôman, fils d'el-Moundir, fils d'Imrou'l-Kaïs, fils d'Amr, fils d'Adi, fils de Nasr, fils d'es-Satiroun, fils d'Asaïtiroun. Ces deux derniers noms sont une épithète commune à tous les rois qui possédaient la Syrie. Lorsque le destin renversa cette dynastie, le pouvoir passa aux mains de Daïzen, fils de Djebhalah; Djebhalah était le nom de sa mère; son père s'appelait Moâwiah. Daïzen fut le chef de la tribu de Tannoukh, fils de Malik, fils de Fahm, fils de Teïm-Allah, fils d'Açed, fils de Wabrah, fils de Tagleb, fils de Houlwân, fils d'Ymrân, fils d'Elhaf, fils

للان بن قضاعة وهو الضيرى بن معوية بن العتيك بن حرام آبن سعد بن سليج بن حُلوان بن عران بن الحان بن قضاعة وكان كثير الجنود مهادنا المروم متعيزا اليهم يغير رجالة على العراق والسواد فكانت في نغس سابور علية فلما نزل على حصنة تحصن الضيرن في الحصن فاقام علية سابور شهوا الا يجد الى فتحة سبيلا ولا يتأتى له في دخولة حيلة فنظرت النضيرة بنت الضيرن يوما وقد اشرفت على الحصن الى سابور فهويتة واعجبها جالة وكان من اجهل الناس وامدهم قامة فارسلت الية ان انت ضمنت لى ان تتزوجني وتفضلني على نسائك دالمتك على فتح هذا الحصن فضمن لها ذلك فارسلت الية ايت الثوثار

de Kodâah. Par conséquent, Daïzen était fils de Moâwiah, fils d'el-Atik, fils de Haram, fils de Saad, fils de Salih, fils de Houlwan, fils d'Ymran, fils d'Elhaf, fils de Kodâab. Ce Daïzen, maître d'une armée nombreuse, s'était allié aux Romains et leur était entièrement dévoué. Les ravages exercés par ses soldats dans l'Irak et le Sawad excitèrent le ressentiment de Sabour, qui vint assiéger ce roi dans la forteresse d'el-Hadr où il s'était retranché. Depuis un mois, Sabour l'assiégeait sans succès, et tous ses stratagèmes restaient infructueux, lorsque, un jour, Nadirah, fille de Daïzen, étant montée sur les remparts, aperçut le roi de Perse, qui était un des plus beaux hommes et des mieux faits de son temps. Elle en devint amoureuse et lui fit dire en secret que, s'il promettait de l'épouser et de lui donner le premier rang parmi ses femmes, elle ferait tomber la ville en son pouvoir. Ayant obtenu la parole de Sabour, elle lui envoya un second message pour l'avertir de remonter le Tertar (c'est le canal qui passe au-dessus d'el-Hadr), d'y jeter des brins de paille, de les suivre à la dérive et de remarquer par où ils enوهو نهر في اعلاة فانثر فيه تبنا ثم اتبعة فانظر ابن يدخل فأدخل الرجال منة فان ذلك المكان يفضى الى للصن ففعل ذلك سابور فلم يشعر اهل للصن الا واصحاب سابور معهم في للصن وقد عدت النضيرة فسقت اباة للمرحتى اسكرته طمعا في تزويج سابور اياها وامر سابور بهدم للصن بعد ان قتل الضيزن ومن معة وعرس سابور بالنضيرة بنت الضيرن فباتت مسهرة فقال لها سابور ما لك لا تنامين قالت ان فباتت مسهرة فقال لها سابور ما لك لا تنامين قالت ان جنبي يتجافى عن فراشك قال ولم فوالله ما باتت الملوك على المين منة ولا اوطأ وان حشوة لرعب النعام فلما اصبح سابور نظر فاذا ورقة اس بين كتفيها فتناولها فكاد بطنها ان يدى فقال لها ويحك بم كان ابواك يغديانك فقالت بالربد والح

traient dans la ville; car c'était par cette issue secrète qu'il devait introduire ses soldats. Sabour se conforma à cet avis, et, prenant le commandement de son armée, il pénétra au cœur de la place, sans être aperçu de la garnison. De son côté, Nadirah, impatiente de devenir son épouse, le secondait en enivrant son père. Sabour, après avoir égorgé le roi Daïzen et la garnison, fit raser la citadelle; puis il épousa Nadirah. Une nuit, comme elle s'agitait sans pouvoir dormir, Sabour lui demanda ce qui la tenait éveillée. - « Votre lit me meurtrit les flancs, répondit la jeune fille. — Est-ce possible? reprit Sabour, il est cependant fait de duvet d'autruche, et nul monarque n'a une couche plus délicate ni plus moelleuse. » Le lendemain, il trouva sous les épaules de Nadirah une feuille de myrte; comme elle se plaignait d'être meurtrie jusqu'au sang, il lui présenta cette feuille en lui disant : • Malheureuse, de quoi te nourrissaient donc tes parents? — De crème, de moelle, de neige, de miel et de والثلج والشهد وصغو للمرفقال لها سابور أني لجدير أن لا استبقيك بعد أهلاك أبويك وقومك وكانت حالتك عندهم للحال التي تصغين فأمر بها فربطت بغدائرها ألى فرسين حصانين ثم خلّى سبيلها فقطعاها ففي هذا الملك المقتول ومن كان معد في للصن يقول حرى بن الدها العبسى قال (1)

الم يحرنك والانبآء تنفى ها لاتَتْ سَراةُ بنى العُبَيد ومَصْرَعُ ضَيْرَنِ وبنى ابية واخلان الكتائب من ينزيد اتاهم بالغيبول بجيلنات وبالابطال سابورُ الجُنود

وفيه يقول عدى بن زيد العبادى وذكر ما فعلته النضيرة بنت ضيرن وقتل سابور لها من كلة

vin exquis, répondit-elle. — Mon devoir est de te faire mourir, s'écria Sabour, puisque tu as payé par le meurtre de ton père et de ta famille les bontés qu'ils avaient pour toi et dont tu me fais le récit. » Il ordonna qu'on l'attachât par les cheveux entre deux étalons fougueux auxquels on donna la liberté, et elle fut déchirée en lambeaux. Hari, fils de Dahma de la tribu des Béni-Abs, a parlé dans ses vers du roi Daïzen et de ses compagnons massacrés dans la citadelle:

N'as-tu pas appris avec douleur le triste sort des nobles Benou'l-Obaïd, Le meurtre de Daïzen et de ses frères et la défaite des soldats issus de Yézid,

Lorsqu'ils furent attaqués par Sabour el-Djunoud à la tête de ses éléphants bardés de fer et de ses vaillants guerriers?

Un autre poëte, Adi, fils de Zeïd el-Ybadi, a fait allusion à la trahison de Nadirah, fille de Daïzen, et au supplice que lui infligea Sabour: ربيبة لم توق والدها لحبها اذا ضاع راقبها واسكتُ اهلها الميلتها تظنّ أنّ الرئيس خاطبها فكان حظَّ العروس اذ حشر الصَّبِيُ دمآء تجرى سيابها

وللضر صبت عليه داهية من تعرة آبدت مناكبها

والشعر في هذه القصة كثير وبارض العراق بيت المنار بالقرب من مدينة السلام بنته بوران ابنة كسرى ابرويـز الملكة في الموضع المعرون باستينيا وبيوت النيران كثيرة هما تعظمه العجوس بالعراق وارض فارس وكرمان وسجستان وخراسان وطبرستان والجبال واذربيجان والبران وفي الهند والسند والصين اعرضنا عن ذكرها وانما ذكرنا ما اشتهر منها والهياكل المعظمة عند اليونانيين وغيرهم كثيرة مثل بيت

La catastrophe dont Hadr a été victime eut pour auteur une femme dont l'amour coupable a sacrifié ceux qui la protégeaient;

Une jeune fille qui, dans sa criminelle ardeur, n'a respecté ni son père, ni la vié de son gardien.

Elle a vendu sa famille à l'espérance de devenir pour une nuit l'épouse du chef (Sabour).

Mais, au retour de la lumière, traînée par des chevaux libres d'entraves, elle a expié dans son propre sang la joie de son hymen.

Cette aventure a inspiré un grand nombre de poëtes.

Il y avait en Irak, près de Bagdad, un temple du feu bâti par la reine Pouran, fille de Kesra-Perviz, dans une localité nommée Istinia. Les mages vénèrent encore plusieurs pyrées en Irak, dans le Fars, le Kermân, le Sédjestân, le Khoraçân, le Tabaristân, le Djebal, l'Azerbaïdjân, l'Errân, l'Inde, le Sind et la Chine. Nous n'en serons pas mention ici, nous bornant à parler des plus célèbres.

On cite un grand nombre de temples chez les Grecs et

بعل وهو الصنم الذي ذكرة الله تعالى بقولة أُتُدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أُحْسَنَ آغْالِقِينَ وهو بمدينة بعلبك من الحال دمشق من كورة سنير وقد كأن اليونانية اختارت لهذا الهيكل قطعة من الارض بين جبل لبنان وجبل سنير ناتخذت موضعا الاصنام ولا بيتان عظيمان احدها اقدم من الاخر نيهها من النقوش المجيبة المحفورة في الجبر الذي لا يتأتي حفر مشله في الخشب مع علو سمكها وعظم احجارها وطول اساطينها ووسع فتحها وعجيب بنيانها وقد اتينا على خبر هذة الهياكل وما كان من خبر القتل على رأس ابنة الملك وما نال اهل هذة المدينة من سفك الدما وهيكل عظم الشأن في مدينة دمشق وهو المعرون بجيرون وقد ذكرنا خبرة فيها سلف من

d'autres peuples. Tel est le temple de Baal, ou de l'idole dont Dieu a parlé dans ce verset du Koran : « Invoquez-vous Baal, et abandonnez-vous le meilleur des créateurs? (Ch. xxxvii, v. 125.) Ce temple se trouve à Baalbek, ville du district de Sanîr, en Syrie. Les Grecs avaient choisi une certaine portion de terrain comprise entre le Liban et le mont Sanîr pour y bâtir un temple d'idoles. Ce temple se compose de deux corps d'édifices immenses dont l'un est plus ancien que l'autre. On y voit des bas-reliefs sculptés dans le roc avec un art qu'on ne saurait imiter même sur le bois. Les dimensions de ces monuments, leurs assises énormes, leurs colonnes élancées, leur vaste portique, tout cet ensemble de constructions excite l'étonnement. Il en a été parlé ailleurs, et nous avons raconté l'histoire de la princesse qui faillit périr, ainsi que le massacre de la population de cette ville.

Le grand temple de Damas, connu sous le nom de Djei-

هذا أللتاب وأن بانية جيرون بن سعد العادى ونقل اليه عد الرخام وأن هذة البنية إرم ذات العماد المذكورة في القرآن الا ما ذكر عن كعب الاحبار حين دخل الى معوية بن أبي سغيان وسأله عن خبرها وذكر عجيب بنيانها من الذهب والغضة والمسك والزعفران وانه يدخلها رجل من العرب يتيه له جملان فيخرج في طلبها فيقع اليها وذكر حلية الرجل ثم التغت في بحلس معوية فقال هذا هو الرجل وكان الاعرابي قد دخلها في طلب ما ند من أبله فاجاز معوية كعبا وتبين صدق مقالته وايضاح برهانه (أ) فان كان هذا الخبر عن كعب حقا في هذة المدينة فهو حسن وهو خبر يدخله الفساد

roun, a été cité dans un des chapitres précédents (t. III, p. 271); nous avons dit qu'il fut bâti par Djeïroun, fils de Saad l'Adite, lequel y fit transporter des colonnes de marbre; enfin, nous avons identifié ce monument avec Irem aux piliers dont il est parlé dans le Koran (ch. LXXXIX, 5 et suiv.). Mais il y a une autre explication à ce sujet, donnée par Kaab el-Ahbar, lorsqu'il vint à la cour de Moâwiah, fils d'Abou Sofiân. Interrogé par le prince sur Irem, Kaab fit la description de cet édifice merveilleux, couvert d'or et d'argent, rempli de musc et d'aromates; il ajouta qu'un Arabe cherchant ses deux chameaux égarés retrouverait Irem, et il donna le signalement de cet homme. Puis, se retournant vers l'assemblée, il s'écria: « Voilà l'homme dont je parle! » En effet cet Arabe avait découvert Irem, tandis qu'il était en quête de ses chameaux égarés. Alors Moâwiah, enchanté de la véracité de Kaab et de l'évidence de ses preuves, lui accorda le droit d'enseigner publiquement la tradition. Si cette histoire avait réellement Kaab pour auteur, ce serait à merveille. Malheureusement elle est suspecte par sa transمن جهات في النقل وغيرة وهو من صنعة القصاص وقد تنازع الناس في هذة المدينة واين هي ولم يمع عند كثير من الاخباريين عن وفد على معوية من اهل الدراية باخبار الماضيين وسير الغابرين من العرب وغيرهم من المتقدمين فيها الا خبر عبيد بن شرية واخبارة اياة عا سلف من الايام وما كان فيها من اللوائن والاحداث وتشعب الانساب وكتاب عبيد بن شرية في ايدى الناس مشهور وقد ذكركثير من الناس عن لد معرفة باخبارهم ان هذة الاخبار موضوعة مرخرفة مصنوعة نظمها من تقرب الى الملوك بروايتها وحال مرخرفة مصنوعة نظمها والمذاكرة بها وان سبيلها سبيل الكتب المنقولة الينا والمترجة لنا من الغارسية والهندية (أ والرومية والومية

mission, et pour d'autres raisons; il faut la considérer comme une invention due aux romanciers. L'existence même d'Irem et son emplacement ont soulevé bien des discussions. Parmi les traditionnistes de la cour de Moâwiah les mieux renseignés sur les choses de l'antiquité, sur l'histoire des Arabes et d'autres peuples anciens, aucun n'a admis la fable d'Irem, à l'exception d'Obeid, fils de Chariah, qui donna à Moâwiah des détails sur les temps primitifs et sur les événements et les faits généalogiques des anciens âges. L'ouvrage de cet Obeïd est entre les mains du public et parfaitement connu. Au surplus, un grand nombre de savants considèrent les relations de ce genre comme apocryphes et remplies de mensonges inventés à plaisir par des conteurs admis auprès des rois. Ceux-ci ont suggéré à leurs contemporains l'idée de les retenir et de les raconter à leur tour. Il en est de ces recueils comme des ouvrages qui nous sont parvenus après avoir été traduits des textes de la Persé, de l'Inde ou de la Grèce. Nous سبيل تأليفها ما ذكرنا مثل كتاب هزار افسانة وتفسير ذلك من الفارسية الى العربية الف خرافة والخرافة بالفارسية يقال لها افسانة والناس يسمون هذا الكتاب الف ليلة وليلة وهو خبر الملك والوزير وابنته وجاريتها وها شيما من اخبار ملوك ومثل كتاب فرزة وسيماس (1) وما فيها من اخبار ملوك الهند والوزرآء ومثل كتاب السندباد وغيرها من الكتب فى هذا المعنى وكان محبد دمشق قبل ظهور النصرانية هيكلا عظيما فيه الثانيل والاصنام على منارته تماثيل منصوبة وقد كان بنى على اسم المشترى وطالع سعد ثم ظهرت النصرانية بععل كنيسة ثم ظهر الاسلام نجعل محبدا واحكم بناة الوليد بن عبد الملك والصوامع منه لم تتغير وهي منار الاذان

avons dit ce qu'il faut penser des compositions de cette nature. Tel est le livre intitulé Hézar efsaneh ou les Mille Contes, car c'est là le sens du mot efsaneh en persan. Ce livre est connu dans le public sous le nom de Mille et une nuits; c'est l'histoire d'un roi, de son vizir, de sa fille et de son esclave, Chirazad et Dinazad. Tel est aussi le livre qui a pour titre Ferzeh o Simas, et qui renferme des détails sur les rois et les vizirs de l'Inde; le livre de Sindbad, et d'autres recueils du même genre.

La mosquée de Damas était, avant l'apparition du christianisme, un vaste temple renfermant des images et des idoles; on en voyait jusque sur la coupole; il était consacré à Jupiter et à une planète favorable. Les chrétiens le convertirent en église; après la conquête musulmane, cette église fut changée en mosquée et réparée par Walid, fils d'Abd el-Mélik. Les tours de l'église ancienne, conservées intactes, sont devenues des minarets où les muezzins annon-

الى هذا الوقت وقد كان بدمشق ايضا بناء عبيب يـقال له البريص وهو مبقى الى هذا الوقت في وسطها وكان يجرى فيه للمحرى قديم النوان وقد ذكرته الشعرآء في مدحها لملوك غسان من مارب وغيرهم وبيت بانطاكية يعرف بالديماس على عين محجد الجامع مبنى بالجر العادى وهذا الجرعظيم الشأن في كل سنة يدخل القرعند طلوعه من باب من ابوابة العالمية في بعض الاهلة الصيغية وقد ذكر أن هذا الديماس من بناء الغرس حين ملكت انطاكية وانه بيت نار لها قال للسعودى وقد ذكر أبو معشر المنجم في كتابة المترجم بكتاب الالون الهياكل والبنيان العظيم الذي تحدث بناؤة في العالم في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تلميذ ابي معشر في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تلميذ ابي معشر في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تلميذ ابي معشر في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تلميذ ابي معشر في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تلميذ ابي معشر في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تلميذ ابي معشر في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تلميذ ابي معشر في كل المنه المناس ا

cent la prière. On voit aussi, à Damas, une construction remarquable qu'on nomme el-Béris; elle est encore debout au centre de la ville. Autrefois cet édifice répandait du vin; il en est fait mention dans les poésies arabes en l'honneur des Gassanides émigrés du Mareb, et d'autres familles. Il y a dans la ville d'Antioche, à droite de la mosquée cathédrale, un édifice qu'on nomme dimas (crypte, catacombe); il est bâti en pierres adites, c'est-à-dire en blocs massifs. Tous les ans, dans certaines nuits d'été, la lune, en se levant, entre par une des portes situées au faîte. On prétend que le monument nommé dimas était primitivement un temple du feu bâti par les Perses, quand ils possédaient Antioche.

L'astronome Abou Mâchar, dans son livre intitulé Kitab-el-Oulouf (Livre des milliers), parle des temples et des grands monuments qui ont été construits sur tout le globe, dans chaque période de mille ans. Son élève Ibn-el-Maziar a traité كتابه المنتخب من كتاب الالون وقد ذكر غيرها هن تقدم عصرها ومن تأخر عنهها كثيرا من البنيان والتجاثب في الارض وقد اعرضنا عن ذكر السد الاعظم وهو سد ياجوج وماجوج وتنازع الناس في كيفية بنيانه كتنازعهم في إرم ذات العماد على ما ذكرنا آنفا وكيفية بناء الاهرام بارض مصر وما عليها من الكتابة المرسومة وما بصعيد مصر من البراي المصنوعة وبغير الصعيد من ارض مصر واخبار مدينة العقاب وما ذكر الناس فيها وكونها في واحات مصر مما يلى الغرب وللبشة وخبر العمود الذي ينزل من اعلاة المآء في فصل من السنة بارض عاد واخبار الفل الذي على قدر الذباب والسنة بارض عاد واخبار الفل الذي على قدر الذباب والله والدي هناك الذهب الذي ورآء مجلاسة من ارض المغرب والامة التي هناك الذهب الذي والامة التي هناك

le même sujet dans les extraits qu'il a publiés de l'ouvrage précédent. Enfin, d'autres auteurs qui écrivaient avant ou après ces deux savants ont décrit les édifices principaux et les merveilles du monde. Nous ne dirons rien ici de la grande muraille de Gog et Magog, dont la construction a fait naître autant de discussions que Irem aux piliers, dont nous parlions tout à l'heure. Nous ne parlerons pas non plus des pyramides d'Égypte ni des inscriptions qui y sont gravées, ni des berba construits dans le Sáïd et dans d'autres provinces de l'Égypte (voyez t. II, p. 402), ni de la ville de l'Aigle et des récits qui se rapportent à cette cité, située dans les Oasis, du côté de l'occident et de l'Abyssinie (ibid. p. 382). Nous ne parlerons ni de la colonne du pays de Ad, du sommet de laquelle l'eau jaillissait pendant une saison de l'année, ni des fourmis qui sont grosses comme des loups ou des chiens, ni du pays de l'or, situé derrière Sidjilmaçah, dans le Magreb. C'est dans cette contrée, de l'autre côté d'un grand fleuve, que vitune peuplade qui trafique sans se monمن ورآء النهر العظيم ومبايعتهم من غير مشاهدتهم ولا مخاطبتهم وتركهم المتاع وغدوا الناس الى امتعتهم فيجدون الهدة الذهب قد تركت الى جنب كل متاع من تلك الامتعة فان شآء مالك المتاع اختار الذهب وترك المتاع وان شآء اخذ متاعة وترك المناع وان شآء اخذ متاعة وترك الذهب وان اراد الريادة تـرك المتاع والذهب وهذا مشهور بارض المغرب ببلاد مجلاسة ومنها تحمل التجار الامتعة الى ساحل هذا النهر وهو نهر عظيم واسع الماء وكذلك باتاصى خراسان مما يلى الترك من اتاصى ديارهم امة تتبايع على مثل هذا الوصف من غير مخاطبة ولا مشاهدة وهم هنالك على نهر عظيم ايضا وخبر البئر المعطلة والقصر المشيد وذلك بارض الشعر من بلاد الاحقان بين اليمن وحضرموت

trer ni communiquer avec les marchands étrangers. Ceuxci déposent leurs marchandises et se retirent; le lendemain, ils trouvent, à côté de chaque colis, une certaine quantité d'or. S'ils acceptent le marché, ils prennent l'or et laissent leur pacotille; dans le cas contraire, ils l'emportent sans toucher à l'or; pour faire entendre qu'ils veulent un prix plus élevé, ils laissent à la fois l'or et la marchandise. Ce genre d'échange est bien connu dans le Magreb, à Sidjilmaçah; c'est de cette ville que sont expédiées les marchandises qu'on dépose sur les bords du grand et large fleuve près duquel vit cette peuplade. Il y a dans la région la plus éloignée du Khoraçân, aux limites du pays habité par les Turcs, une nation qui emploie un pareil mode de trafic; comme dans le Magreb, ce peuple évite de parler et de se montrer, et vit sur les bords d'un fleuve immense. Passons également sous silence l'histoire du « puits comblé et du château fortifié » (Koran, xxii, 44), dans la province de Chihr qui fait partie des Ahkaf (monticules de sable), entre le Yémen et le Haوالبئر وما فيها من للحرق واتصالها بالقرى والفضا من اعلاها وما قالد الناس في تأويل هذه الآية وهل للراد بالقصر والبنا والبئر هذا القصر والبنا ام غيرة واخبار مخاليف البهن وي القلاع والحصون كقلعة تحل وغيرها واخبار مدينة رومية وكيفية بنائها وما حوته من عجائب الهياكل والكنائس والعمود الذي علية السودانية من التحاس وما بحمل اليها من الريتون في ايامة بالشام وغيرة ويحمل ذلك الطائر المعروى بالسودانية في ايامة ومنقارة فيطرحونه على تلك السودانية التحاس فيكثر زيتون رومية وزيتها من ذلك على حسب ما ذكرناة في اخبار الرمان شم الطلسمات عن بلينوس وغيرة في كتابنا في اخبار الرمان شم الخبار البيوت السبعة التي بهلاد الاندلس وخبر مدينة

dramaut. Ce puits est percé (à ses deux extrémités) d'orifices qui communiquent avec les villages et les champs voisins. On a donné différentes explications du verset où il est parlé du puits et du château; mais on ne sait s'il s'agit de ceux dont nous parlons, ou d'autres. Nous ne dirons rien des mikhlaf du Yémen. c'est-à-dire de ses citadelles et de ses forts, comme la citadelle de l'Abeille, etc. Nous laisserons de côté l'histoire et la description de Rome, de ses monuments célèbres, de ses églises, et ce que l'on rapporte de la colonne surmontée d'une figure de bronze représentant une espèce de grive. A l'époque de la récolte des olives en Syrie et ailleurs, on porte devant cette colonne des olives et des grives suspendues par le bec et les serres, et on les jette devant l'oiseau de bronze; le but de cette cérémonie est d'augmenter la récolte des olives et de l'huile à Rome. Nous en avons déjà parlé dans nos Annales historiques, en nous occupant des talismans, d'après Belinous (Apollonius de Tyane) et d'autres auteurs. Il a été question, dans le même ouvrage, des الصغر وقبة الرصاص التي عفاوز الاندلس وما كان من خبر الملوك السالغة فيها وتعذر الوصول اليها ثم ما كان من امر صاحب عبد الملك بن مروان في نزولة عليها وما تهافت منها من المسلمين عند الطلوع على سورها واخبارهم عن انفسهم انهم قد وصلوا الى نعيم الدنيا والاخرة (١) وخبر المدينة الاخرى التي اسوارها من الصغر على ساحل البحر الحبشي في اطراف مفاوز الهند وما كان من اخبار ملوك الهند فيها اطراف مغاوز الهند وما كان من اخبار ملوك الهند فيها وما ببلاد الهند من الهياكل المتخذة الاصنام التي على صورة البدرة المتقدم ظهورها في قديم الزمان بارض الهند وخبر الهيكل المعظم عند الهند المهند الهند الهند

sept édifices de l'Espagne, de la ville de cuivre et de la coupole de plomb qui se trouvent sur les frontières de ce pays; nous avons raconté les aventures de ses anciens rois, les obstacles qui défendaient l'accès de cette ville, comment elle fut envahie par le général d'Abd el-Mélik ben Merwan, comment plusieurs musulmans furent précipités du haut des murs, en montant à l'assaut, et comment, d'après leur propre récit, ils goûtèrent ensuite les délices de ce monde et de l'autre. Nous avons mentionné une autre ville entourée de remparts de cuivre, et située près de la mer d'Abyssinie, sur la limite des déserts de l'Inde; nous avons parlé des aventures des rois de l'Inde dans ce pays, où il leur était impossible de pénétrer; enfin, des eaux qui sortent de la vallée des sables et se dirigent vers cette ville. Nous avons décrit les temples de l'Inde consacrés aux idoles qui ont la forme du badrah (sans doute le pradjapati), c'est-à-dire du germe qui parut dans l'Inde à l'origine des temps; le grand temple nommé Aladra (Ellora?) où les Indiens se rendent en pèleيقصد من البلدان الشاسعة ولا بلد قد وقف علية وحولا الف مقصورة فيها جوار لمن نظر لتعظيم هذا الصنم من الهند وخبر الهيكل الذي فية الصنم ببلاد مولتان على نهر مهران من ارض السند وخبر سندان كسرى ببلاد قرماسين من اعال الدينور من ماة اللوفة وكثير من اخبار العالم وخواص بقاعة وابنيتة وجبالة وبدائع ما فية من الخلق من الحيوان وغيرة ها قد اتينا على ذكرة فيها سلف من كتبنا وكذلك ذكرنا ما خص به كل بلد من انواع الغواكة دون غيرة من البلدان في الاسلام وغيرة من المالك وما بان بة اهل كل بلد من اللباس والاخلاق دون غيرهم وما انفردوا بة من انواع الاغدية والمأكل والمشارب والشيم وعجائب كل بلد وذكرنا

rinage des régions les plus éloignées. Ce temple a une ville entière à titre de fondation pieuse, et il est entouré de mille cellules où vivent les dévots qui se consacrent à l'adoration particulière de cette idole. Nous avons cité le temple élevé en l'honneur d'une autre idole dans le Moultan, sur les bords de l'Indus (Mehrân) qui arrose le Sind; le Sindân-Kesra (prison du Cosroës) à Karmasîn, ville du district de Dinawer, dans le Mah el-Koufah (c'est le Tak-é-Bostân, près de Kirmanchah). Enfin nous avons recueilli une foule de détails sur les particularités de chaque contrée, ses monuments, ses montagues, ses animaux, etc. dans nos ouvrages précédents. On y trouvera aussi des notions sur les productions particulières à chaque pays soit musulman, soit étranger; sur le costume et les mœurs propres à chaque peuple; sur les aliments et les boissons dont il fait usage et les qualités qui le distinguent des autres peuples; sur les curiosités des villes, la description des mers et la discussion relative aux lieux où leurs eaux se mêlent et se confondent; sur les monstres

Un certain roi avait entrepris de creuser un canal entre la mer de Kolzoum (mer Rouge) et la mer de Roum (Méditerranée); mais le niveau de la première étant plus élevé celui de la mer de Roum, il dut abandonner ce projet. C'est Dieu lui-même qui a placé cette barrière entre les deux mers, ainsi qu'il nous l'apprend dans son saint livre. (Koran, xxv, 55; xxII, 101.) La prise d'eau, du côté de la mer de Kolzoum, se nomme Doanb et-Timsah, à un mille de la ville de Kolzoum (ancien Clisma): c'est là que se trouve un grand pont que traversent les pèlerins de l'Égypte. Le canal, partant de la mer de Kolzoum, se dirigeait sur un point de la province de Misr, nommé el-Hameh, territoire affermé aujourd'hui (en 332 de l'hégire) à Mohammed, fils d'Ali el-Maderâni. La jonction des deux mers ayant été recon-

tv.

اثنتين وثلثين وثلثاية فلم يتأت لد اتصال ما بين بحر الروم وبحر القلوم فاحتفر من بحر الروم خليجا اخر مما يلى بلاد تنيس ودمياط وبحيرتها ويعرن هذا للليج بالزبر وللبية فاستمر المآء في هذا للليج من بحر الروم وبحيرة تنيس الى موضع يعرن بنعنعان حتى اتصل بحو بلاد الهامة فكانت المراكب تدخل من بحر الروم الى نحو من هذة القرية ومن بحر القلزم الى خليج ذنب التمساح فيتبايع ارباب المراكب ويقرب جل ما في كل بحر الى الدخر ثم ارتدم ذلك على طول الدهر وملاتة السوافي من الرمل وغيرة وقد رام الرشيد ان يوصل بين هذين البحرين المولى مصبة من تحو بلاد للبشة واتاصى صعيد مصر فلم تتأت لة قسمة مآء النيل فرام ذلك مما يلى

nue impossible, le roi fit creuser un autre canal sur la côte de la mer de Roum, vers le district de Tinnis, Damiette et le lac. Ce canal, nommé Zabar et el-Khabieh, était alimenté par la mer et le lac de Tinnis; il se prolongeait par Nânaân jusqu'au territoire d'el-Hameh. Près de ce village se rencontraient les navires venus de la mer de Roum et ceux qui de la mer de Kolzoum remontaient par le canal de Dounb et-Timsah; c'est là qu'avaient lieu les transactions commerciales, et la distance entre l'une et l'autre mer était ainsi notablement diminuée. Dans le cours des siècles, les sables poussés par le vent du désert et d'autres causes encore détruisirent ces travaux. Plus tard, Haroun er-Réchid tenta la jonction des deux mers, en établissant une prise d'eau sur le cours supérieur du Nil, vers l'Abyssinie et la limite méridionale du Sâid. Ne pouvant réussir à partager les eaux du Nil, il résolut d'unir une mer à l'autre, en saisant dévier le الغرماء نحو بلاد تنبس على ان يكون مصب بحر القلرم الناس من البحر الروى فقال يحيى بن خالد بختطف الروم الناس من المسجد الحرام والطوان وذلك ان مراكبهم تنتهى من بحر الوم الى بحر العاز فتطرح سراياها هما يلى جدّة فتختطف الناس من المسجد الحرام ومكة والمدينة على ما ذكرنا وامتنع من ذلك وقد حُكى عن عرو بن العاص حين كان بمصر انه رام ذلك فنعه منه عربن الخطاب وذلك نحو ما وصغنا من فعل الروم وسراياهم وذلك في حال ما افتتحها عرو بن العاص في خلافة عربن الخطاب رضة وآثار الخربين هذيين البحريس فيها ذكرنا من المواضع والخلجان بيّنة على حسب ما شرعت فيه الملوك السالفة طلبا لعمارة الارض وخصب المبلاد وعيش العباد

Nil du côté de Farama (Péluse) et du pays de Tinnis. Mais Yahia, fils de Khaled, lui représenta que les Grecs viendraient capturer les pèlerins pendant leurs processions rituelles autour de la Kaabah. En effet, une fois maîtres du passage entre la mer de Roum et la mer du Hédjaz, ils tomberaient sur Djeddah et feraient des prisonniers jusque sur le territoire sacré, à la Mecque et à Médine. Réchid renonça donc à ses projets. On raconte que Amr, fils d'el-Assi, avait conçu la même entreprise, lorsqu'il se trouvait en Egypte, mais qu'Omar fils d'el-Khattab l'en détourna par de semblables raisons, c'est-à-dire en lui faisant craindre une invasion des Grecs. Ceci se passait au moment de la conquête de l'Égypte par Amr, sous le khalife Omar. Les traces des travaux de canalisation entre les deux mers sont encore visibles sur les points que nous avons nommés; elles attestent les efforts tentés, par les rois de l'antiquité, pour augmenter la civilisation et la prospérité du pays et amélio-



·

بالاقوات وان يجل الى كل بلند ما ليس فيه من الاقوات وغيرها من ضروب المنافع وصنون المرافق والله الموفق الصواب

# الماب التاسع والستون

ذكر جامع التاريخ من بدو العالم الى مولد نبينا صلّعم وما لحق بهذا السباب

قد ذكرنا فيما سلف من كتبنا جهلا من تباين الناس في بدء العالم عن اثبت حدوثة ونفاة وما جرت الارآء بهم الى جهات شتى وقد اخبرنا انهم طوائف الهند وفرق من اليونانيين ومن وانقهم على القول بالقدم من الفلكيين والطبيعيين وما اوردته الفلكية من قولها ان الحركة الصانعة الاشخاص المحلة

rer le sort des habitants, en facilitant l'échange des denrées et de tout ce qui développe la richesse et l'aisance générales. Dieu favorise les bonnes entreprises.

#### CHAPITRE LXIX.

RÉSUMÉ DE CHRONOLOGIE UNIVERSELLE DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'À LA NAISSANCE DE NOTRE PROPHÈTE, ET AU-TRES DÉTAILS SUR CE SUJET.

Nous avons exposé dans nos ouvrages précédents les divers systèmes relatifs à l'origine du monde, selon qu'on l'a considéré comme créé ou comme incréé; nous avons montré quelles routes différentes ont suivies, dans l'étude de ce problème, les écoles de l'Inde, de la Grèce et, plus tard, les astronomes et les physiciens qui ont adopté l'opinion de ces écoles sur l'éternité du monde. La thèse soutenue par les astronomes est celle-ci: Le principe créateur, celui qui forme

فيها الارواح متى قطعت المسافة التى بين العقدة التى ابتدأت منها حتى تنتهى اليها راجعة ثم تنفصل عنها اعادت كلا بدأت به اولا كهيئته واشخاصه وصورة وضروب اشكاله اذ كانت العلة والسبب اللذان كان بوجودها وجود الاشيآء قد وُجدا عودا كا وجد بدءا فوجب ظهور الاشيآء متى عادت الى المبدأ الذى كان عنه الصدر ثم ما تعقب هذا القول من قول الطبيعيين ان علة كون الاشيآء الجسمانية والنفسانية من قبل حركات الطبائع واختلاطها لان الطبيعة عندهم تحركت في بدوها واختلطت فاظهرت الحيوان والنبات وسائر الموجودات في بدوها واختلطت فاظهرت الحيوان والنبات وسائر الموجودات في العالم وجعل لها اصولا من التناسل لما عجرت عن تبقيه

la matière et lui donne la vie, n'est autre que le moteur universel, lorsqu'il accomplit sa révolution et revient à son point de départ; puis, dans une seconde révolution semblable à la première, il produit une nouvelle création, dont les êtres sont identiques de formes et d'attributs à ceux de la première création. En effet, le principe créateur et la cause efficiente, sources de toute existence, restant, durant leur période de retour, tels qu'ils étaient en commençant leur révolution, il s'ensuit que la nature doit conserver ses forces créatrices jusqu'à ce qu'elle soit ramenée à son origine, c'est-à-dire à son point de départ. A cette thèse succède celle des physiciens. La nature entière, disent ces derniers, la matière, comme les êtres immatériels, doivent leur existence au mouvement et à la fusion des éléments. Dès l'origine des choses, une grande commotion, une fusion universelle ont formé les animaux, les plantes et tout ce qui existe en ce monde et, en même temps, ont déposé en eux un principe reproducteur, compensant ainsi, par cette faculté de reproduction, l'anéantissement auquel chaque الاشخاص عدلت الى النسل وان الطبائع تنتقل من تركيب الى بسيط ومن بسيط الى تركيب حتى اذا ادّى المركب كنه ما فيه عادت الاشيآء الى البسط وابتدأ الكون مارّا على طريقة لان الذى اوجبه اولا قد وُجِد نحقة ان يوجد منه بوجود المعنى الذى اوجدة ومثّلوا ذلك بظهور النبات في الربيع الى وتحرك قوته تحت الثرآء وذلك ان الشمس تبلغ في الربيع الى رأس الحمل بادية في شرفها آخذة في همرها وهي العلة الكبرى في احياء النبات ويأخذ الشرفي الظهور من الشجر باديا كما كان ظاهرا بالمثال الاول الذى قد بدا في الشتاء ويبسه وبردة لان علم الكون الحرارة والرطوبة وعلة الغساد البرد واليبوسة فارقت انتقلت الاشبآء من الحرارة والرطوبة الى البرد واليبوسة فارقت

individu est condamné. Les éléments passent de l'état composé à l'état simple, et de l'état simple à l'état composé. Lorsque les corps organiques ont épuisé la force qui était en eux, la nature retourne à l'état simple et une nouvelle création se manifeste, suivant cette loi constante. Car le principe créateur restant immuable, il faut que le monde émanant de ce principe présente les mêmes caractères d'immutabilité. On cite comme exemple de cette loi la germination des plantes et le mouvement latent de la séve au printemps. C'est dans cette saison que le soleil atteint la tête du Bélier et commence à s'élever, à travers l'espace, vers le zénith. Le soleil devenant le foyer d'où jaillit la vie des végétaux, le fruit renaît et apparaît sur l'arbre, exactement tel qu'il était lors de sa première formation, lorsque l'hiver survint avec sa sécheresse et ses frimas. En effet, la chaleur et l'humidité étant les principes de la germination, le froid et la sécheresse étant, au contraire, les principes de la destruction, lorsque la nature passe de l'élément الكون المتهم ودخلت الفساد فاذا انتهى بها الفساد الى غايته واوصلها الى نهايته عاقبها اللون بوصول الشمس الى رأس للمل فبداها كعادته في انشائها وابرزها من خساسة الفساد الى نفاسة الكون لو كانت للحواس تصبط شأن الاجسام وتحييط بانتقالها من حال الى حال لشاهدت محرها في دائرة النومان مبتدية من رتبة راجعة اليها مشكلة في محيط الدائرة باشكال توافق بعضها السلوك مختلفة باختلاف العلل متفرقة كاختلاف الاسباب وفي هذا القول من هذة الطائفة ما صرّح القول بالقدم وابان عنه وقضية النحص توجب ان الاشيآء الموجودة غير خالية من احدى المنزلتين اما أن يكون ببدا وانتهآء واما ان يكون بلا بدء ولا انتهاء فان بلا بده ولا انتهاء chaud et humide à l'élément froid et sec, le développement de la vie s'arrête pour faire place au principe de destruction. Dès que celui-ci a épuisé sa force destructive et atteint ses dernières limites, l'élément créateur reparaît au moment où le soleil entre dans le Bélier; alors la nature renaît telle qu'elle était d'abord, et passe d'un anéantissement momentané à l'expansion d'une vie nouvelle. Si les sens pouvaient pénétrer le mystère de l'organisation et des transformations successives des corps, ils les verraient accomplissant, dans le cycle des âges, la révolution qui les ramène à leur origine, et revêtant, dans leur marche à travers le temps, des formes tantôt identiques, tantôt opposées et

On le voit, le système de cette école tend à établir et à démontrer l'éternité du monde. Mais un examen sérieux prouve que tous les êtres créés sont soumis à cette alternative : ou ils ont un commencement et une sin, ou ils sont incréés et éternels. S'ils n'ont ni commencement ni fin,

dissemblables, selon la diversité des causes créatrices.

فواجب ان تكون اجراؤها وأبعاضها غير متناهية وواجب ان يكون الزمان غير عاد لها ولا حاجر لجيعها وقده وجدنا التناهي والابتداء في اجزائها وابعاضها على الدوام واتا في كل يوم جديد نعاين خلقا جديدا وصورا في العالم لم تكس وصورا بادية قد كانت متوتلة وفي هذا ما يدل على حصر الاشيآء وايقاعها في غاية انتهاء صورها وواجب ان الاشيآء بدء وانتهآء وبطل وهم المتوهم ان الاشيآء بلا نهاية وان ليس لها ابتدأ ولا غاية وذلك باطل وكال فاسد ولو وجب ان تكون الاشيآء الموجودة بلا بدء ولا نهاية لوجب ان لا يزول شيء عن مركزة ولا يتحول عن رتبته ولبطلت الاستحالة وسقطت المضادة وهذا مستحيل ولو وجب ان تكون الاشيآء

il est évident que les molécules qui les composent sont indestructibles, et que le temps ne peut ni les anéantir, ni les désagréger. Or nous voyons les différentes parties qui constituent un corps soumises à une loi constante qui les fait naître et mourir. Chaque jour, la nature nous présente de nouvelles créations; des êtres qui n'existaient pas hier viennent remplacer ceux qui avaient été formés précédemment. Nous sommes donc forcé de conclure que la matière est bornée, qu'elle est, sous toutes ses formes, enfermée dans de certaines limites, et condamnée à naître, puis à périr. Nous devons par conséquent rejeter l'opinion de ceux qui n'admettent pour le monde ni commencement, ni fin, ni . limites, et considérer leurs théories comme vaines, impossibles et vicieuses. D'ailleurs, si la matière était incréée et éternelle, il faudrait admettre que chaque être reste immuable dans sa sphère, et à l'abri de tout déplacement; il n'y aurait alors dans ce monde ni changements ni contrastes, ce qui est absurde. Enfin, si l'on acceptait l'hypothèse

على غير نهاية لما كان لقولنا اليوم وامس وغد معنى لأن هذه الازمان تعد ما هو بالنهاية ويوجد في حورتها ايجاد ما لمر يكن فادخالها في حورتها ما هو كائن وفيها ذكرنا ما اوضرعن تنقل شأن المعانى ودل على حدوث الاجسام وهذة الدلالة مأخودة من لحس ومضطرة في العقل والجعث واذ قد صح ان الاشيآء محدثة لكونها بعد ان لمرتكن فلا بدّ لها من عدت هو بخلافها لا شكل له ولا مثل لان العقل لا يقيم لشيء مثلا حتى يعلم لد قدرا ووزنإ يعادلد بمثله وشكله وتعالى جل وعر من لا تعبر عن ذاته اللغات وتنجر العقول أن تحصرة بالصفات وتدركم بالاشارات او يكون ذا غايات ونهايات قال المسعودي فلنرجع الآن الى الكلام في حصر تاريخ العالم ووصف اقاويل de la matière éternelle, les mots hier, aujourd'hui, demain, n'auraient plus de sens, puisqu'ils désignent des espaces de temps bornés, et supposent la distinction entre le moment qui n'est pas encore et celui qui est actuellement. Il faut donc conclure de ces transformations successives que la matière est créée. Les preuves de cette vérité sont fournies par le témoignage des sens, et la logique les impose à la raison. La conséquence qui en découle naturellement, c'est que le monde n'a pu être tiré du néant et créé que par un être qui en dissère par son essence et sa forme; car la raison ne reconnaît qu'une chose est égale à une autre que si elle trouve ces deux choses égales en étendue, en poids, en forme et en figure. Mais la substance divine de l'être tout-puissant et glorieux ne peut être définie par le langage; ses qualités ne peuventêtre ni limitées par la raison ni même indiquées par des signes sensibles, et sa substance est sans bornes et sans fin.

Passons maintenant au résumé de la chronologie univer-

الطوائف في ذلك المعنى لانا اتما ذكرنا الكلام في حدوث العالم لما ذكرنا تول من قال بقدمة ودلّ على ازليته وقد تقدم ذكرنا لقول الهند في ذلك ها سلف من هذا الكتاب واما اليهود نانهم زهوا ان هر الدنيا ستة الان سنة واخذوا في ذلك مأخذا شرعيا وذهبت النصارى في هر العالم الى ما ذهبت اليه اليه اليهود واما الصابية من الحرّانيين والكماريين فقد ذكرنا قولهم في ذلك في جملة قول اليونانيين واما الجوس فانهم ذهبوا في ذلك الى حد غير معلوم من نفاذ قوة الهرمند وكيدة وهو الشيطان ومنهم من ذهب في ذلك الى نحو ما ذهب اليد المحاب الاثنين في المزاج والخلاص وان العالم يعود بدء مخلصا من الشرور والآفات وزعت المجوس ان من وقت

selle et à l'opinion adoptée par différents peuples sur cette question; car si nous avons démontré que le monde avait été créé, c'est que l'examen de la thèse contraire nous a entraîné dans cette discussion. On a vu dans un des chapitres précédents ce que pensent les philosophes indiens de l'âge du monde (t. Ior, p. 151). Les Juifs, suivant la donnée de leur livre saint, prétendent que le monde existe depuis six mille ans, et cette croyance a été adoptée par les Cbrétiens. Parmi les Sabéens, les Harranites et les Kimarites professent une doctrine dont nous avons parlé déjà, en citant sommairement l'opinion des Grecs. Les Mages reculent l'origine du monde jusqu'à une limite inconnue; leur théorie repose sur l'extension de la puissance et des stratagèmes qu'ils attribuent à Hermend (Ahriman), c'està-dire au démon. Cependant quelques Mages, acceptant le système des dualistes sur le mélange et la délivrance, prétendent que le monde, en revenant à son point de départ, sera زرادشت ابن اسبهان نبيهم الى الاسكندر مايتان وثمان وخسون سنة وملك الاسكندر ست سنين ومن ملك الاسكندر الى ملك اردشير خسماية سنة وسبع عشرة سنة ومن ملك اردشير الى المجرة خسماية (1) واربع وستون سنة فذلك من هبوط آدم الى مجرة النبي صلّعم ستة الان سنة وماية سنة وستة وعشرون سنة منها من هبوط آدم عم الى الطوفان الغان وستة وعشرون سنة منها من هبوط آدم عم الى الطوفان الغان ومايتان وست وخسون سنة ومن الطوفان الى مولد ابرهم الى الخليل عم الف وتسع وسبعون سنة ومن مولد ابرهم الى ظهور موسى ثمانون سنة خلت من محر موسى بن محران وهووتت خروجة ببنى اسرائل من مصر الى التية خسماية وخس وستون سنة ومن خروجهم الى سنة اربع من ملك وخس وستون سنة ومن خروجهم الى سنة اربع من ملك سلهان بن داود عم وذلك ئى وقت ابتدائل ئى بنائة بيت

délivré de tous les maux, de toutes les calamités qui l'accablent. Les Mages comptent entre leur prophète Zoroastre, fils d'Espiman, et Alexandre, une période de deux cent cinquante-huit ans; entre Alexandre, qu'ils font régner six ans, et l'avénement d'Ardéchir, cinq cent dix-sept ans; enfin, entre Ardéchir et l'hégire, cinq cent soixante-quatre ans. De la chute d'Adam à l'hégire, on compte six mille cent vingtsix années ainsi réparties: de la chute d'Adam au déluge, deux mille deux cent cinquante-six ans; du déluge à la naissance d'Abraham l'ami de Dieu, mille soixante et dix-neuf ans: de la naissance d'Abraham à la venue de Moïse, fils d'Amrân, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où Moïse, alors âgé de quatre-vingts ans, sortit de l'Égypte avec les Israélites et les conduisit dans le désert, cinq cent soixante-cinq ans; de la sortie d'Égypte à la quatrième année du règne de Salomon, fils de David, date de la fondation du temple de

المقدس ستماية وست وثلثون سنة ومن بنآء ببت المقدس الى ملك الاسكندر سبعماية وسبع عشرة سنة ومن ملك الاسكندر الى مولد المسيع تلثهاية سنة وتسع وستون سنة ومن مولد المسيع الى مولد النبى صلّعم خسماية سنة واحدى وعشرون سنة وبين ان رفع الله المسيع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة الى وفاق النبى صلّعم خسماية سنة وست واربعون سنة وبين مبعث المسيع وهجرة النبى صلّعم خسماية واربع وتسعون سنة وكانت وفاق نبينا صلّعم أى سنة تسعماية وخس وثلاثين سنة من سنى ذى القرنين ومن داود الى محد الف وسبعماية أسنة وسنتان وستة اشهر وعشرة ايام ومن ايرهم الى محد صلّعم الفا سنة وسبعماية وعشرون سنة وستة اشهر وعشرة ايام ومن ايرهم الى محد صلّعم فعلى هذا القول جميع جملة التاريخ من هبوط آدم الى فعلى هذا القول جميع جملة التاريخ من هبوط آدم الى فعلى هبدن المعت نبينا صلّعم اربعة الان سنة وثانماية واحدى

Jérusalem, six cent trente-six ans; de la fondation du temple au règne d'Alexandre, sept cent dix-sept ans; du règne d'Alexandre à la naissance du Messie, trois cent soixanteneuf ans; de la naissance du Messie à celle du Prophète, cinq cent vingt et un ans. Ou bien, entre le jour où le Messie âgé de trente-trois ans fut enlevé au ciel et la mort du Prophète, cinq cent quarante-six ans; entre la prédication du Messie et l'hégire, cinq cent quatre-vingt-quatorze ans. Le Prophète mourut l'an neuf cent trente-cinq de l'ère des Séleucides (Dou'l-Karneïn). Entre David et Mahomet, on compte dix-sept cent deux ans, six mois et dix jours; entre Abraham et Mahomet, deux mille sept cent vingt ans, six mois et dix jours. D'après le calcul qui précède, depuis la chute d'Adam jusqu'à la mission du Prophète, il s'est écoulé quatre mille huit cent onze ans, six mois et dix jours. Le

عشرة سنة وستة اشهر وعشرة ايام نجملة التاريخ من هبوط آدم الى الارض الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثماية من خلافة المتقى بالله ونزولد الرقة من ديار مصر خسة الان سنة وماية وست وخسون سنة وقد ذكرنا جهلا من التاريخ فيما سلف من هذا المتاب فلم نعد منه ما تقدم والمجوس في التاريخ اتاصيص يطول ذكرها وعود الملك اليهم والى غيرهم من الطوائف السالفة في بدء العالم وفنائد ومن تال منهم ببقائد وان لا بدء لد ولا نهاية ومن ذهب منهم الى ان لد بدء ولا انتهاء لد (1) قد اتينا على ذلك فيما سلف من كتبنا فاغنى عن الاعادة في هذا الكتاب لاشتراطنا فيم على انفسنا الاختصار والايجاز والتنبيد على ما سلف لنا من الكتب انفسنا الاختصار والايجاز والتنبيد على ما سلف لنا من الكتب

chiffre total des années comprises entre la chute d'Adam et la présente année 332, date de l'établissement du khalife Mottaki-Billah à Rikkah, dans le Diar-Modar, s'élève à cinq mille cent cinquante-six.

Nous avons déjà donné un aperçu de chronologie dans quelques uns des chapitres précédents, et nous n'y reviendrons pas. Il serait oiseux de rapporter ici les contes débités par les Mages sur la chronologie, sur le retour de la domination universelle entre leurs mains et chez d'autres peuples qui n'existent plus, sur l'origine et la fin du monde, sur la croyance de ceux d'entre eux qui admettent que le monde n'a ni commencement ni fin, et de ceux qui prétendent que le monde a eu un commencement, mais qu'il n'aura point de fin. Les détails que nous avons donnés dans nos autres livres nous dispensent de revenir sur ce sujet, car nous nous sommes fait une loi de rester concis et bref, en renvoyant pour les développements à nos ouvrages précédents.

وقد ذهب جهاعة من اهل البعث والنظر من اهل الاسلام ان الدلالة قد قامت على حدوث العالم وكونه من بعد ان لم يكن وان المحدث له الخالق البارى جل وعلا احدث لا من شيء ويغنيه لما شآء من الاخرة ليعمّ بذلك وعدة ووعيدة اذ كان الصادق في وعدة ووعيدة لا مبدل للطاته وان اول العالم من لدن آدم وقد غاب عنا حصر السنين واحصآؤها وتغازع الناس في بدو التاريخ والكتاب لم يخبر بحصر اوقات ولا بين عن كيفيته ولا اعداد سنيه فيما مصى وليس عم ذليك هما تتهم عليه الارآء ولا تحصره قضيات العقول وموجبات المحص وضرورات للواس عند مذاكرتها لحسوساتها فكيف يجوز ان يوقت عمر الدنيا سبعة الان سنة والله تعالى يقول وقد ذكر

Les partisans de l'examen et de la recherche scientifiques, parmi les Musulmans, disent qu'on arrive, par voie d'induction, à la preuve que le monde a eu un commencement, qu'il a été tiré du néant et formé par le créateur, le Dieu toutpuissant qui l'a créé de rien et le fera rentrer dans le néant lorsqu'il lui plaira; car c'est par là que seront confirmées les promesses et les menaces de ce Dieu véridique dans ses promesses et ses menaces et immuable dans ses paroles. L'origine du monde (ajoutent-ils) remonte à Adam; mais il est impossible d'en déterminer ni d'en évaluer l'âge. On a beaucoup discuté sur l'origine du monde; mais le livre saint ne fournit aucune donnée de calcul, aucune lumière sur le nombre des siècles écoulés. C'est une question interdite aux recherches de l'esprit humain, en dehors du raisonnement, des déductions de l'examen et du témoignage des sens, aussi loin qu'ils sondent la nature. De quel droit donnerait-on au monde sept mille ans d'âge, lorsque Dieu, parlant des nations et des peuples qui ont cessé d'être, dit:

الاجهال ومن ضمة الهلاك وَعَادُ وَمُهُودًا وَأَحْتَابُ آلرَّسِ وَقُرُونًا وَلَيْ وَلُووًا وَأَحْتَابُ آلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنُ ذَلِكَ كَثِيرًا والله تعالى ذكرة لا يقول اللثير الا في الشيء للقيق الكثير واعطنا في كتابة خلقة لآدم وما كان من اموة وامر الانبيآء بعدة واخبرعن شأن بدو السلق ولم يخبونا بمقدار ذلك فنقف عليه كوتوفنا عند ما اخبرنا بة ولا سيما ما عطنا أن المدى بيننا وبينة متفاوت وأن الارض كثرت بها للدن والملوك والتجائب فلا يحصرها لم يحصرة الله عربه المدن والملوك والتجائب فلا يحصرها لم يحصرة الله عرب وجل ولا نقبل من اليهود ما اوردته من نطق القرآن إنها م يُحرقون الله عن مُواضِعِة ويكُنُون لَكنَّ وهم يعطون ودفعهم النبوات وجده ما اتوا به من الآيات ها اظهرة الله عز وجل

« (Nous avons anéanti) Ad, Témoud, les habitants d'er-Rass et les nombreuses générations qui ont vécu dans cet espace de temps?» (Koran, xxv, 40.) Evidemment Dieu n'a pu employer le mot nombreuses que pour désigner un nombre considérable. Le Koran nous révèle la création du premier homme, son histoire, celle des prophètes qui sont venus après lui, les circonstances de la création, etc. mais il ne nous donne sur la date et la durée de ces événements aucun éclaircissement sur lequel nous puissions établir notre certitude, comme nous l'établissons sur les autres faits révélés. Nous savons d'ailleurs qu'un espace de temps immense nous sépare de cette époque et que, dans cet intervalle, un grand nombre de villes, de rois, de faits merveilleux ont surgi dans le monde. Mais ne cherchons pas à déterminer ce que Dieu a laissé dans le vague, et rejetons les légendes juives puisque le Koran dit : « ils déplacent les mots dans les Écritures » (Ib. 1v, 48), et « ils déguisent à dessein la vérité » (11, 141). Enfin ils nient les prophéties et repoussent les signes les plus certains de l'intervention divine, en n'admettant ni les miracles opérés par Jésus, fils de Marie, ni les preuves éclatantes, les arguments et les démonstrations fournies par notre Prophète. Dieu a fait périr certains peuples pour les punir de leurs crimes et de leur infidélité; c'est ce qu'il nous apprend par ces paroles : « Le jour inévitable! Qu'est-ce que le jour inévitable? Qui te fera comprendre ce que c'est que le jour inévitable (el-hakkah)? Témoud et Ad traitèrent de mensonge ce jour de terreur (le jugement dernier); Témoud a été détruit par un cri terrible, Ad a été détruit par un ouragan impétueux, etc. » jusqu'au verset : « Aurais-tu trouvé parmi eux un seul homme sain et sauf? » (Koran, Lxix, 1-8.) « Les généalogistes sont des imposteurs, » a dit le Prophète; et il a autorisé les recherches généalogiques jusqu'à Maadd seulement, avec défense de les musser plus loin, sachant combien de siècles, combien de nations avaient précédé l'époque de Maadd. Si l'homme n'avait un faible pour le merveilleux et une prédilection marquée pour le surnaturel, si les traditions les plus éloignées de la vérité n'exerçaient sur lui une attraction irrésistible, il nous لذكرنا من اخبار المتقدمين وسيسر الملوك الغابريس ما لم نذكر في هذا الكتاب كلن ذكرنا فية ما قرب تناولة تلويحا بالقول دون الايضاح والشرح إذ كان معولنا في جهيع ذلك على ما سلف من كتبنا وتقدم من تصنيفنا واذا علم الله موقع النية وحقيقة القصد اعان على السلامة من كل مخنون وقد ذكرنا في هذا الكتاب من كل فن من العلوم وكل باب من الآداب على حسب الطاقة ومبلغ الاجتهاد والاختصار والايجاز لمعا يشعر فيها من تأمله وتنبه عليها من رآءة فاذا قد ذكرنا جوامع ما يحتاج اليه المبتدى والمنتهى من عَلوم العالم واخبارة فلنذكر الآن نسب رسول الله صلى الله عليم وسلم ومولدة ومبعثة وهجرته ووناته وايام الخلفاء والملوك عصرا

serait facile de donner sur les peuples et les rois de l'antiquité des détails que nous omettons à dessein. Mais nous n'avons accueilli dans cet ouvrage que des sujets d'un accès facile, et nous en avons présenté la simple esquisse, non le détail et le commentaire, en renvoyant le lecteur pour les développements à nos ouvrages d'une date plus ancienne. Dieu préserve de tout péril ceux dont il connaît les intentions pures et les projets sincères. Dans le présent livre, nous avons passé en revue, d'une manière concise et succincte et dans la mesure de nos forces, toutes les branches des sciences et toutes les connaissances littéraires; le résumé que nous en avons présenté est suffisant pour éclairer le lecteur et tenir sa curiosité éveillée.

Maintenant que nous avons épuisé l'examen rapide des connaissances humaines, de manière à satisfaire le commençant et l'érudit, nous allons passer à la généalogie du Prophète, raconter sa naissance, sa mission, sa fuite et sa mort; puis étudier l'histoire des khalifes et des rois, siècle

8

فعصرا الى وقتنا هذا ولم نعرض في كتابنا هذا كلثير من الاخبار بل لوّحنا به القول بها تخوفا من الاطالة ووقوع الملل اذ ليس ينبغي المعاقل ان يجل لسانة ما ليس في طاقبتها ويسوم النغس ما ليس في جبلتها واتما الالفاظ على قدر المعاني فكثيرها كثيرها وقليلها لقليلها وهذا باب كثير وبعضة ينوب عن بعض والجرم منة يوهك الكل والله ولى التوفيق،

### الباب السبعون

ذكر مولد النبى صلى الله عليه وسلم ونسبه وغير دكر مولد النبى على الحين بهددا البياب

قد ذكرنا فيما سلف من كتبنا بدو التاريخ في خلق العالم

par siècle, jusqu'à nos jours. Nous éviterons les détails, pour ne nous occuper que de l'ensemble, dans la crainte de fatiguer l'attention par un récit trop prolixe. Car un sage écrivain ne s'embarrasse pas d'une œuvre qui dépasse ses forces et ne s'engage pas dans une entreprise pour laqueffe il n'est point préparé. La rédaction d'un livre doit être appropriée au sujet, abondante si les faits abondent, sobre pour un résumé. Ces courtes explications sur un sujet aussi vaste suffiront ici pour en faire comprendre les données générales. La protection vient de Dieu!

### CHAPITRE LXX.

NAISSANCE DU PROPHÈTE; SA GÉNÉALOGIE ET TOUT CE QUI SE RAPPORTE À CE SUJET.

Nous avons, dans nos ouvrages précédents, recueilli les plus anciens souvenirs historiques sur la création du monde; واخبار الانبيآء والملوك وعجائب البر والبحر وجوامع التاريخ المغرس والروم والقبط وشهور الروم والقبط وما كان من مولد النبى صلّعم الى مبعثة ومن آمن به قبل رسالته وقد قدمنا في هذا الكتاب من كان بينة وبين المسيح عمّ من اهل الفترة فلنذكر الآن مولدة اذ كان الطاهر المطهر الاعرّ الازهر الذى السعت اعلام نبوّته وتواترت دلائل رسالته ونطقت الشهادات له قبل مبعثه وهو مجد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد منان بن قصى بن كلاب بن مُرّة بن عبد منان بن قصى بن كلاب بن مُرّة بن حعب هاشم بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كِنانة بن

nous avons parlé des prophètes, des rois, des merveilles de la terre et de la mer. Nous avons présenté le résumé des chroniques relatives aux Perses, aux peuples de Roum, et aux Coptes; le système du calendrier roumi et copte; le récit des événements survenus entre la naissance du Prophète et sa mission; enfin le nom de ceux qui ont cru au Prophète avant qu'il prêchât la vraie religion. Dans le présent ouvrage, nous avons parlé des personnages qui ont vécu dans l'ère d'intervalle, c'est-à-dire entre le Messie et Mahomet. Nous allons, dans ce chapitre, raconter la naissance de ce prophète pur et sans tache, de cet apôtre glorieux et brillant qui a couvert le monde de l'étendard de sa prophétie, et dont la sainte mission, attestée par une succession non interrompue de preuves, a été annoncée aussi par les témoignages les plus authentiques.

Voici sa généalogie: Mohammed, fils d'Abd Allah, fils d'Abd el-Mottalib, fils de Hachem, fils d'Abd Ménaf, fils de Koçayi, fils de Kilab, fils de Mourrah, fils de Kaab, fils de Lowayi, fils de Galib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de Nadr, fils de Kinanah, fils de Khozaïmah, fils de Moudri-

Digitized by Google

خُرَجة بن مُدْرِكة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان بن ادد بن ناخور بن سود بن يعرُب بن يشجب بن ثابت بن اسماعيل بن ابرهم خليل الرجن بن تارح وهو ازر آبن ناخور بن ساروخ بن ارعوا بن فالغ بن عابر بن سالج بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوسلخ بن اخنوخ بن يرُد بن مهليل بن قينان بن انوش بن شيب بن آدم عم هذا ما نسخه ابن هشام في كتاب المغازي والسيرعن ابن هذا ما نسخه ابن هشام في كتاب المغازي والسيرعن ابن اشخق والنسخ مختلفة الاسمآء في النسب من نزار بن معدّ (أ) آبن عدنان بن ادد بن سام بن يشجب بن يعرب بن الهُهيسع أبن صانوع بن يامد بن قيدر بن اسمعيل بن ابرهم بن تارح أبن ناخور بن ارعوا بن اسروح بن فالغ بن سالج بن ارفخشد أبن ناخور بن ارعوا بن اسروح بن فالغ بن سالج بن ارفخشد

kah, fils d'Elyas, fils de Modar, fils de Nizar, fils de Maadd, fils d'Adnân, fils d'Adad, fils de Nakhour, fils de Soud (?), fils de Yârob, fils de Yachdjob, fils de Tabit, fils d'Ismâīl, fils d'Abraham l'ami de Dieu, fils de Tareh lequel est nommé aussi Azèr, fils de Nakhour, fils de Saroukh (Sarudj), fils d'Arâwa (Genèse, x1, 20-21), fils de Falig (ibid. 18-19), fils d'Arâwa (Genèse, x1, 20-21), fils de Falig (ibid. 18-19), fils d'Arâwa (Héber), fils de Salikh (Genèse, x1, 12-13), fils d'Arfâkhchad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamek, fils de Matousalikh, fils d'Ekhnoukh, fils de Yared, fils de Mahalil (Genèse, v, 16), fils de Kaïnân, fils d'Enouch, fils de Cheït, fils d'Adam. Cette généalogie est tirée du manuscrit des Expéditions et des guerres par Ibn Hicham, qui l'a empruntée à Ibn Ishak.

Mais les copies présentent de nombreuses variantes pour les noms de ce tableau généalogique, à partir de Nizar. Ainsi on lit que Nizar était fils de Maadd, fils d'Adnân, fils d'Adad, fils de Sam, fils de Yachdjob, fils de Yârob, fils d'el-Homaīçâ, fils de Sanoûa, fils de Yamed, fils de Kaīdar, fils d'Ismâīl, fils d'Abraham, fils de Tareh, fils de Nakhour, fils d'Arâwa,

آبن سام بن نوح بن متوسلخ بن اخنوخ بن مهلائيل بن قينان بن انوس بن شيث بن آدم وفي رواية ابن الاعرابي عن هشام بن محد الللبي هو نزار بن معد بن عدنان بن اد بن ادد بن الهيسع بن نبت بن سلامان بن قيدر بن اسماعيل آبن ابرهم الخليل بن تارح بن ناخور بن ارعوا بن نالغ بن عابر بن سالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن انوش متوشلخ بن آدم عم وفي التورية ان آدم عم عاش تسعماية أبن شيث بن آدم عم وفي التورية ان آدم عم عاش تسعماية سنة وثلاثين سنة فيجب والله اعم ان آدم كان عند مولد لك وهو ابو نوح عم ابن ثمانماية سنة واربعة وسبعين سنة وشيث ابن سبعماية واربعة واربعة وسبعين سنة وشيث ابن سبعماية واربعة واربعة وسبعين سنة

fils d'Asrouh, fils de Falig, fils de Salikh, fils d'Arfakhchad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Matousalikh, fils d'Ekhnoukh, fils de Mahalayil, fils de Kaïnân, fils d'Enos, fils de Cheït, fils d'Adam. Selon la tradition transmise par Ibn el-Arabi d'après Hicham, fils de Mohammed el-Kelbi, Nizar était fils de Maadd, fils d'Adnân, fils d'Ad, fils d'Adad, fils d'el-Homaïçâ, fils de Nabit, fils de Salamân, fils de Kaïdar, fils d'Ismâïl, fils d'Abraham, fils de Tareh, fils de Nakhour, fils d'Arâwa, fils de Falig, fils d'Abir, fils de Salikh, fils d'Arfakhchad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamek, fils de Matouchalikh, fils d'Ekhnoukh, fils de Yared, fils de Mahalayil, fils de Kaïnân, fils d'Enouch, fils de Cheït, fils d'Adam.

La Thorah rapporte qu'Adam vécut neuf cent trente ans (Genèse, v, 5). Il en résulte (Dieu sait la vérité) qu'Adam était âgé de huit cent soixante et quatorze ans au moment de la naissance de Lamek, père de Noé, et que Cheït avait alors sept cent quarante-quatre ans. On trouve aussi, d'après

الوصف من للساب ان مولد نوح عم كان بعد وناة آدم بماية وستة وعشرين سنة وقد نهى النبى صلّعم على حسب ما ذكرنا من نهية ان يتجاوز عن معدّ فقد ثبت ان يوفق في النسب على معدّ فقط وقد اختلف اهل النسب على ما ذكرنا فالواجب التوقّف عند امرة علية الصلاة والسلام ونهية قال المسعودى وقد وجدت نسب معدّ بن عدنان في السفر الذي اثبته باروخ ابن ناريا كاتب ارميا النبى انه معدّ بن عدنان بن ادد آبن المهيسع بن سلامان بن عوص بن برو بن متساويل بن أي العوّام بن ناسل بن حرا بن يلدارم بن بدلان بن كالح آبن فاجم بن ناخور بن ماى بن عسق بن عنف بن عبيد بن الرعا بن جران بن يس بن هرى بن بحرى بن يلفي بن الرعا بن جران بن يسن بن هرى بن بحرى بن يلفي بن الرعا بن يسن بن هرى بن بحرى بن يلفي بن

ce calcul, que Noé naquit cent vingt-six ans après la mort d'Adam. Du reste, nous le répétons, le Prophète a interdit de pousser les recherches généalogiques au delà de Maadd, et ce n'est qu'à partir de Maadd que ces recherches ont une base solide, comme le prouvent les contradictions qui règnent parmi les généalogistes sur tous les faits antérieurs. C'est donc une obligation rigoureuse pour nous de nous conformer aux ordres et aux défenses émanant du Prophète.

J'ai trouvé dans le livre rédigé par Baroukh, fils de Naria, secrétaire de Jérémie le prophète, la liste suivante des ancêtres de Maadd: Maadd, fils d'Adnân, fils d'Adad, fils d'el-Homaïçâ, fils de Salamân, fils d'Awas, fils de Barou, fils de Matasawil, fils d'Abou'l-Awwam, fils de Naçil, fils de Hara, fils de Yaldaram, fils de Badlân, fils de Kalih, fils de Fadjim, fils de Nakhour, fils de Mahi, fils d'Aska, fils d'Anaf, fils d'Obeïd, fils d'er-Raâ, fils de Houmrân, fils d'Yaçen, fils de Hari, fils de Bahri, fils d'Yalkhi, fils d'Arâwa,

ارعوا بن عنفا بن حسان بن عيسى بن افتاد بن ايهام بن معصر بن ناجب بن رزاح بن سماى بن مربن عوص بن عوّلم آپن قيدر بن اسمعيل بن ابرهم الفليل عم وقد كان الرميا مع معدّ بن عدنان اخبار يطول ذكرها وما كان من امرها بالشام وقد اتينا على ذكر ذلك فيما سلف من كتبنا واتما ذكرنا هذا النسب من هذا الوجد ليعم تنازع الناس في ذلك ولذلك نهى النبى صلّعم عن تجاوز معدّ لعلمد من تماعد والذلك نهى النبى صلّعم عن تجاوز معدّ لعلمد من تماعد الانساب وكثرة الارآء في طول هذه الاعصار وكنيت ملّعم ابو القاسم وفي ذلك يقول الشاعر (السريع)

لله ممّا قد برا صفوة وصفوة للخلق بنو هاهم وصفوة الصفوة من هاهم محمّد النّور ابو القاسم

fils d'Anfa, fils de Haçân, fils d'Aïça, fils d'Aftad, fils d'Eïham, fils de Môçar, fils de Nadjib, fils de Razzah, fils de Samaī, fils de Mour, fils d'Awas, fils d'Awwam, fils de Kaīdar, fils d'Ismâīl, fils d'Abraham el-Khalil. Il serait trop long de raconter les rapports de Jérémie avec Maadd, fils d'Adnân, et leurs aventures en Syrie; mais on en trouvera les détails dans nos ouvrages précédents. Nous n'avons donné ici cet aperçu de généalogie que pour montrer quel désaccord présente ce genre de recherches, et avec quelle sagesse le Prophète, comprenant l'incertitude qui naissait de la distance et de l'antiquité des races, a défendu de remonter au delà de Maadd. Le surnom du Prophète était Abou'l Kaçim, comme on le voit par les vers suivants:

Gloire à Dieu qui a créé des êtres purs : la race la plus pure est celle de Hachem,

Et le rejeton sans tache de cette famille pure est Mohammed Abou'l Kaçim, la lumière.

وهو محد واحد والماى الذى يحو الله به الذنوب والعاقب وللا الذى يحشر الله لللن على عقبة صلّعم وكان مولدة صلّعم عام الغيل وعام المجار عشرون صلّعم عام الغيل وكان بين عام الغيل وعام المجار عشرون سنة والمجار حرب كانت بين قيس عيلان وبنى كنانة بن استحلوا فيها القتال في الاشهر للرم فسميت المجار وكنانة بن خريمة بن مدركة وهو عرو بن الياس بن مضر بن نزار وكان ولد الياس عرا وعامرا وهيرا فعمرو هو مدركة وعامر هو طاحمة وعير هو قعد وكان بن خلوان بن عران بن قضاعة وهي خندن (1) فغلب على من ذكرنا

C'est-à-dire Mohammed ou Ahmed, surnommé el-Mahi parce que les péchés sont effacés par ses mérites; el-Akib et el-Hachir, parce que tous les hommes se réuniront sur ses traces au jugement dernier. (Mour. d'Ohsson, I, 200.)

Mahomet naquit l'année de l'Éléphant; or, entre l'année de l'Éléphant et l'ère de Fidjar, il y a un intervalle de vingt ans. On a donné le nom de fidjar (sacrilége) à la guerre qui éclata entre les Kaïs-Aïlân et les Benou-Kinanah: elle fut nommée ainsi parce que les hostilités continuèrent pendant les mois sacrés. Kinanah était fils de Khozaïmah, fils de Moudrikah nommé aussi Amr, fils d'Elyas, fils de Modar, fils de Nizar. Elyas eut trois fils, Amr, surnommé Moudrikah; Amir, surnommé Tabikhah, et Omaïr, surnommé Kamâh. Leur mère était Leïlah, fille de Houlwân, fils d'Ymrân, fils d'Elhaf, fils de Kodâah. Leïlah fut nommée Khindif, et ses trois fils, désignés chacun par le sobriquet que nous venons d'indiquer, sont réunis sous la dénomination collective de Khindif, à cause de leur mère.

الالقاب ونُسِب ولد الياس الى امهم خندن وفي ذلك يـقـول قصى بن كلاب بن مُـرّة

انى لـدى الحرب وى ربّى عند تناديهم بآل وهب معترم الصولة عال نسبى ابّى خِندِن والياس ابي

وقریش خسة وعشرون بطنا وهم بنو هاشم بن عبد منان بنو المطلب بن عبد منان بنو الحارث بن عبد المطلب بنو امية بن عبد شمس بنو نوفل بن عبد منان بنو الحرث بن فهر بنو اسد بن عبد العرى بنو عبد الدار بن قصى وهم حبة الكعبة بنو زهرة بن كلاب بنو تمم بن مُرّة بنو محروم بنو يقظة بنو مرة بنو عدى بن كعب بنو سهم بنو جمح والى

Voilà pourquoi Koçayi, fils de Kilab, fils de Mourrah, a dit:

Par le Dieu vivant! lorsque la guerre éclate, lorsqu'on appelle à grands cris la famille de Wahb,

J'attaque avec intrépidité; car je suis un guerrier de haute lignée : ma mère est Khindif et mon père Elyas.

Les Koreïchites étaient partagés en vingt-cinq branches: 1° les Benou-Hachim, fils d'Abd-Ménaf; 2° les Benou'l-Mottalib, fils d'Abd-Ménaf; 3° les Benou'l-Harit, fils d'Abd-Mottalib; 4° les Benou-Omeyah, fils d'Abd-Chems; 5° les Benou-Nawfil, fils d'Abd-Ménaf; 6° les Benou'l-Harit, fils de Fihr; 7° les Benou-Açed, fils d'Abd el-Ozza; 8° les Benou-Abd ed-dar, fils de Koçayi; cette sous-tribu avait la garde des clefs de la Kaabah; 9° les Benou-Zohrah, fils de Kilab; 10° les Benou-Témim, fils de Mourrah; 11° les Benou-Makhzoum; 12° les Benou-Yakzah; 13° les Benou-Mourrah; 14° les Benou-Adi, fils de Kaab; 15° les Benou-Sehm; 16° les Benou-Djomah. Toutes ces branches for-

هاهنا تنتهى قريش البطاح على حسب ما قدمنا فيها سلف من هذا آللتاب بنو مالك بن حنبل بنو معيص بن عامر بن لوى بنو الادرم وهو تيم آبي غالب بنو تحارب بن فيهر بنو للحرث بن عبد الله بن كنانة بنو عائدة وهو خريمة بن لوى بنو نباتة وهو سعد بن لوى ومن بنى مالك الى اخر القبائل فى قريش الظواهر على حسب ما قدمنا فيها سلف من هذا الكتباب عند ذكرنا للطبيين وغيرهم من قريش وكان من حرب المجار ما ذكرنا للتفاخر بين العشائر والتكاثر انتهى المجار فى شوال وكان حلف العُضول بعد منصرفهم من المجار فقال بعضهم

maient les Koreïchites des vallons, surnom que nous avons expliqué précédemment (voyez tome III, p. 119); 17° les Benou-Malik, fils de Hanbal; 18° les Benou-Mâïs, fils d'Amir, fils de Lowayi; 19º les Benou-Nizar, fils d'Amir; 20º les Benou-Oçamah, fils de Lowayi; 21° les Benou'l-Adram; Adram est le même que Taïm, fils de Galib; 22° les Benou-Moharib, fils de Fihr; 23° les Benou'l-Harit, fils d'Abd-Allah, fils de Kinanah; 24° les Benou-Aydah, c'est-à-dire les fils de Khozaïmah, fils de Lowayi; 25° les Benou-Nabatah ou Benou-Saad, fils de Lowayi; ces sous-tribus, depuis les Benou-Malik jusqu'aux Benou-Saad, étaient nommées Koreich ez-zawahir (les Koreichites de la banlieue); il en a été question déjà dans un autre chapitre (voy. ibid. p. 120), à propos des Koreïchites surnommés Moutayiboun • les parfumeurs, » etc. La guerre de Fidjar dont nous avons parlé eut pour cause une rivalité de gloire et de force numérique entre les tribus. Elle se termina au mois de chawal, et la fédération des Foudoul eut lieu après le retour des tribus belligérantes. Un de leurs poêtes a dit ·

نحن كمّا الملوكُ من آل نجد وجُاةُ الرّمان عند الذمار ومنعنا الجُسُون من كل ي ومنعنا الخاريوم النجار

وفي ذلك قال خداش بن زهير العامري

فلا توعدنى بالنجارِ فانسه اجلَّ ببطآء الجَوُنِ المحاربا

وقد كان لللف ف ذى القعدة بسبب رجل من زبيد من المن المن واثل السهمى فطله المن حتى يئس فعلا جبل ابى تُبيس وتريش ف مجالسها حول الكعبة فنادى بشعر يصف فية ظلامته رافعا صوته مناديا

Nous sommes de la famille royale du Nedjd; nous protégeons nos clients contre les disgrâces de la fortune.

Nous avons interdit le ravin de Hadjoun à toutes les tribus et empêché le sacrilége même pendant la guerre impie (fidjar).

Khidach, fils de Zoheir el-Amiri, a dit, sur le même sujet:

Ne me menace pas du souvenir de Fidjar, car le plus glorieux de nos faits d'armes s'est accompli alors dans le ravin d'el-Hadjoun.

Le serment des Foudoul sut prononcé pendant le mois de Dou'l-Kaadeh, voici à quelle occasion. Un homme de Zébid, ville du Yémen, avait vendu des marchandises à El-Assi, sils de Waïl es-Sehmi, qui en différa le payement. Le marchand, désespérant de recevoir ce qui lui était dû, se rendit sur le mont Abou-Kobeïs, à l'heure où les Koreïchites étaient réunis autour de la Kaabah. Là il récita d'une voix retentissante des vers où il racontait l'injustice dont il était victime :

## ويعلم مَن حوَى المبيت انّا أباة الضَمِ نمنع كلَّ عارٍ

Venez (disait-il) au secours d'un homme spolié dans ses biens, au milieu de la Mecque; il invoque la tribu et chaque guerrier.

Le terrîtoire inviolable appartient à celui dont l'honneur est intact; mais l'homme revêtu d'opprobre doit en être banni.

Alors les Koreïchites se réunirent, à l'instigation de Zobeïr, fils d'Abd el-Mottalib, fils de Hachem, fils d'Abd-Ménaf. Parmi les membres de cette tribu qui se rassemblèrent dans le dar-en-nadwah, ou hôtel du conseil, se trouvaient les Benou-Hachem, fils d'Abd-Ménaf; les Benou'l-Mottalib, fils d'Abd-Ménaf; les Zohrah, fils de Kilab; les Témim, fils de Mourrah, et les Benou'l-Harit, fils de Fihr. Ils s'engagèrent à prendre la défense de l'opprimé contre l'oppresseur, et en firent le serment solennel dans une seconde réunion chez Abd-Allah, fils de Djoudân. Zobeïr, fils d'Abd el-Mottalib, a dit à propos de ce serment :

Les hôtes de la maison sainte savent que nous exécrons l'injustice et que nous repoussons loin de nous toute action infame.

وقد قدمنا في الكتاب الاوسط اخبيار الاحلان والخيارات الاربعة نجار الرجل او نجار بدر بين معشر ونجار المراة ونجار العرد والنجار الرابع هو نجار الكرّاض وبين النجار الرابع الذي كان فيم القتال وبين بنيان الكعبة خسة عشر سنة وكان من حضور النبي صلّعم ومشاهدته النجار الرابع الى ان خرج الى الشام في تجارة خديجة ونظر نسطور الراهب اليم وهو في صومعته والنبي صلّعم مع ميسرة وقد اظلته نجامة فقال هذا نبي وهذا اخر الانبيآء اربع سنين وتسعة اشهر وستة ايام والى ان تروّج خديجة بنت خويلد شهران واربعة وعشرون يوما والى ان شهد بنيان الكعبة وحضر منازعة قريش في وضع يوما والى ان شهد بنيان الكعبة وحضر منازعة قريش في وضع

On trouvera dans notre Histoire moyenne des détails sur les assermentés (ahlaf) et sur les quatre guerres de Fidjar nommées fidjar er-ridjl « guerre du pied » ou de Bedr, fils de Mâchar; fidjar el-mrat « guerre de la femme; » fidjar el-kird « guerre du singe, » et fidjar el-berrad qui est la quatrième. (Voy. Essai sur l'Hist. des Arabes avant l'Islam. I, 296 et suiv.) Un intervalle de quinze ans sépare cette quatrième guerre, à laquelle le Prophète assistait comme témoin, et la reconstruction de la Kaabah. Puis il entreprit un voyage en Syrie dans l'intérêt du commerce de Khadidjah, et visita le moine Nestor dans son couvent, avec Maïçarah (domestique de Khadidjah). Le moine, apercevant le nuage qui ombrageait la tête de Mahomet (cf. t. I, p. 147), s'écria : « Voilà un prophète et le dernier des prophètes! » Ceci se passait quatre ans, neuf mois et six jours après la guerre de Berrad. Deux mois et vingt-quatre jours plus tard, Mahomet épousait Khadidjah, fille de Khowaïled. Dix ans après son mariage, il était témoin de la reconstruction de la Kaabah et de la contestation qui s'éleva parmi les Koreïchites au sujet de la

الجر الاسود عشر سنين وقد كان السيل هذم اللعبة فسُسوق منها لما انهدمت غزال من الذهب وحُلى وجواهر فنقضتها قريش وكان في حيطانها صور كثيرة بانواع من الاصباغ عيبة منها صورة ابرهم الخليل في يدة الازلام ويقابلها صورة اسماعيل ابنه على فرس يجير بالناس مغيضا والغاروق تائم على وفد الناس يقسم فيهم وبعد هذة الصورة صور كثيرة من اولادهم الى تُصى بن كلاب وغيرهم في تحسو ستين صورة مع كل واحدة من تلك الصور الد صاحبها وكيفية عبادته وما اشتهر من فعله ولما بنت قريش الكعبة ورفعت سمكها وتأتى لها ما ارادت في بنيانها من الخشب الذي ورفعت سمكها وتأتى لها ما ارادت في بنيانها من الخشب الذي

pose de la pierre noire. Les inondations ayant détérioré le temple, des voleurs avaient pénétré par le côté en ruine et enlevé des gazelles d'or, des ornements et des pierres précieuses. Les Koreïchites démolirent alors le vieil édifice. On trouva sur les murs toutes sortes de figures peintes et d'un coloris merveilleux. D'abord l'image d'Abraham tenant à la main les flèches divinatoires (azlam); en face d'Abraham, l'image d'Ismail son fils, à cheval, et accordant sa protection au peuple; plus loin el-Farouk debout faisait un partage au milieu de la foule qui l'environnait. On retrouva ensuite plusieurs de leurs descendants, jusqu'à Koçayi, fils de Kilab, etc. en tout environ soixante figures. A côté de chaque personnage, on voyait le Dieu qu'il adorait, les rites de son culte et le récit des faits les plus notables de sa vie. Les Koreïchites se mirent à l'œuvre, et le nouveau temple s'éleva bientôt à une certaine hauteur; les travaux furent facilités par la découverte de bois de construction capturé sur un bâtiment jeté à la côte. C'était le roi de Byzance qui

بها ملك الروم من القلزم من بلاد مصر الى للبشة ليبنى به هناك كنيسة وانتهوا الى موضع الجمر على ما ذكرنا وتنازعوا ايّهم يضعه فاتفقوا على ان يرضوا بأوّل من يطلع عليهم من بأب بنى شيبة فكان اول من ظهر لابصارهم النبي صلَّعم من ذلك الباب وكانوا يعرفونه بالامين لوقارة وهدوة وصدق لهجتم واجتنابه القاذورات والادناس نحكوة فيها تفازعوا فيه وانقادوا الى قضائه فبسط ما كان عليه من ردآء وقيل كسآء طاروني واخذ عم الجبر فوضعه في وسطه ثم قال لاربعة رجال من قريبش وهم اهل الرياسة فيهم والرجآء منهم وهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس آبن عبد منان والاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العرى آبي قصى وابو حديغة بن المغيرة بن عرو بن مخزوم وقيس expédiait ce bois par la mer de Kolzoum aux Abyssiniens, afin de construire une église dans leur pays. Lorsque les murs furent élevés jusqu'à l'endroit où devait être placée la pierre noire, les Koreïchites se disputèrent l'honneur de la poser. Ils convinrent enfin de prendre pour arbitre la première personne qui entrerait par la porté des Benou-Cheïbah. Cette personne fut le Prophète lui-même, que l'on désignait par l'épithète d'el-Amîn à cause de sa gravité, de sa douceur, de son langage sincère, du soin avec lequel il évitait toute action impure et déshonnête. Ils le firent juge du différend, et promirent de s'en rapporter à sa décision. Le Prophète étendit à terre son manteau, d'autres disent un voile de soie (tarouni), il prit la pierre et la plaça au centre, puis il appela quatre personnages d'entre les chess et les notables de la tribu: Otbah, fils de Rébyâh, fils d'Abd-Chems, fils d'Abd-Ménaf; el-Aswad, fils d'el-Mottalib, fils d'Açed, fils d'Abd el-Ozza, fils de Koçayi; Abou Hodaïfah, fils d'el-Mogaïrah, fils d'Amr, fils de Makhzoum, et

آبن عدى السهمى ليأخذ كل واحد منهم بجنب من جنبات هذا الردآء فشالوة حتى ارتفع عن الارض وادنوة من موضعه فأخذ عهم الجر ووضعه في مكانه وقريش كلها حضور فكان ذلك اول ما ظهر من فعله وفضله واحكامه فقال تأثل هن حضر من قريش متجبا من فعلهم وانقيادهم الى اصغرهم سنا واقلهم مالا لجعلوة عليهم رئيسا وحاكما اما واللات والعُرى ليغوتنهم سبقا وليقسمن بينهم حظوظا وحدودا وليكونن له بعد هذا اليوم شأن ونبآء عظم وقد تنوزع في هذا القائل فن الناس من رأى انه ابليس ظهر في ذلك اليوم في جعهم في صورة رجل من قريش قد كان مات فذكروا ان اللات والعرى احيته لذلك المشهد ومنهم من رأى انه بعض رجالات قريش

Kaïs, fils d'Adi es-Sehmi. Il leur prescrivit de saisir chacun un coin du manteau, de soulever la pierre, et de la tenir à la hauteur convenable; alors il la prit entre ses mains et la mit en place, en présence des Koreïchites réunis. Ce fut la première de ses nobles actions et le premier jugement qu'il prononça. Un des assistants, frappé de l'obéissance des siens et de la soumission avec laquelle ils prenaient pour chef et pour arbitre, en cette circonstance, un homme qui leur était inférieur par l'âge et la fortune, s'écria: « Par el-Lat et el-Ozza! ce jeune homme les dépassera bientôt; il distribuera seul les faveurs et les peines et il acquerra prochainement un rang et un nom considérables. • On ne sait pas au juste qui prononça ces paroles; les uns croient que ce fut Iblis qui apparut alors au milieu de l'assemblée, sous les traits d'un Koreïchite mort depuis longtemps, et le bruit courut que el-Lat et el-Ozza avaient ressuscité le vieillard à l'occasion de cette réunion. Les autres attribuent ces paroles à quelqu'un des chess koreïchites, célèbre par

وحكاتهم ومن كانت له فطنة فلما اتمت قريش بنآء الكعبة كستها اردية الزهآء وهي الوصائل واعادوا الصور التي كانت مصوّرة في الكعبة واتقنوا تشكل ذلك واحكامه (1) وكان من بنآء الكعبة على ما وصفنا الى ان بعثة الله تعالى خس سنين ومن مولدة الى يوم مبعثه صلّعم اربعون سنة ويوم والذي صح من مولدة علية الصلاة والسلام انت كان بعد قدوم اصحاب المقيل مكة بحمسين يوما وكان قدومهم مكة يوم الاثنين المقيل مكة بحمسين يوما وكان قدومهم مكة يوم الاثنين لاتلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ثمان ماية واثنتين وثمانين من عهد ذي القرنين فكان قدوم ابرهة مكة لسبع عشرة خلت من المحرم ولست عشرة وماثنين من تاريخ العرب عشرة خلت من المحرم ولست عشرة وماثنين من تاريخ العرب

sa sagesse et sa pénétration. La Kaabah terminée, on la revêtit d'étoffes rayées du Yémen (waçaïl) que les nobles portaient par-dessus leurs vêtements; on y replaça aussi les anciennes images qu'on reproduisit avec une exactitude parfaite.

Il s'écoula cinq années entre la restauration de la Kaabah, telle que nous venons de la décrire, et la mission du Prophète; quarante ans et un jour entre sa naissance et le moment de sa mission. D'après les autorités les plus véridiques, Mahomet naquit cinquante jours après l'entrée des Compagnons de l'Éléphant sur le territoire de la Mecque. Or ils l'envahirent dans la nuit du lundi, 13 de moharrem, l'an huit cent quatre-vingt-deux de l'ère des Séleucides (Dou'l-Karnein), et Abrahah arriva le 17 du même mois, ce qui correspond à l'an deux cent seize de l'ère des Arabes qui part du pèlerinage de la persidie (vers 354 de J. C.), et à la quarantième année du règne de Kesra Anouchirwân. Le Pro-

Digitized by Google

وكان مولدة عم لثمان خلون من ربيع الاول من هذة السنة عكة في دار ابن يوسف ثم بعد ذلك بنتها لليززان ام الهادى والرشيد مسجدا وكان عبد الله ابوة غائبا بارض الشام فانصرن مريضا فات بالمدينة ورسول الله صلّعم جل وقد تنوزع في ذلك فنهم من قال انه مات بعد مولد النبي عم بشهر ومنهم من قال انه مات بعد مولد النبي عم بشهر ومنهم من قال انه مات في السنة الثانية من مولدة وامنه امنة بنت وهب بن عبد منان بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب وفي السنة الاولى من مولدة دُنع الى حليمة بنت عبد الله بن السنة الاولى من مولدة دُنع الى حليمة بنت عبد الله بن الموت ترضعه وفي السنة الثانية من كونه في بني سعد كان ابوة عبد الله بن الموت عبد الله يقول

الحمد الله الذي اعطاني هذا الغلام الطبب الاردان

phète vint au monde le 8 de rébi premier de la même année, dans la maison d'Ibn Youçouf, à la Mecque. Plus tard cette maison fut rebâtie et convertie en mosquée par Khaïzourân, mère des khalifes Mehdi et Réchid. Le Prophète était encore dans le sein de sa mère, lorsque Abd Allah son père, qui s'était rendu en Syrie, en revint malade et mourut à Médine. Mais il y a désaccord sur ce point : Abd Allah mourut un mois, selon les uns, dans le cours de la seconde année, selon les autres, après la naissance de son fils. La mère de Mahomet était Aminah, fille de Wahb, fils d'Abd Ménaf, fils de Zohrah, fils de Kilab, fils de Mourrah, fils de Kaab. L'année de sa naissance, il fut confié à Halimah, fille d'Abd Allah, fils d'el Harit, qui le nourrit de son lait. L'année suivante, lorsqu'il était chez les Benou Saad (tribu de Halimah), son père Abou Abd Allah prononça ces vers:

Gloire à Dieu qui m'a donné ce bel enfant au teint vermeil!

قد ساد في المهد على الغطان اعيدة بالبيت ذى الاركان (١) وفي السنة الرابعة من مولدة شق الملكان بطنه واستضرجا فلبه فشقاة واستضرجا منه علقة سودآء ثم غسلا قلبه وبطنه بالثلج وقال احدها لصاحبه يرنه بعشرة من امته فوزنه فرج ثم ما زال يريد حتى بلغ الالف فقال والله لو وزنته بامته لوزنها وفي السنة للخامسة ردته الى امه مرضعته حليمة وقيل في مستهل السادسة وبين ذلك وبين عام الغيل خس سنين وشهران وعشرة ايام وفي السنة السابعة من مولدة ضرجت به امّه الى اخوالة ترورهم فتوفيت بالابوآء وقدمت به امّ ايمن مولدة توفي حدّة عبد المطلب وضمة عمة ابو طالب اليه مولدة توفي حدّة عبد المطلب وضمة عمة ابو طالب اليه

Couché dans son berceau, c'est le roi des enfants. Que le temple aux colonnes (la Kaabah) le protége!

A l'âge de quatre ans, deux anges lui ouvrirent la poitrine et le cœur, en retirèrent un caillot de sang noir et lui lavèrent le cœur et la poitrine avec de l'eau de neige. L'un des deux anges dit à l'autre : « Pèse l'enfant avec dix hommes de sa nation; » le plateau pencha du côté de Mahomet. L'ange augmenta le nombre d'hommes et, arrivé à mille, il s'écria : « Si je le pesais avec sa nation entière, le poids serait égal. » Il était dans sa cinquième année, ou, selon d'autres, au commencement de sa sixième, lorsqu'il fut rendu à sa mère par sa nourrice Halimah; cinq ans, deux mois et dix jours s'étaient écoulés depuis l'année de l'Éléphant. A l'âge de sept ans, il fut conduit par sa mère auprès de ses oncles. Aminah étant morte à el-Abwâ, l'enfant fut ramené à la Mecque par Oumm-Eïmen, cinq jours après la mort de sa mère. Dans sa huitième année, il perdit son aïeul, Abd elفكان في حجرة وخرج مع عمد الى الشام وله ثلاث عشرة سنة ثم خرج في تجارة لخديجة بنت خويلد الى الشام مع غلامها ميسرة وهو ابن خس وعشرين سنة قال المسعودي رجم الله وقد اتينا على مبسوط هذا الباب في كتابينا اخبار الرمان والاوسط

# الباب الحادى والسبعون

ذِكر مبعثه صلى الله علية وسلم وما كان في ذلك الى الحجرت

ثم ابتعث الله رسولة صلّعم واكرمه بما اختصّه به من نبوته بعد بنيان اللعبة بخمس سنين على ما قدمنا آنفا وهو ابن اربعين سنة كاملة واقام بمكة ثلاث عشرة سنة واخفى امرة

Mottalib; il fut recueilli par son oncle Abou Talib, vécut dans sa famille et fit avec lui un voyage en Syrie, à l'âge de treize ans. A vingt-cinq ans, il retourna en Syrie, pour le commerce de Khadidjah, fille de Khowaïled; il était accompagné de Maïçarah, serviteur de cette veuve. Pour le développement des faits résumés dans ce chapitre, voyez nos Annales historiques et l'Histoire moyenne.

#### CHAPITRE LXXI.

MISSION DU PROPHÈTE; SON HISTOIRE JUSQU'À L'HÉGIRE.

Ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre précédent, cinq ans après la reconstruction de la Kaabah, Mahomet reçut de la grâce divine la mission et le caractère sacré de prophète; il avait alors quarante ans accomplis. Il demeura treize ans à la Mecque et ne divulgua son secret à personne durant ثلاث سنين ونكح خديجة بنت خويلد ولا خس وعشرون سنة وانزل عليه بمكة من القرآن اثنان وثمانون سورة ونول تمام بعضها في المدينة واول ما انول عليه من القرآن إثنام ربّك آلذي خَلَق واتاه جبرئيل عَم في ليلة السبت ثم في ليلة الأحد وخاطبة بالرسالة في يوم الاثنين وذلك بحرآء وهو اول موضع نول فيه القرآن وخطبة باول السورة الى قولة تعالى عَلَّ الله الله منان ما لَمْ يَعْمُ فقط ثم نول تمامها بعد ذلك وخوطب بغرض الصلاة ركعتين ركعتين ثم امر باتمامها بعد ذلك واقرت ركعتا السفر وزيد في صلاة الحضر وكان مبعثه صلّعم على وأس عشرين سنة من ملك كسرى ابرويز وذلك على رأس مايتي

les trois premières années. Lorsqu'il épousa Khadidjah, fille de Khowaïled, il avait vingt-cinq ans. Il reçut à la Mecque la révélation de quatre-vingt-deux chapitres, et la fin de quelques-uns à Médine. Le premier verset révélé, qui commence par • Lis au nom de ton Dieu qui a créé, etc. • (Koran, cxvi, v. i) lui fut apporté par l'ange Gabriel, dans la nuit du samedi et la nuit du dimanche; le lundi, l'ange le salua du titre d'envoyé de Dieu. C'est à Hirâ qu'eut lieu cette première révélation du Koran, mais seulement jusqu'aux mots: « Il a appris aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. » (Ibid. v. 5.) Gabriel lui apporta ensuite le complément de ce chapitre; il lui enseigna l'obligation rigoureuse de la prière à deux rikât alternés (inclinations), et lui apprit successivement le complément de la prière, les deux rikât imposés au voyageur et les rites plus nombreux de la prière faite à demeure fixe.

La mission de Mahomet correspond au commencement de la vingtième année du règne de Kesra-Perwiz, ou au commencement de la deux centième année après le serسنة من يوم التحالف بالربدة وذلك لسنة الان وماية وثلثة عشر سنة من هبوط آدم عم وقد ذكر مثل هذا عن بعض حكاء العرب في صدر الاسلام عن قرأً الكتب السالفة على حسب ما استصرح منها وفي ذلك يقول في ارجوزة طويلة

في رأس عشرة من السّبنين الى ثلاث جُعِلت يقين والمائة المعدودة التمام الى الون سُدِّست نظام ارساد الله لنا رسولا وكان فينًا هاديّ السبيلا

وقد تغوزع فى على بن ابى طالب رضّه واسلامه فذهب كثير من الناس الى انه لم يشرك فيستأنف الاسلام بل كان تابعا للنبى صلّعم فى جميع افعاله مقتديا به وبلغ وهو على ذلك وان الله تعالى عصمه وسددة ووفقه كعصمته لنبيه صلّعم لانهها

ment de Rabadah, c'est-à-dire six mille cent treize ans après la chute d'Adam. Cette date est confirmée par le témoignage d'un savant du premier siècle de l'hégire, qui a publié le résultat de ses recherches sur d'anciens ouvrages. Ce savant s'exprime ainsi dans un long poëme du mètre redjez:

Sans aucun doute, c'est au début de la dixième année ajoutée à trois, Et dans la somme du nombre cent ajoutée à six de la colonne des mille (c'est-à-dire 6,113),

Que Dieu nous a envoyé son apôtre pour nous guider dans la voie du salut.

On n'est pas d'accord sur la date de la conversion d'Ali, fils d'Abou Talib. Les uns ne pouvant admettre qu'Ali ait vécu dans l'erreur et soit entré ensuite dans l'islam, prétendent qu'il imita toujours le Prophète et conforma sa conduite à la sienne; qu'il avait atteint l'âge de raison, au moment de la mission; que Dieu le prémunit contre l'erreur et le dirigea par sa grâce, au même degré que Mahomet;

كانا غير مصطرين ولا مجبرين على فعل الطاهات بل مختاريس قادرين فاختارا طاعة الرب وموافقة امرة واجتناب منهياته ومنهم من رأى انه اول من آمن وان الرسول دعاة وهو موضع المتكليف بظاهر قولد عر وجل وَأُنْدِرْ عَشِيرُتُكُ ٱلْأَقْرَبِينَ فكان بدوة بعلى رضة اذكان اقرب الناس الية واتبعهم لة ومنهم من رأى غير ما وصغنا وهذا موضع قد تنازع فيه الناس من الشيعة وقد احتم كل فريق لقوله عن قال بالنص في الامامة والاختيار وارضى كل فريق كيفية اسلامه ومقدار سنه وتد التينا على الكلام في ذلك على الشرح والايضاح في كتابغا المترجم بكتاب الصغوة في الامامة وفي كتاب الاستبصار وفي كتاب الزاهي وفيرة من كتبنا في هذا المعنى ثم اسم ابو بكر رضة فدعا enfin que l'un et l'autre ne furent point poussés fatalement et malgré eux à l'obéissance, mais qu'ils firent usage de leur volonté et de leur libre arbitre, en se soumettant aux ordres de Dieu et en évitant de lui désobéir. Les autres, au contraire, disent qu'Ali embrassa le premier l'islam, mais après y avoir été invité par le Prophète. Pour soutenir leur opinion, ils donnent un sens forcé à la lettre du verset, « Prêche tes plus proches parents » (Koran, xxv, 214), ce qui démontre, selon eux, que Mahomet a dû commencer par Ali, son parent le plus proche et son compagnon intime. Il y a encore d'autres opinions sur ce sujet, surtout chez les Chiites. Chaque secte parmi celles qui adoptent la lettre du livre saint relativement à l'imamat et à l'élection argumente et démontre à sa façon la conversion d'Ali et son âge. On trouvera les détails de cette controverse dans notre livre de la Pureté sur l'Imamat, dans le livre de l'Examen, dans le Kilab ez-zahi et dans nos autres écrits sur les matières religieuses.

قومة الى الاسلام فاسط على يدية عنهان بن عفان والربير بن العوّام وعبد الرحن بن عون وسعد بن ابى وقّاص وطلحة بن عبيد الله نجاء بهم الى النبى صلّعم فاسطوا فهولآء النفر سبقوا الناس بالايمان وقد قال بعض من تقدم من الشعرآء في صدر الاسلام يذكرهم

فيا سائلى عن خيار العباد فصادفت ذا العم والخبرة خيار العباد جميعًا تُربش وخير قريش دُوُو الحبرة وخير دوى الحبرة السابقون ثمانيّة وحدُهُ قَصرت على وعُشان ثم الرُبيس وطلعة واثنان من رُهرَة (1) وشيخان قد جاورا احد وجاور قبرانها قسبرة

L'islam fut ensuite adopté par Abou Bekr, qui le transmit aux hommes de sa tribu: à Otmân, fils d'Affân; à Zobeïr, fils d'el-Awam; à Abd er-Rahman, fils d'Awf; à Saad, fils d'Abou Wakkas, et à Talhah, fils d'Obeïd Allah. Ces néophytes furent amenés au Prophète par Abou Bekr, et firent, avant tous les autres, leur profession de foi en sa présence. Un poëte contemporain de la naissance de l'islam a parlé en ces termes de ceux qui donnèrent le premier exemple aux Musulmans:

Ô toi qui m'interroges sur l'élite des serviteurs de Dieu, tu t'adresses à un homme instruit et bien informé.

De tous les adorateurs de Dieu les Koreïchites sont les meilleurs, et parmi les Koreïchites, les émigrés.

Mais au premier rang des émigrés marchent huit croyants qui valent chacun une forteresse:

Ali, Otmân, Zobeir, Talhah, les deux Zohrites

Et les deux cheïklis voisins d'Ahmed pendant leur vic et jusque dans le tombeau (Ahou Bekr et Omar).

فين كان بعدهُمُ فاخسرا فلا يُذكرُنْ عندهم ففرَة وقد اختلف في اول من اسلم فنهم من رأى ان ابا بكركان اول الناس اسلاما واسبقهم ايمانا ثم بلال بن جَامة بن عرو بن عنبسة ومنهم من ذهب الى أن اول من اسلم من النسآء خديجة ومن الرجال على رضى الله عنه ومنهم من رأى ان اول من اسلم رئيد بن حارثة ثم خديجة ثم على وقد ذكرنا ما اجتبينا من القول في ذلك فيما قدمنا ذكرة من كتبنا في هذا المعنى

امر الله عر وجل رسواد بالهجرة وفرص عليه الجهاد وذلك في

Qui oserait, après cux, aspirer à la gloire, sans reconnaître la supériorité de la leur?

Quoi qu'il en soit, on ne s'accorde pas sur la conversion des premiers disciples de l'islam. Selon les uns, la religion nouvelle fut adoptée par Abou Bekr avant tous les autres, puis par Bélal, fils de Hamamah, fils d'Amr, fils d'Anbaçah. D'autres nomment Khadidjah parmi les femmes, et Ali parmi les hommes. D'autres désignent d'abord Zeïd, fils de Haritah, puis Khadidjah, puis Ali. On verra dans nos écrits cités plus haut et relatifs aux doctrines religieuses, à laquelle de ces opinions nous avons donné la préférence.

### CHAPITRE LXXII.

FUITE DU PROPHÈTE (HÉGIRE); RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX FAITS HISTORIQUES JUSQU'À SA MORT.

Dieu ordonna à son Prophète de fuir à Médine et d'accom-

سنة احدى من سنى المجرة وهي التى نزل فيها الاذان وكانت سنة اربع عشرة من المبعث وكان ابن عباس يقول بعث رسول الله صلّعم وهو ابن اربعين سنة فاقام يمكة ثلاث عشرة سنة وهاجر عشرا وقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة وكانت سنة احدى من المجرة وهي سنة اثنتين وثلاثين من ملك كسرى ابرويز وسنة تسع من ملك هرقل ملك النصرانية وسنة تسعماية وثلاث وثلاثين من ملك الاسكندر المقدون قال المسعودى وثلاث وثلاثين من ملك الاسكندر المقدون قال المسعودى وقد ذكرنا في الكتاب الاوسط كيفية فعل رسول الله صلّعم في خروجة من مكة واستخلان على رضة له ونومة على فراشة فخرج صلّعم من مكة ومعة ابو بكر وعامر بن فهيرة مولى ابن بكر وعبد الله بن أربّقط الديلى دليلهم على الطريق ولم يكن

plir les obligations du djihad (guerre sainte), l'an premier de l'hégire. Les rites de l'izan (appel à la prière) furent révélés à la même époque, c'est-à-dire quatorze ans après la mission de Mahomet. Au rapport d'Ibn Abbas, le Prophète reçut sa mission à l'âge de quarante ans; il vécut treize ans à la Mecque et dix ans dans l'émigration : il mourut donc à soixante-trois ans. L'an premier de l'hégire correspond à la trente-deuxième année du règne de Kesra-Perwiz, à la neuvième année du règne d'Héraclius, roi des Chrétiens, et à l'an neuf cent trente-trois de l'ère d'Alexandre le Macédonien.

Nous avons donné dans l'Histoire moyenne les détails relatifs à la fuite du Prophète hors de la Mecque, où il laissa Ali endormi à sa place dans son lit. Le Prophète était accompagné d'Abou Bekr et d'Amir ben Foheïrah, affranchi d'Abou Bekr; leur guide était un Arabe idolâtre nommé Abd Allah, fils d'Oraïkit, de la famille des Daïl. Ali resta

مسلما وكان مقام على رضّة بعدة يمكة ثلاثة ايام الى ان ادّى ما أمر بادائة ثم لحق بالنبى صلّعم وكان دخولة عليه الصلاة والسلام الى المدينة يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مصت من شهر ربيع الاول فاقام بها عشر سنين كوامل (۱) وكان نزولة عليه الصلاة والسلام في حال موافاته المدينة بقُبا على سعد بن خيشة وابتنى المسجد وكان مقامة بقبا يوم الاثنين والشلاثا والاربعا والخميس وساريوم الجمعة ارتفاع النهار واتته الانصار حيا حيا تسأله كل فريق منهم النزول عليه لزاما بزمام راحلته وهو يجنبهم فيقول عليه الصلاة والسلام خلوا عنها فانها مأمورة حتى ادركته الصلاة في بنى سالم فصلى بهم يوم الجمعة فكانت تلك اول جعة صليت في الاسلام وهذا موضع

trois jours à la Mecque pour exécuter les ordres que lui avait donnés Mahomet; puis il vint le rejoindre. Le Prophète entra à Médine le lundi douze du mois de rébi premier, et y séjourna pendant dix années entières. En se rendant à Médine, il s'arrêta à Koba chez Saad, fils de Khaïtamah, où il sit bâtir la (première) mosquée. Il séjourna en ce lieu du lundi au jeudi, et se remit en route le vendredi, au lever du jour. Toutes les tribus d'Ansar vinrent par troupes sur son passage et, saisissant la bride de sa chamelle, le supplièrent de s'arrêter chez elles; mais il les écarta en leur disant : «Laissez aller ma chamelle, car elle obéit aux ordres de Dieu. » Comme il passait dans la tribu des Benou-Salim à l'heure de la prière, il fit avec eux la prière dominicale (salat ed-djama). Ce fut la première fois qu'elle fut célébrée depuis la naissance de l'islam.

Signalons ici le désaccord des jurisconsultes relativement

تنازع الفقهآء في العدد الذي تتم بهم صلاة للجمعة فدهب الشافعي في اخرين معه الى ان للجمعة لا تجب اتامتها حتى يكون عدد المصلين اربعين فصاعدا واقل من ذلك لا يجري وخالفة غيرة من الفقهآء من اهل الكوفة وغيرهم وكانت صلاته في بطن الوادي المعرون بوادي ذنوبا الى هذة الغاية ثم استوى على ناقته فسارت لا تعرج على شيء ولا يردها راد حتى اتت الى موضع محدة عليه الصلاة والسلام والموضع يومئذ لغلامين يتيمين من بني النجار فبركت ثم تارت فضت غير بعيد شم عادت الى مبركها فبركت واطمأنت والنبي صلّعم يراي احكام الباري فية وتوفيقه له فنرل عنها وسار الى منرل ابي ايـوب الانصاري وهو خالد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عون بن

au nombre d'assistants nécessaires pour rendre valide la prière du vendredi. Chasey et les légistes qui ont adopté son opinion déclarent qu'elle ne peut être accomplie qu'avec le concours de quarante fidèles au moins, et qu'au-dessous de ce nombre elle est nulle. Cette décision est combattue par les jurisconsultes de Koufah et d'autres écoles. Le Prophète, après avoir récité la prière au fond de la vallée nommée encore aujourd'hui Wadi-donouba, remonta sur sa chamelle, qui, sans broncher et sans être guidée, arriva droit à l'emplacement où il bâtit sa mosquée; ce terrain appartenait alors à deux jeunes orphelins des Benou-Naddjar. Là, elle s'agenouilla, puis se releva, fit encore quelques pas, revint au premier endroit, s'y agenouilla de nouveau et demeura immobile. Le Prophète, obéissant aux décrets de Dieu, qui lui maniscstait ainsi sa protection, mit pied à terre et se rendit chez Abou Eyoub l'Ansar, nommé aussi Khalid, fils de Koleïb, fils de Tâlabah, fils d'Abd Awf, fils d'Otban,

عثبان بن مالك بن النجار فأقام في منزلد شهرا حتى ابتنى المجد من بعد ابتياعه الموضع واحدقت بد الانصار واشتد سرورهم بد واظهر التأسف على ما فاتهم من نصرتد ففي ذلك يقول صرمة بن ابي انس احد بني عدى بن النجار من قصيدة (١)

ثوى فى قريش بضع عشرة حجّة يذكّر لو يلقى صديقا مواسيا فلما اتانا أُطْهِر الله ديننه واصبح سرورًا بطيبة راضينا نعادى الذى عادى من الناس كلُهم جيعًا وان كان الحبيب المصافيا

وافترض صيام شهر رمضان وحُولت القبلة الى الكعبة بعد قدومة بثانية عشر شهرا وقد قيل اتما نزل علية بالمدينة من القرآن اثنان وثلاثون سورة ثم قبضة الله الية يوم الاثنين

fils de Malik, fils de Naddjar. Il demeura un mois dans cette maison, attendant que la mosquée bâtie sur le terrain acheté par lui fût terminée. Il était sans cesse entouré d'Ansars qui lui témoignaient leur joie de l'avoir parmi eux et aussi le regret de n'avoir pu coopérer plus tôt à sa cause. C'est ce sentiment qui a inspiré Sormah, fils d'Abou Anas, issu d'Adi ben Naddjar, dans une élégie dont voici un fragment:

Il a vécu pendant plus de dix pèlerinages (années) au milieu des Koreïchites, y cherchant vainement les consolations d'un ami.

Mais lorsqu'il est venu parmi nous, Dieu lui a révélé la vraie religion, et le séjour de *Taībah* (Médine) a rempli son cœur d'une douce allégresse.

Tous ses ennemis, sans exception, sont les nôtres, lors même qu'ils auraient été nos meilleurs amis.

Dix-huit mois après son arrivée, le Prophète institua le jeûne du mois de ramadân, et prescrivit de prier en se tournant vers la Kaabah (Kibla). On croit qu'il ne reçut à Médine que trente-deux chapitres du Koran. Dieu le rappela

لاثنتى عشرة لبلة خلت من ربيع الاول سنة عشر في الساعة التى دخل فيها المدينة في منزل عايشة وكانت علت ثلاثة عشر يوما وكانت غزواته بنفسه صلّعم ستا وعشريين غزوة ومنهم من رأى انها سبعًا وعشريين فالذيين ذهبوا على انها ست وعشرون جعلوا منصرن النبي صلّعم من خيبر الى وادى القرى غزوة واحدة والذيين جعلوها سبعا وعشريين جعلوا غزوة خيبر منفردة ووادى القرى غزاة اخرى غير خيبر فوقع التنازع في اعداد الغزوات من هذا الوجه وذلك ان النبي صلّعم حين فتح الله تعالى عليه خيبر انصرن منها الى وادى القرى من غير ان يأتي المدينة وكان اول غزواته صلّعم من المدينة بنفسة الى ودن العروفة بغزوة الابوآء ثم غزوة المدينة بنفسة الى ودن ثم غزوة العشريرة من بطن يُخبَهُ شم بين ناحية رَضْوَى ثم غزوة العشيئرة من بطن يُخبَهُ شم

à lui le lundi douze rébi premier de la dixième année de l'hégire, à la même heure où il était entré à Médine; il mourut dans la demeure d'Aïchah, après une maladie de treize jours.

Les guerres commandées par le Prophète en personne sont au nombre de vingt-six, selon les uns, de vingt-sept, selon les autres. Ce désaccord provient de ce que les premiers considèrent sa marche de Khaïber sur Wadi'l-Kora comme une seule et même campagne, tandis que les seconds comptent séparément la campagne de Khaïber et celle de Wadi'l-Kora. Cette différence d'évaluation s'explique par ce fait que le Prophète, après avoir triomphé à Khaïber avec l'aide de Dieu, se dirigea immédiatement sur Wadi'l-Kora, sans passer par Médine. La première affaire commandée par le Prophète, quand il sortit de Médine pour aller, à Weddân, est nommée guerre d'el-Abwâ. Puis viennent la guerre de Bowat, où il s'avança jusqu'au district de Radwa; la

guerre d'el-Ochaïrah, dans la vallée de Yanboa; la première campagne de Bedr contre Kourz, fils de Djabir; la grande bataille de Bedr, ou seconde guerre dans laquelle Dieu extermina les plus vaillants champions de Koreïch et réduisit plusieurs de leurs chefs à l'esclavage; la guerre des Benou-Solaim, où les Musulmans arrivèrent au réservoir nommé el-Kédid que possédait cette tribu; la guerre de Sawik contre Abou Sofiân, fils de Harb, où les Musulmans s'avancèrent jusqu'à Karkarat el-Kodr; la guerre de Gatafan dans le Nedjd, nommée aussi guerre de Dou-Amar; la guerre de Bahran, nom d'une mine située dans le Hédjaz, au-dessus d'el-Forà; la guerre d'Ohod; la guerre de Homra el-Aced; des Benou-Nadir; de Dat er-rikâa, c'est le nom d'un palmier; la dernière guerre de Bédr (ou Petit Bedr); la guerre de Daumat el-djandal; la guerre du Fossé; celle des Benou-Koreizah; celle des Benou-Lihian, fils de Hodeil, fils de Moudrikah; la guerre de Dou-karad; celle des Benou'l-Mosبنى المصطلق من خراعة ثم غروة للديبية لا يريد قتالا فضدة المسركون ثم غروة خيبر ثم اعتصر عليه الصلاة والسلام عجرة القضآء ثم فتح مكة ثم غروة خنين ثم غروة الطائف ثم غروة تبوك قاتل منها في تسع غروات بدر وأحد وللندق وتريظة وخيبر والفتح وحنين والطائف وتبوك هذا قول محد بن اسحق فاما ما ذهب اليه الواقدى فانه وافق ابن اسحاق في قتال النبي صلّعم في هذه التسع غروات وزاد بان النبي صلّعم قاتل في غزاة وادى القرى وذلك ان غلامة المعروف النبي صلّعم فقتل وقاتل في يوم الغابة فقتل من المشركين مدغم رمى بسهم فقتل وقاتل في يوم الغابة فقتل من المشركين ستة نغر وقتل يوم ثر بن نضلة فني قول الواقدى انه قاتل في احدى عشرة غروة وفي قول ابن اسحاق في تسع فقتاله قاتل في احدى عشرة غروة وفي قول ابن اسحاق في تسع فقتاله

talik, branche des Khozâïtes; la guerre d'el-Hodaïbyah, où les Musulmans, quoique animés d'intentions pacifiques, furent attaqués par les idolâtres; la guerre de Khaïber; l'expédition armée au pèlerinage dit visite d'accomplissement; la prise de la Mecque; la guerre de Honain; la guerre de Taïf, et la guerre de Tabouk. Il combattit dans neuf de ces guerres : à Bedr, à Ohod, au Fossé, contre les fils de Koraïzah, à Khaïber, à la Mecque, à Honaïn, à Taïf et à Tabouk. Telle est l'opinion de Mohammed, fils d'Ishak. Quant à Wakidi, tout en admettant avec Ibn Ishak que le Prophète a combattu en personne dans ces neuf batailles, il en ajoute deux autres : l'affaire de Wadi'l-Kora, où il vengea par la force des armes la mort de son serviteur Moudgam, tué d'un coup de flèche, et l'affaire d'el-Gabeh, où il tua de sa main six idolâtres. Dans cette même journée périt Mouhriz, fils de Nadlah. Ainsi Wakidi compte onze batailles et • Ibn Ishak neuf seulement: l'un et l'autre sont d'accord sur

ق التسع باتفاق منهها وزاد الواقدى على ما ذكرنا وقد قيل ان اول غروة غزاها عليه الصلاة والسلام ذات العشيرة وقد تغازع من سلف من اهل السير والاخبار في عدد سراياة وبعوثه فذكر محد بن اسخاق بن عبد الله بن ابي بكر قال كانت سرايا النبي صلّعم وبعوثه بين ان قدم المدينة وبين ان قبضه الله تعالى خسا وثلاثين ما بين بعث وسرية وذكر محد أبن جرير الطبرى في كتابه في التاريخ قال حدثني للحارث قال حدثنا ابن سعد قال قال محد بن هرو الواقدى كانت سرايا النبي صلّعم ثمانيا واربعين سرية وقد قيل سراياة وبعوثه صلّعم كانت ستا وستين سنة على حسب ما تقدم في صدر هذا الباب من قول ابن عباس ولم يخلف من الولد الا فاطمة عليها السلام ابن عباس ولم يخلف من الولد الا فاطمة عليها السلام

les neuf premières, et les deux autres sont ajoutées par Wakidi. Quelques auteurs disent que la première campagne du Prophète fut celle de Dat el-Ochaïrah.

Les biographes et les chroniqueurs diffèrent sur le nombre des expéditions et des reconnaissances dirigées par ses lieutenants. Ainsi Mohammed, fils d'Ishak, fils d'Abd-Allah, fils d'Abou Bekr, en compte trente-cinq, tant expéditions que razias, depuis le départ de Médine jusqu'à la mort du Prophète. Mohammed, fils de Djérir Tabari, cite dans sa Chronique le témoignage de Wakidi, transmis par el-Harit, et à ce dernier par Ibn Saad, d'où il résulterait que ces expéditions s'élèvent à quarante-huit; d'autres enfin en comptent soixante-six, y compris les reconnaissances.

Mahomet mourut âgé de soixante-trois ans, d'après le témoignage d'Ibn Abbas, cité au début de ce chapitre; il ne laissait qu'un seul enfant survivant, sa fille Fatimah, qui

Digitized by Google

وتوفيت بعدة باربعين يوما وقيل سبعين وقيل غير ذلك وكان تزوج على بن إلى طالب بغاطمة بعد سنة مصت من المجبرة وقد قيل اقل من ذلك وكانت اول امراة تزوج بها النبي صلّعم خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العرّي بن قصى وكانت وفاتها في شوال بعد مبعثه بثلاث سنين واسرى به وهو ابن احدى وخسين سنة وثمانية اشهر وعشرين يوما وكانت وفاة عم إلى طالب واسمه عبد منان بن عبد للطلب بعد وفاة خديجة بثلاثة ايام وهو ابن تسع واربعين سنة وثمانية اشهر وقد قيل ان ابا طالب اسم له وتروج بعد وفاة خديجة بسوادة بنت زمعة بن قيس بن عبد ودرجها بعد ماك وتروج بعايشة قبل المجرة بسنتين وقيل تروجها بعد

mourut quarante jours, ou soixante et dix jours après lui. Il y a encore d'autres versions sur cette date. Fatimah avait épousé Ali, fils d'Abou Talib, une année après l'hégire, ou un peu plus tôt, selon quelques auteurs. La première femme du Prophète, Khadidjah, fille de Khowaïled, fils d'Açed, fils d'Abd el-Ozza, fils de Koçayi, mourut au mois de chawal, trois ans après la première révélation.

Mahomet était âgé de cinquante et un ans, huit mois et vingt jours quand il fit son voyage nocturne au ciel (mîradj). Son oncle Abou Talib, dont le nom est Abd-Ménaf, fils d'Abd el-Mottalib, mourut trois jours après Khadidjah, à l'âge de quarante-neuf ans et huit mois. Quelques auteurs disent que son véritable nom était Abou Talib. Après la mort de Khadidjah, Mahomet épousa Sawadah, fille de Zamaâh, fils de Kaïs, fils d'Abd-Wudd, fils de Nadr, fils de Malik; enfin il épousa Aïchah, deux ans après l'hégire; d'autres prétendent qu'il l'épousa après la mort de Khadidjah, mais qu'il ne consomma son mariage que sept mois

Au rapport d'une tradition transmise à Djâfar par son père Mohammed; à celui-ci par Ali, son père; à Ali par el-Haçan, et à el-Haçan par Ali, fils d'Abou Talib, Dieu a révélé à son prophète la plus pure morale dans le verset: « Sois clément, prescris l'aumône et détourne-toi des infidèles. » (Koran, vii, 198.) Lorsque Mahomet s'y fut conformé, Dieu ajouta: « Certes tu es d'un caractère sublime » (Ibid. Lxviii, 4); et quand il vit que le Prophète remplissait fidèlement sa mission, il dit: « Acceptez ce que l'apôtre vous apporte, et abstenez-vous de ce qu'il interdit. » (Ibid. Lix, 7.) Mahomet a reçu de Dieu même l'autorisation de promettre en son nom le paradis aux croyants.

Quoiqu'il eût épousé quinze femmes, il n'eut de rapports qu'avec onze d'entre elles, et ne se rapprocha jamais des quatre autres; neuf de ses femmes lui survécurent.

10.

قال المسعودى قد تنوزع في مقدار هرة عليه الصلاة والسلام وقد قدمنا ما روى في ذلك عن ابن عباس وهو ما ذكرة چاد آبن سلة عن ابن جزة عن ابن عباس وقد روى من ابي هريرة مثل قول ابن عباس وذكر عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيّب يقول أنزل على رسول الله صلّعم القرآن وهو ابن ثلاث واربعين سنة واقام يمكة عشرا وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة وكذلك ذكر عن عايشة قالت توفي رسول الله صلّعم وهو ابن ثلاث وستين سنة وقد روى عن ابن عباس من وجه اخر ان رسول الله صلّعم قبض وهو ابن خس وستين وكذلك ذكر ابن هشام قال حدثنا على بن ابن حيس وسنين وكذلك ذكر ابن هشام قال حدثنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وذكر قتادة عن الحسن عن دعبل يعني ابن حنظلة ان النبي صلّعم توفي وهو

On n'est pas d'accord sur l'âge véritable du Prophète. L'assertion d'Ibn Abbas citée plus haut a pour garant Hammad, fils de Salamah, d'après Ibn Hamzah, qui la tenait d'Ibn Abbas lui-même. Cette opinion est confirmée par celle toute semblable d'Abou Horeïrah. On rapporte que Yahia, fils de Saïd, tenait de Saïd, fils d'el-Mouçayiab, le renseignement suivant: « Le Prophète avait quarante-trois ans quand il reçut le (premier chapitre du) Koran; il demeura dix ans à la Mecque, dix ans à Médine, et mourut âgé de soixante-trois ans. » Aīchah a dit aussi: « Le Prophète est mort à l'âge de soixante-trois ans. » D'autre part, une tradition provenant ègalement d'Ibn Abbas, mais par une voie différente, enseigne que le Prophète mourut à soixante-cinq ans. Ibn Hischam, qui l'a transmise, la tenait d'Ali, fils de Zeïd; Ali, de Youçouf, fils de Mehran, et ce dernier, d'Ibn Abbas.

Katadah, citant l'autorité de Haçan, d'après Dîbil, c'est-

ابن خس وستين وقد قيل انه قبض وهو ابن ستين فمن ذكر ذلك عنه ابن عباس وعايشة وعُروة بن الربير ذكر چاد قال حدثنا هرو بن دينار عن عُروة بن الربير قال بعث رسول الله صلّعم وهو ابن اربعين سنة وتوفي وهو ابن ستين وذكر شيبان عن يحيى بن الى كثير عن الى سطة قال حدثتنى عايشة وابن عباس ان رسول الله صلّعم بعث وهو ابن اربعين سنة فلبث يمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وقبض وهو ابن ستين واتما حكينا هذا الخلان ليعلم من نظر في كتابنا هذا انا لم نغفل شيئًا هما قالوة ولا تركنا شيئًا هما ذكروة الا ذكرة واشرنا الية ميلا للاختصار وطلبا للايجاز (!) والذي وجدنا علية آل محد عليهم السلام انه قبض

à-dire Ibn Hanzalah, fait mourir le Prophète à soixante-cinq ans; d'autres auteurs disent soixante ans. Les trois personnages dont on invoque l'autorité sur ce point sont Ibn Abbas, Aichah et Orwah, fils de Zobeïr. Or ce dernier (d'après ce que Amr ben Dinar a transmis à Hammad) disait : « Mahomet avait quarante ans au moment de sa mission, et soixante ans quand il mourut. » Enfin Cheïbân rapporte que Yiahia, fils d'Abou Kétir, a entendu dire à Abou Selamah: « Aïchah et Ibn Abbas m'ont enseigné que le Prophète, ayant quarante ans quand il reçut sa mission divine, demeura dix ans à la Mecque, dix ans à Médine et mourut âgé de soixante ans. »

En citant ces différentes versions, notre but est de montrer au lecteur que nous n'avons négligé aucun renseignement, aucune source de traditions, en tant que nous avons pu le faire sans nous départir de la forme concise et abrégée dont nous nous sommes fait une loi. Mais nous avons entendu la famille du Prophète affirmer qu'il mourut âgé de soixanteابن ثلاث وستين سنة ولما غسل عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب ثوبين محاربين وثوب حبرة ادرج فيها ادراجا ونزل في قبرة على بن ابي طالب والفضل وتُثم ابنا العباس رضى الله عنهم وشُقران مولى النبي صلّعم وقد ذكر في مقدار الثياب للكفى غير ما ذكرنا والله اعلم بكيفية ذلك فلنذكر الآن لمعامن امورة واخبارا كانت من مولدة الى وناته صلّعم

الباب الثالث والسبعون ذكر امور واخمار كانت من مولدة الى وفاته صلى الله علية وسلم

وقد قدمنا فيها سلف من هذا أللناب من ذكر مولدة عليه الصلاة والسلام ومبعثه ووفاته جوامع يكتفى بسها العمالم

trois ans. Son corps, après avoir été lavé, fut enveloppé dans trois linceuls superposés, deux en étoffe de Sohar et le troisième en soie rayée (du Yémen). Ceux qui descendirent dans sa fosse furent Ali, fils d'Abou Talib, Fadl et Kotam, tous deux fils d'Abbas, et Choukrân, affranchi du Prophète. On donne des détails différents sur le nombre de linceuls dont son corps fut revêtu. Dieu sait mieux la vérité. Passons maintenant en revue les principaux traits de son histoire, depuis sa naissance jusqu'à sa mort.

## CHAPITRE LXXIII.

PRÉCIS DES ÉVÉNEMENTS BT DES PAITS HISTORIQUES SURVENUS ENTRE LA NAISSANCE ET LA MORT DE NOTRE SAINT PROPHÈTE.

Dans ce qui précède, nous avons donné sur la naissance, la mission et la mort du Prophète, un résumé propre à saالمستبصر وينتبه بها الطالب المسترشد وذكرنا جلا من الكوائن والاحداث في تضاعيف ذلك وافردنا هذا الباب لذكر جهل ترتيب من السنين من مولدة الى وفاتة وجهل احداث وكوائن كانت في ايامة ليقرب تناول ذلك على مريدة ويسهل مأخذة على طالبة وان كنا قد اتبنا على لمع من مبسوط هذا الباب فيها تقدمة من الابواب في اول سنة من مولدة صلّعم دفع الى حليمة بنت عبد الله بن للحرث بن سخنة بن جابر بن درام بن ناصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نوار بن معدّ بن عدنان وفي السنة للامسة من مولدة ردته حليمة الى معدّ بن عدنان وفي السنة للامسة من هذا الكتاب وفي السنة على حسب ما ذكرنا فيها سلف من هذا الكتاب وفي السنة

tisfaire les exigences de l'érudition et à guider le lecteur qui recherche la vérité historique. Après avoir analysé les principaux événements liés à l'histoire de Mahomet, nous allons donner, dans le présent chapitre, le tableau rapide de sa vie et des faits les plus importants de son époque, en suivant l'ordre chronologique, afin que le lecteur ait sous la main un travail de nature à faciliter ses investigations, indépendamment des aperçus plus détaillés qu'il peut trouver dans les chapitres précédents.

L'an premier de sa naissance, le Prophète est confié à Halimah, fille d'Abd-Allah, fils d'el-Harit, fils de Sakhnah, fils de Djabir, fils de Diram, fils de Naçir, fils de Saad, fils de Bekr, fils de Hawazin, fils de Mansour, fils d'Akramah, fils de Hafsah, fils de Kaïs, fils d'Aïlân, fils de Modar, fils de Nizar, fils de Maadd, fils d'Adnân. A l'âge de cinq ans, il est rendu à sa mère par Halimah, comme nous l'avons dit plus haut. A six ans, il accompagne sa mère chez ses

السادسة اخرجته امّه الى اخوالة زائرة فتوفيت بالابوآء بين مكة والمدينة فني ذلك الى أمّ ايمن فخرجت اليه وقدمت به الى مكة وكانت مولاة له ورثها عن امه وى السنة التاسعة خرج مع هم ابى طالب الى الشام وقيلً انه خرج مع هم ابى طالب الى الشام وله ثلاث عشرة سنة وقد كان ابو طالب اخا عبد الله ابى النبى لابيه وامه فلذلك كفل بأمر النبى صلّعم من بين سائر اخوته وهم العباس وجزة والربير وجحل والمفرق وضرار ولخارث وابو لهب وهم عشرة بنو عبد المطلب وكان لعبد المطلب ستة عشر ولدا عشرة ذكور وهم من سمينا وست بنات وهن عاتكة وصغية وأميمة والبيضاء وقرة واروى ولم بنات وهن عاتكة وصغية أم الربير بن العوام وقد تنوزع في اروى يسم

oncles; elle meurt à el-Abwâ, bourgade entre la Mecque et Médine. Oumm-Eimen, affranchie d'Aminah et passée en l'héritage du Prophète, est informée de la mort de sa maîtresse; elle vient chercher l'enfant et le ramène à la Mecque. A neuf ans, il accompagne en Syrie son oncle Abou Talib; selon d'autres, il fit ce voyage à treize ans. Abou Talib était frère consanguin et utérin d'Abd-Allah, père de Mahomet. Voilà pourquoi il eut la tutelle de l'orphelin, de préférence à ses autres frères nommés el-Abbas, Hamzah, Zobéir, Djahl. el-Moukawam, Dirar, el-Harit et Abou-Lahab, tous fils d'Abd el-Mottalib. Outre les dix enfants dont nous venons de donner les noms, Abd el-Mottalib eut six filles: Atikah, Safyah, Omeïmah, el-Beïdâ, Kourrah (ou Barrah), et Arwa. Safyah, qui donna le jour à Zobeir, fils d'el-Awam, fut la scule de ses filles qui devint musulmane; cependant certains auteurs prétendent qu'Arwa adopta aussi l'islam, d'autres le nient; en un mot, cette question est douteuse. Durant ce voyage

غنهم من رأى انها اسلات ومنهم من خالف ذلك ولى خروجة مع عمد في هذة السنة نظر البه محيرا الراهب واوصاهم بمراعاته من اليهود فانهم اعداوة لعظهم بما يكون من نبوته على حسب ما قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا خبر محيرا الراهب وما كان من اخبارة بنبوة النبى صلّعم وذلك في باب اهل الفترة عن كان بين المسيح ومحمد صلّعم وقد قدمنا انه عليه الصلوة والسلام شهد يوم حرب المجار وذلك في سنة احدى وعشرين وانها حرب كانت بين قريش وقيس عيلان فيها سلف من هذا الكتاب واتما سميت بهذا الاسم الذي هو المجار لانها كانت في الاشهر الحرم وكانت لقيس على قريش وان النبى صلّعم لما شاهدها صارت لقريش على قريش وان النبى صلّعم لما شاهدها صارت لقريش على قيس وكان على قريش يومدُذ عبد الله بن جذعان التهي

en Syrie avec son oncle, Mahomet rencontre le moine Bohaïra; celui-ci les met en garde contre les mauvais desseins des Juifs qui savaient cet enfant destiné à devenir prophète. Dans le chapitre intitulé, Des personnages qui ont vécu dans l'intervalle, c'est-à-dire entre le Messie et Mohammed, nous avons parlé de ce moine Bohaïra et de ses prédictions concernant le futur prophète (t. Ier p. 146).

A l'âge de vingt et un ans, comme nous l'avons dit ci-dessus (voy. p. 125), Mahomet assiste à l'une des journées de la guerre entre les tribus de Koreïch et de Kaïs Ailân, nommée fdjar à cause de la violation des mois sacrés. La victoire, après avoir penché du côté des Kaïs, se déclare pour les Koreïchites, dès que Mahomet se trouve sur le lieu de l'action. Le chef des Koreïchites était Abd-Allah, fils de Djoudân et-Teyimi, qui, avant l'islam, exerçait le métier de maquignon et de marchand d'esclaves. Cette victoire est un des

وكان محاسًا في الحاهلية بيعا للموارى وكان هذا احدى الدلائل المنذرة بنبوته عليه الصلاة والسلام والتين محضورة وفي سنة ست وعشرين كان ترويجه محديجة ابنة خويلد وفي يومئذ بنت اربعين سنة وقيل في سنها غير هذا وفي سنة ست وثلاثين بنت قريش اللعبة وتراضت به فوضع الجرعلى حسب ما قدمنا وفي سنة احدى واربعين بعثه الله تعالى نبيا ورسولا الى كافة الناس وذلك يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الاول على حسب تنازع الناس في تاريخ مبعثه عليه الصلاة والسلام وفي سنة ست واربعين كان حصار قريش النبي صلّعم وبني عبد المطلب في الشعب وفي سنة خسين كان خروجة صلّعم ومن تبعد من الشعب وفي هذة السنة كانت وفاة خديجة زوجة النبي صلّعم وفي سنة من الشعب وفي هذة السنة كانت

indices de la mission prophétique de Mahomet et des bénédictions qui s'attachent à ses pas. A vingt-six ans, il épouse Khadidjah, fille de Khowaïled; elle avait alors quarante ans; mais il y a discussion sur l'âge de Khadidjah. A trente-six ans, il assiste à la restauration de la Kaabah par les Koreïchites, il est pris pour arbitre et replace lui-même la pierre noire (voy. ci-dessus, p. 127). A quarante et un ans, il est choisi par Dieu, comme son prophète et son envoyé, et chargé de prêcher la foi au genre humain. Cette révélation a lieu le lundi, dixième jour du mois de rébi premier; mais il faut tenir compte des discussions relatives à cette date. A quarante-six ans, le Prophète, accompagné des Benou-Hachim et des fils d'Abd el-Mottalib, est bloqué dans une gorge de montagne, par les Koreïchites. A cinquante ans, il sort de cette retraite avec ses compagnons. La même année, Khadidjah, sa première épouse, meurt. Le Prophète الطائف على حسب ما ذكرناة ولى سنة احدى وجسين (1) كان الاسرآء به صلّعم الى بيت للقدس على حسب ما نبطق به التنويل ولى سنة اربع وجسين كانت مجرته الى المدينة وفيها بنا صلّعم مسجدة وفيها دخل بعايشة بنت ابى بكر وهى بنت سع تزوج بها قبل المجرة وفى بنت سبع وقيل انه تزوجها وفى بنت سبع وقيل انه تزوجها وفى بنت ست سنين وبنا بها فى المدينة بعد المجرة بسبعة اشهر وقيل عن عايشة ان رسول الله صلّعم قبض وفى بنت عمرة سنة وكانت وفاتها سنة ثمان وجسين من المجرة بلدينة وصلى عليها ابو هريرة في ايام معاوية بن ابى سفيان وقد قاربت السبعين وفى سنة الاولى امر رسول الله صلّعم بلالا وقد قاربت السبعين وفى سنة الاولى امر رسول الله صلّعم بلالا وفيها كان تزوج على بن ابى طالب رضة بفاطمة بنت النبي

se rendà Taif, ainsi que nous l'avons raconté précédemment. A cinquante et un ans, il est enlevé au ciel, à Jérusalem, comme l'atteste le Koran (chap. xvn, 1). A cinquante-quatre ans, il fuit de la Mecque à Médine; il construit la première mosquée, et consomme son mariage avec Aïchah, fille d'Abou Bekr, âgée de neuf ans. Il l'avait épousée, avant l'hégire, à l'âge de sept ans, selon les uns, de six ans, selon les autres. Ce qui est avéré, c'est qu'il n'eut de relations avec elle que sept mois après sa fuite à Médine. Aïchah disait elle-même qu'elle avait dix-huit ans à la mort du Prophète; elle mourut presque septuagénaire à Médine, l'an 58 de l'hégire, sous le règne de Moâwiah, fils d'Abou Sofiân; la prière de ses funérailles fut récitée par Abou Horeïrah.

An I de l'hégire. Le Prophète charge Bilal de l'ezân (appel à la prière), conformément aux instructions qu'Abd-Allah ben Yézid avait reçues en songe. Ali, fils d'Abou Talib, صلّعم على حسب ما ذكرنا من التنازع في التاريخ وفي سنة اثنتين فرض على المؤمنين صوم شهر رمضان وفي هذة السنة امر النبي صلّعم بالتوجه الى اللعبة وفيها توفيت ابنته رقية وفي اخر هذة السنة وفي سنة اثنتين من العجرة كان دخول على بغاطمة رضى الله عنها وفيها كانت وقعة بدر وذلك في يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وفي سنة ثلاث كان تزوجه برينب بنت خريمة وكانت وفاتها بعد شهرين وفي هذة السنة كان تزوجه بحفصة بنت عرب الخطاب رضاً هذه السنة كان تزوجه عثمان بن عفان بأم كلثوم بنت النبي صلّعم وفيها كان مولد الحسن بن على رضّه على ما في ذلك من التنازع وفيها كان مولد الحسن بن على رضّه على ما في ذلك من التنازع وفيها كانت غزوة أحد وفي هذة الغزوة استشهد جزة بن عبد المطلب رضة وفي سنة اربع كانت غزوته المعروفة

épouse Fatimah, fille du Prophète; mais la date de cet événement est controversée.

An II. Le Prophète institue le jeûne du mois de ramadân, et ordonne aux Musulmans de se tourner, en priant, vers la Kaabah. Mort de sa fille Rokayah. Vers la fin de la même année, Ali consomme son mariage avec Fatimah. Bataille de Bedr, le vendredi dix-sept du mois de ramadân.

An III. Le Prophète épouse Zeyneb, fille de Khozaïmah, et la perd au bout de deux mois; il épouse alors Haſsah, fille d'Omar ben Khattab. Mariage d'Otmân, fils d'Affân, avec Oumm-Koltoum, fille du Prophète. Naissance d'el-Haçan, fils d'Ali; la date de ce dernier événement n'est pas certaine. Bataille d'Ohod dans laquelle Hamzah, fils d'Abd el-Mottalib, trouve le martyre.

An IV. Bataille de Dat er-rikâ. A cette occasion, le Pro-

بذات الرقاع وفي هذة الغروة صلى صلاة للسون بالناس على حسب ما ذكر في كيفية ذلك من التنازع وفيها كان ترويجة بأم سكمة بنت ابي امية وفيها كانت غروته على اليهود من بنى النضير وامتنعوا منه بحصونهم فقطع نخلهم وشجرهم واضرم النار عليهم فلما رأوا ذلك صالحوة وفيها كانت غزوة بنى المصطلق وفيها وفي سنة اربع كان مولد للسين بن على رضى الله عنها وقد قيل ان مولد فاطمة كان قبل المجرة بشان عنهما وقد قيل ان مولد فاطمة كان قبل المجرة بشان سنين وفي سنة خس كانت غزوة للندق وما كان فيها من حغر للندق وفيها غزا اليهود من بنى قريظة وكان من امرهم ما قد شهر وفيها كان تزويجة برينب بنت جمش وفيها كان توجعة برينب بنت جمش وفيها كان تقول اهل الافك على عايشة رضى الله عنها وفي سنة ست كان

phète récite la prière de la crainte (voyez Mour. d'Ohsson, t. II, p. 253); l'origine de cette prière a donne lieu à quelques discussions. Mariage du Prophète avec Oumm-Salamah, fille d'Abou Omeyah. Expédition contre la tribu juive des Benou-Nadir, qui se retranchent dans leurs forteresses; leurs palmiers et leurs vergers sont détruits et leurs champs incendiés; réduits à cette extrémité, ils implorent la paix. Expédition contre les Benou-Mostalik. Même année, naissance d'el-Huçeïn, fils d'Ali: on croit que Fatimah sa mère naquit huit ans avant l'hégire.

An V. Guerre du Fossé, ainsi nommée à cause du retranchement creusé par les Musulmans. Expédition contre la tribu juive des Benou-Koraïzah. L'historique de cet événement est bien connu. Mariage du Prophète avec Zeyneb, fille de Djahch. Accusation dirigée contre Aïchah par des calomniateurs.

An VI. Rogations du Prophète à l'occasion de la séche-

استسقاوًة عليه الصلاة والسلام لما لحق الناس من الضر والجدب وفيها اعتمر عربته المعروفة بغزوة للحيبية ووداع المسركين وفيها أخذ فدك وفيها تزوج أم حبيبة بنت الى سغيان ووجه بالرسل الى كسرى وقيصر وكان فيها ادآوة الكتابة جويرية بنت لخارث وتزويجه بها وى سنة سبع غزا خيبر فافتتها واصطفى صغية بنت حُيى بن اخطب لنفسه وفيها تزوج ميمونة بنت لخارث الهلالية خالة عبد الله بن عياس في سغرة حين اعتمر عرة القضاء على ما ذكر من التنازع في سغرة حين اعتمر عرة القضاء على ما ذكر من التنازع في ناحه لها أفي حال حاله نكتها ام في حال احرامة وما قال الغقهآء في ذلك وتنازع الناس في نكاح المحرم وفيها كان قدوم حاطب بن افي بلتعة من عند المقوقس ملك مصر ومعه مارية

resse et de la disette. Il visite les lieux saints (omrah), c'est ce qu'on nomme l'expédition de Hodeïbiyah ou l'adieu aux infidèles. Prise du bourg de Fadak. Le Prophète épouse Oumm-Habibah, fille d'Abou Sofiân. Il envoie des ambassadeurs au Cosroès et au César. Il paye de ses deniers l'affranchissement de Djowaïryah, fille d'el-Harit, et la prend pour femme.

An VII. Expédition de Khaïber et prise de cette ville. Le Prophète se réserve parmi les captives Safyah, fille de Hoyaya, fils d'Akhtab. Pendant sa visite aux lieux saints nommée visite d'accomplissement, il épouse Meïmounah, fille d'el-Harit des Benou-Hilal, et tante maternelle d'Abd-Allah, fils d'Abbas. On ne sait pas exactement s'il eut commerce avec elle avant d'avoir revêtu le manteau d'ihram, ou pendant qu'il en était revêtu. Cette question est débattue par les jurisconsultes, et elle a donné lieu à différentes opinions sur le mariage du pèlerin en état pénitentiel (ihram). Même année: Hatib, fils d'Abou Baltaah, revient de

القبطية ام ابرهيم ابن رسول الله عليمها السلام وغير ذلك مى هدايا المقوقس الية وفيها كان قدوم جعفر بن ابي طالب رضة من للبشة ومعة اولادة وزوجته وغيرهم من المسطين عن كان بارض الجبشة وفي سنة ثمان استشهد جعفربي ابي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رُواحة رضَّه بارض مُوتَّة مى ارض البلقا من بلاد الشام والهال دمشق في وقعتهم مع الروم وفيها كانت وفاة زينب بنت النبى صلّعم وقيل غير ذلك مى التاريخ وفيها وفي سنة ثمان كان افتتاح النبى صلَّعم مكة وقد تنازم الناس في فتحها صلحا كان او عنوة وفيها كسرت الاصنام وهدمت العزى ثم قال صلَّعم يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا chez le Makaukas, roi d'Égypte. Parmi les présents qu'il apporte de la part de ce roi, se trouve Marie la Copte, dont le Prophète eut ensuite un fils nommé Ibrahim. Djåfar, fils d'Abou Talib, revient d'Abyssinie, où il avait émigré avec ses enfants, sa femme et un certain nombre de Musulmans établis dans cette contrée.

An VIII. Ce même Djâfar, fils d'Abou Talib, Zeïd, fils de Haritah, et Abd Allah, fils de Rawahah, reçoivent le martyre en combattant contre les Grecs, à Moutah, nom d'une bourgade de la Syrie, dépendant du pays de Balka, dans la province de Damas. Mort de Zeyneb, fille du Prophète; cette date est contestée. Même année: le Prophète s'empare de la Mecque; on ne sait pas précisément si elle fut prise d'assaut ou par capitulation. Les idoles sont renversées, le temple d'Ozza est détruit. Le Prophète, s'adressant aux Koreïchites, leur dit: «Famille de Koreïch, comment pensezvous que j'agirai à votre égard? — Avec bonté, répondirent-ils, car tu es un frère généreux et le fils d'un frère

نائم الطلقا وفيها غرا غزوة حنين وكان على هوازن مالك بن عون النصرى ومعة دريد بن الصمة وكان فيها غزوة الطائف وفيها كان اعطآوة للمؤلفة تلوبهم وفيهم ابو سغيان صخر بن حرب وابنة معاوية وفيها كان مولد ابرهم بن النبى صلّعم من مارية القبطية وفي سنة تسع ج ابو بكر الصديق بالناس وقرأ على بن ابي طالب رضة عليهم سورة براة وامر ان لا بج مشرك ولا يطون بالبيت عريان وفيها كانت وفاة ام كلثوم بنت النبى صلّعم وفي سنة عشر ج النبى عليه الصلوة والسلام جبة الوداع وقال الا ان الرمان قد استدار كهئتة يوم خلق الله السموات والارض وفيها كانت وفاة ابرهم بن النبى صلّعم وله السموات والارض وفيها كانت وفاة ابرهم بن النبى صلّعم وله سنة وعشرة اشهر وثمانية ايام وقيل غير ذلك وفيها كان بعثه

généreux. — Allez, reprit-il, vous êtes amnistiés. » Expédition de Honaïn contre les Hawazin commandés par Malik ben Awf en-Nasri et par Doreïd, fils de Simmah. Guerre de Taïf et partage du butin entre « ceux dont on voulait gagner le cœur. » (Essai sur l'hist. des Arabes, t. III, p. 261.) De ce nombre étaient Abou Sofiân, Sakhr, fils de Harb, et son fils Moâwiah. Naissance d'Ibrahim, fils du Prophète et de Marie la Copte.

An IX. Abou Bekr le Véridique conduit le pèlerinage. Ali, fils d'Abou Talib, lit aux pèlerins le chapitre du Koran intitulé: l'immunité. (Koran, ch. 1x.) L'accès des lieux saints est interdit aux idolâtres; désormais nul n'est admis à faire, sans être vêtu, les tournées rituelles autour de la Kaabab. Mort de Oumm-Koltoum, fille du Prophète.

An X. Le Prophète accomplit le pèlerinage d'adieu et prononce ces paroles : « Certes le temps, dans sa révolution, est revenu au point où il était le jour où Dieu créa les cieux et la terre » (c'est une allusion à l'abolition du naçi). Mort d'Ibrahim, son fils, âgé d'un an, dix mois et huit jours; il

عَم الى اليمن بعلى واحرم كاحرام النبى صلّعم وى سنة احدى عشرة كانت وفاته صلّعم على حسب ما قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب قبل هذا الباب من ذكر وفاته ومقدار هرة وما قال الناس في ذلك وفيها كانت وفاة فاطمة عمّم على حسب ما ذكرنا من تنازع الناس في مقدار هرها ومدة بقائها بعد ابيها ومن الذي صلى عليها أالعباس بن عبد المطلب ام بعلها ولما قبضت ابنة الرسول جزع عليها بعلها على جزعا شديدا واشتد بكاؤة وظهر انينة وحنينة وقال في ذلك

لكلّ اجتماع من خليلين فُرقة وكلّ الّذي دون المُات قليل وإنّ افتقادي فاطما بعد اجد دليلً على انْ لا يدوم خليل

y a d'autres versions sur l'âge de cet enfant. Ali, envoyé dans le Yémen en qualité d'ambassadeur, est admis à participer avec le Prophète au privilége de l'ihram.

An XI. Mort du Prophète. Les détails relatifs à sa mort ainsi qu'à son àge, et les différentes traditions qui s'y rapportent, se trouvent dans le chapitre précédent (ci-dessus, p. 146). Mort de Fatimah, sa fille; nous avons cité ailleurs les débats auxquels ont donné lieu son âge, le laps de temps qu'elle survécut à son père, et nous avons recherché si la prière des funérailles fut récitée par son époux Ali ou par Abbas, fils d'Abd el-Mottalib. La mort de la fille du Prophète jeta Ali dans un violent désespoir, il versa des larmes abondantes et témoigna une douleur et un accablement dont on trouve la preuve dans ce passage de ses poésies:

L'union de deux amis intimes finit toujours par être brisée : tout ce qui est soumis au trépas a peu de valeur.

En perdant coup sur coup Ahmed et Fatimah, j'ai acquis la certitude que la mort n'épargne pas l'amitié.

Digitized by Google

وكل اولادة علية الصلاة والسلام من خديجة خلا ابرهم عم وولد له علية الصلاة والسلام القاسم وبة كان يكنى وكان اكبر بنية سنا ورُقية وام كُلثوم وكانتا تحت عُتبة وعُتيبة ابنى ابي لهب عم وطلقاها بخبر يطول ذكرة فتزوجها عثمان بن عفان واحدة بعد اخرى وزينب وكانت تحت ابي العاص بن الربيع وفرق الاسلام بينها ثم اسلم فردها علية بالنكاح الاول وهذا موضع خلان بين اهل العلم في كيفية ردة عم لرينب على ابي العاص وولدت من ابي العاص امامة وقد كان على بن على ابي طالب تروج امامة بعد موت فاطمة وولد له علية السلام بعد ما بعث عبد الله وهو الطيب والطاهر الشلائة السلام بعد ما بعث عبد الله وهو الطيب والطاهر الشلائة المهات المهات وقد اتينا في المهات ولد في الاسلام وناطمة والمؤهم وقد اتينا في المهات والحدة والمهات وقد اتينا في المهات والمهات وقد اتينا في المهات والحدة والمهات وقد اتينا في المهات والمهات والمهات وقد اتينا في المهات والمهات والمهات

Tous les enfants du Prophète, à l'exception d'Ibrahim, eurent pour mère Khadidjah. Ce fut à cause de son fils aîné el-Kaçem que Mahomet a été surnommé Abou'l-Kaçem. Ses deux filles Rokayah et Oumm-Koltoum avaient épousé d'abord Otbah et Oteïbah, tous deux fils d'Abou Lahab, oncle de Mahomet. Plus tard, ayant été répudiées pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer, elles furent épousées, l'une après l'autre, par Otmân, fils d'Affân. Sa troisième fille Zeyneb devint la femme d'Abou'l-Assi, fils de Rébî; l'islam les sépara un moment; mais Abou'l-Assi, s'étant fait musulman, fut réintégré dans ses droits d'époux; les circonstances qui déterminèrent le Prophète à lui rendre sa fille sont diversement commentées par les légistes. De ce mariage naquit Omamah, qui devint l'épouse d'Ali, sils d'Abou Talib, après la mort de Fatimah. Depuis le commencement de sa mission, le Prophète eut encore un fils qui, étant né dans l'islam, portait trois noms, Abd Allah (serviteur de Dieu), Tayib (le bon) et Taher (le pur); puis Fatimah et enfin Ibrahim. كتابنا اخبار الزمان والاوسط على ما كان في سنة سنة من مولدة صلّعم الى مبعثة ومن مبعثة الى مجرتة ومن مجرتة الى وفاتة ومن وفاتة الى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية وما كان في ذلك من المغازى والفتوح والسرايا والبعوث والاحداث وانما نذكر في هذا الكتاب لمعا منبهين بذلك على ما سلف من كتبنا ومذكرين لما تقدم من تصنيفنا

الباب الرابع والسبعون

ذكر ما بدا به عليه السلام من الكلام مما لم يحفظ قبله عن احد من الانام (١)

قال ابو للسن على بن للسين بن عبد الله المسعودي بعث الله نبية صلّعم رجةً العالمين وبشيرا الناس اجعين وقرنة

Dans les Annales historiques et l'Histoire moyenne, nous avons raconté, année par année, les guerres, les conquêtes, les expéditions petites ou grandes, en un mot tous les événements survenus entre la naissance et la mission du Prophète, entre sa mission et son hégire, entre son hégire et sa mort, et depuis sa mort jusqu'à la présente année 332. Le résumé succinct que nous donnons ici est destiné à rappeler au lecteur qu'il doit consulter, pour les détails, ces deux grands ouvrages et nos écrits plus anciens.

# CHAPITRE LXXIV.

DES LOCUTIONS (SENTENCES) NOUVELLES INTRODUITES PAR LE PROPHÈTE ET INCONNUES AVANT LUI.

Voici ce que dit Abou'l-Haçan Ali, fils d'el-Huçeïn, fils d'Abd Allah el-Maçoudi: Lorsque Dieu, prenant pitié du monde, envoya son prophète Mahomet annoncer la bonne

الله تعالى بالايات وبالبراهيين الغيرات واتى بالقرآن المحمر ليهتدى بع قومه وهم الغاية في الغصاحة والنهاية في البلاغة والولو العلم باللغة والمعرفة بانواع الكلام من الرسائل والنطب والمحمع والمقفى والمنثور والمنظوم والاشعار في المكارم في الحث والرجر والتحصيض والاغرآء والوعد والوعيد والمدح والتحبين فقرع به اسماعهم واعجر به اذهانهم وتتبج به افعالهم وذم به ارائهم وازال به ديانتهم وابطل به الهتهم واخبرعن عجرهم مع تظاهرهم أن لا ياتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا مع كونه عربيا مبينا وقد تنازع الناس في نظم القرآن وعجازة مع كونه عربيا مبينا وقد تنازع الناس في نظم القرآن وعجازة وليس الغرض من هذا الكتاب وصف اتاويل المختلفين والاخبار وليس الغرض من هذا الكتاب وصف اتاويل المختلفين والاخبار

nouvelle au genre humain, il confirma sa mission par des preuves et des signes éclatants, et lui envoya le Koran inimitable, pour diriger son peuple. Or les Arabes étaient maîtres en l'art de bien dire; ils connaissaient tous les secrets de l'éloquence et du beau langage; ils possédaient tous les genres de style : l'épître, le sermon, le discours rimé et cadencé, la prose et la poésie. Ils savaient, dans leurs vers sur les actions d'éclat, exciter ou réprimer leurs auditeurs, stimuler leur émulation, promettre ou menacer, distribuer la louange ou le blâme. En même temps que la parole du Prophète charmait leur oreille, et réduisait leur génie à l'impuissance, elle savait condamner leurs mœurs, combattre leurs préjugés, abolir les vaines croyances et renverser les idoles. Il nous apprend lui-même comment il mit les Arabes au défi de produire, à eux tous et en réunissant leurs efforts, une œuvre comparable à son livre rédigé pourtant dans l'arabe le plus clair. Il y a différentes opinions sur la rédaction du Koran et les qualités qui le rendent inimitable; mais nous n'avons pas à nous occuper ici des arguments عن كلام المتنازعين اذ كان كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر ثبت منه عليه الصلاة والسلام بالعم الموروث ونقل الباق عن الماضى من بعد قيام الادلة على صدقه وما اورد من المتجزات والدلائل والعلامات التى اظهرها الله تعالى على يديه ليودى رسالات ربع الى خلقه انه قال اوتيت جوامع اللم وقوله أختصر الى الكلام مخبرا ها اوتى من للحكة والبيان غير القرآن المعبر وهو ما اوتيه عم من للحكة واللغظ اليسير والكلام القصير المغلى الكلام واوجر المقال لقلة الفاظة وكثرة معانيه فن ذلك الكلام واوجر المقال لقلة الفاظة وكثرة معانيه فن ذلك قولة علية الصلاة والسلام عند عرضة لنفسة على القبائل محكة والدي المحتلى المحتلى القبائل محكة

proposés pour ou contre, car notre livre est consacré à l'histoire, et non à l'examen des discussions et des controverses.

Le témoignage de la tradition la plus authentique, transmise de génération en génération, nous apprend qu'après avoir établi les preuves de sa sincérité par des miracles, des signes et des manifestations extérieures émanant de Dieu, afin de répandre l'enseignement prophétique parmi les hommes, Mahomet a dit: « J'ai reçu tous les dons de la parole, » ou bien : « En moi s'est résumé le langage. » Il nous fait entendre par là qu'indépendamment du Koran inimitable il avait reçu la sagesse et l'éloquence; que cette sagesse s'exprimait en un style sobre et concis, mais plein de pensées et de vues diverses. En effet, son langage était à la fois le plus beau et le plus concis des langages, et renfermait en peu de mots un grand nombre de pensées. Nous en trouvons un exemple dans le discours qu'il prononça, lorsqu'il se présenta avec Abou Bekr et Ali devant les tribus réunies à la Mecque; c'est alors que, plaçant Abou Bekr auومعة ابو بكر وعلى ووقوفة على بكر بن واثل وتقدم ابي بكر اليهم وما جرى بينة وبين دغفل من الكلام في النسب البلآء موكّل بالمنطق وهذا بها لم سبق الية من الكلام ولم يصف الى غيرة من الانام، ثم اخبارة عن الحرب وقولة الحرب خدعة فعلّم بهذا اللغظ اليسير والكلام الوجيز ان اخر مكائد الحرب القتال بالسيف اذ كان بدوها خدعة وهذا يعرفة كل ذى رأى محيج وذى سياسة ورياسة، ثم قال العائد في هبته كالعائد في قمّة زاجرا بهذا القول المواهب ان يسترجع شيئًا وهبة اذ كان التيء لا يرجع فية من قآءة والمناس في هذا المعنى كلام كثير وخطب طويل (1) واتما الغرض فيها نذكر ايراد كلامة صلّعم ووصف قولة الذي لم يتقدمه به احدد من الناس، وقولة

dessus de la tribu de Bekr ben Waïl, il eut avec Dagfal un entretien relatif à la noblesse et prononça cette sentence inconnue avant lui et qu'il n'avait empruntée à personne: « Les malheurs résultent de la parole. » (Meidani, 1. I, p. 19.)

Le Prophète a défini la guerre par ces mots: « La guerre est un stratagème, » donnant à entendre par cette expression si brève et si concise que la lutte à main armée est le dernier expédient de la guerre, lorsqu'elle a débuté par la ruse. Tout homme d'État doué d'un jugement sain appréciera la justesse de cette maxime. — « Celui qui reprend ce qu'il a donné ressemble à l'homme qui reprend ce que son estomac a rejeté. » Par cea paroles, le Prophète condamne le donateur qui revendique son propre don; car l'estomac repousse avec horreur ce qu'il a expulsé. Cette maxime a été l'objet d'un grand nombre de commentaires; mais bornons-nous à citer les paroles mêmes du Prophète et celles de ses sentences où il n'eut pas de modèle. — « Jetez de la poussière

احثوا في وجود المداحين التراب المراد من ذلك اذا كذب المادح ولم يرد عم اذا شكر الانسان غيرة بما اولاد او وصغة بما هو فيد او قال ما لد ان يقول ان يحتى في وجهد التراب ولو كان هذا معنى قولد عليد الصلاة والسلام اذا ما مدح احد احدا اذ كان النهى هوما المصادق والكاذب واذ يحتى في وجد الجميع التراب وهذا خلان ما جآء بد التغريل حيث يقول عر وجل مخبرا عن نبيد يوسف وقولد للملك آجّعُلني عَلَى خَرَاتِينِ ٱلأَرْضِ إِنِّ حَفِيظً عَلِيمً فقدم مدح نفسد ووصف حالد وجميع ما نذكرة في هذا الباب مستفيض في السير والاخبار متعارف عند العلماء متداول عند الكماء يتهشل به والاخبار متعارف عند العلماء متداول عند العام الفالم الفوام حثيرا مند في الفاظها

à la face des panégyristes. » Ceci s'applique sans doute aux éloges mensongers, et non à l'élan de reconnaissance qui porte l'homme à remercier son bienfaiteur et à célébrer le vrai mérite. Car si les mots : « Jetez de la poussière, etc. » avaient ce sens absolu et s'appliquaient aux éloges vrais ou faux, l'homme ne pourrait plus louer son semblable, sans s'exposer à un pareil outrage, ce qui est en contradiction avec le passage du Koran révélé au Prophète, où Joseph s'adressant au roi lui dit : « Confiez-moi les trésors de la terre, car je suis un sage gardien » (Koran, xu, 55), ne craignant pas de faire ainsi son propre éloge et de vanter ses qualités personnelles. (Cf. t. II, p. 360.)

Les maximes que nous rapportons ici se trouvent dans les recueils de biographies et les chroniques, elles sont bien connues des savants et répandues parmi les philosophes, et elles ont cours dans la pratique de la vie; le peuple luimême en fait un fréquent usage et les mêle à ses adages;

ويوردها في امثالها والاكثر منهم لا يعلم ان رسول الله صلّعم الله من تكلم بنه وسبق الى ايرادة، وقولة مبطل الغنى ظلم ومن اتبع على ملى فليتبع، وقولة الارواح جنود مجندة فيا تعارف منها اكتلف وما تناكر منها اختلف، رأس للكة معرفة الله، يا خيل الله اركبى وابشرى بالجنة، لان حى الوطيس لا ينتطح فيها عنزان، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتبى، لا يجنى على المرء الا يدة، ليس للبر كالمعاينة، الشديد من غلب نفسه، بورك لامتى في بكورها، ساق القوم اخرهم شربا، المجالس بالامانة، لو بغى جبل على جبل لذل الباغي منها، المجالس بالامانة، لو بغى جبل على جبل لذل الباغي منها، مات حتف انفه يريد بذلك المجالة وانه مات من غير علة

mais peu d'hommes savent qu'elles remontent au Prophète et qu'il en est le premier auteur. Citons encore les suivantes : Ne pas payer un créancier, parce qu'il est riche, est une action injuste; mais on peut poursuivre le riche, s'il est débiteur. — Les âmes sont comme des troupes armées : celles qui se connaissent font alliance; celles qui ne se connaissent pas se combattent. — Le principe de la sagesse est la connaissance de Dieu.—Allons, cavaliers de Dieu, à cheval, le paradis est devant vous! — Quand le four est chaud, deux chèvres ne s'y battent plus à coups de cornes. — Le vrai croyant n'est pas blessé deux fois dans le même trou de serpent. — L'homme ne commet le crime que par ses mains. — Entendre et voir sont deux. — L'homme fort est celui qui remporte la victoire sur lui-même. — Béni soit mon peuple, parce qu'il est matinal. — Celui qui verse à boire, boit le dernier. — La loyauté est la base des assemblées. — Si deux montagnes se révoltent, celle qui se révolte sera abaissée. — Il est mort hatfa unfihi, c'est-à-dire à l'improviste, et non à la suite d'une maladie ou par une

ولا حال اوجبت ولا سبب من اسباب الموت تقدمت، لا ترال امتى بخير ما لم تر الامانة مغنما والركاة مغرما، قيدوا القلم المتابقة، خير المال عين ساهرة لعين ناتحة، المسلم مرآة المسلم، رح الله من قال خيرا فغنم او سكت فسلم، المرء كثير باخية، اليد العليا خير من اليد السفلى، ترك الشر صدقة، فضل العلم خير من فضل العبادة، الغناء غناء النفس، الاهال بالنيات، الى دآء ادوا من البخل، لليا خير كله، لليل معقود بنواصيها للير، السعيد من وُعِظ بغيرة، عدة المؤمى كاخذ باليد، ان من الشعر حكة وان من البيان عدة المؤمى كاخذ باليد، ان من الشعر حكة وان من البيان عدة المؤمى كاخذ باليد، ان من الشعر حكة وان من البيان عدة الماك بارح من في الارض يرجمك من

des causes qui entraînent la fin de l'existence. — Mon peuple sera heureux tant qu'il ne considérera pas la loyauté comme un butin, ni l'aumône comme une dette onéreuse. - Attachez le Calem à l'écriture. - L'œil qui veille sur l'œil qui dort est le plus précieux des biens. - Le musulman est le miroir du musulman. — Que Dieu pardonne à celui qui profite en parlant bien, ou qui se sauve en se taisant! - L'homme entouré de ses frères est puissant. - Il vaut mieux lever la main que la baisser. - Renoncer au mal, c'est faire l'aumône. — Trop de science est préférable à trop de dévotion. — La véritable richesse est celle de l'âme. — L'intention vaut le fait. — Y a-t-il une maladie plus dangereuse que l'avarice? - Tout est bon dans la modestie. - Le bonheur est attaché au front du cheval. - Heureux celui qui profite de l'exemple d'autrui. — Quand le croyant promet une chose, c'est comme si on la tenait. — Il y a de la sagesse dans la poésie, et de la magie dans l'éloquence. La clémence du roi assure la durée du royaume. — Pardonne sur la terre, asin qu'il te soit pardonné dans le ciel.

في السمآء، المكر والخديعة في النار، المرء مع من احب والا ما اكتسب، ليس منا من لم يرج صغيرنا ولا يعرن حق كبيرنا، المستشار موتين ، من قبّل دون ماله فهو شهيد، لا يحل لمؤمن ان يجر اخاة فوق ثلاث ، الدالًّ على الخير كفاعله، الندم توبة الولد ، المغراس والمعاهر الجير ، كل معرون صدقة ، لا يشكر الله من لا يشكر الناس ، لا يهدى الضالة الاضال ، يشكر الله من لا يشكر الناس ، لا يهدى الضالة الاضال ، وقوله حبك المشيء يعمى ويصم ، السفر قطعة من العذاب ، وقوله للانصار انكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الغزع (١١) ، وقوله المسلمون عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا ، الرجل احق بصدر بجلسة وصدر دابته ، الناس معادن الرجل احق بصدر بجلسة وصدر دابته ، الناس معادن

— La fourberie et la ruse sont condamnées au feu éternel. - L'homme va avec qui lui plaît et dispose de ce qu'il a gagné. — Celui qui n'a pas pitié des faibles et qui ne respecte pas les droits des puissants parmi nous, celui-là n'est pas des nôtres. - L'homme sûr est celui qu'on consulte. — Le martyr est celui qui donne sa vie pour autre chose que pour sa fortune. — Le fidèle ne peut accuser son frère plus de trois fois. - Faciliter une bonne œuvre, c'est encore la faire. - Le regret est le repentir de l'enfant. -Jetez des pierres au lion et à l'adultère. — Toute bonne action est une aumône. - L'homme ingrat envers son semblable l'est envers Dieu. — Le voyageur égaré ramène la chamelle égarée. — L'homme devient sourd et aveugle à l'égard de l'objet qu'il aime. - Le voyage est une partie des tourments (de l'enfer). — Vous autres, (disait-il aux Ansars,) vous êtes peu nombreux au profit, vous accourez quand on invoque votre aide. - Les musulmans doivent tenir leurs promesses, excepté celles qui permettent ce qui est défendu, et qui défendent ce qui est permis. - L'homme est maître

كعادن الذهب، الظم ظلمات يوم القيامة، تمام التصية المصافحة، جبلت القلوب على حب من احسن اليها، امنك من اعتبك، ما نقص مال من صدقة، التائب من الذنب كن لا ذنب له، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، خذ حقك في عفان وان او غير وان ، اعطوا الاجير اجرة قبل ان يجف عرقة ، اهل المعرون في الدنيا اهل المعرون في الاخرة ، الجنة تحت ظلال السيون، ليس يمومن من خان جارة بوائقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة ، اعروا النسا يلرمن الحجاب، الكلمة الطيبة صدقة ، لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى

dans sa demeure et sur son cheval. - Les hommes sont comme des mines d'or. - L'injustice deviendra ténèbres au jugement dernier. — Une accolade complète une bonne réception. - Le cœur de l'homme est enclin à aimer son bienfaiteur. — Celui qui te pardonne a confiance en toi. — On ne nuit jamais à sa fortune en faisant l'aumône. — Celui qui se repent est comme celui qui n'a pas péché. -Le témoin voit ce que ne voit pas l'absent. — Use de tes droits, en tout ou en partie, mais toujours avec honnêteté. - Donnez son salaire à l'homme de peine, avant que la sueur se soit séchée sur son front. - Les gens bienfaisants dans ce monde seront comblés de bienfaits dans l'autre. — Le paradis est à l'ombre des sabres. — Celui-là n'est pas un vrai croyant, dont le voisin redoute les violences. - Craignez le feu (de l'enfer), même pour une moitié de datte (pour une chose minime). — Honorez les femmes qui-ne quittent pas leur voile. — Une bonne parole est une aumône. — Dangereuse est la société de celui qui n'agit pas envers toi comme il agirait pour lui-même. -Ce monde est la prison du croyant et le paradis de l'infiلنفسه، الدنيا عبى المؤمى وجنة الكافر، لما املق تاجرً صدق، الدعآء سلاح المؤمى، خير الامور اوساطها ، اذا اتأكم الراثر فاكرموة ، اشفعوا تُحمدوا او تُـوجـروا، الايمان الـصبر والسماحة، خيركم افضلكم معرفة، ما هلك امروً عن مشورة، ما عال امروً اقتصد، ما هلك امروً عرن قدرة ، شرّ العمى عى القلب ، اللذب بجانب الايمان ، ما قل وكفى خير هما كثر وآذى ، قلة للياء كفر ، المؤمنون لينون هينون ، شر الندامة يوم القيمة ، شر المعذرة عند الموت ، اقيلوا عثرات اللرام ، اطلبوا للير عند حسان الوجوة ، الدنيا حلوة خضرة وان الله مستعملكم فيها ينظر كيف تعملون ، انتظار الفرج عبادة ، كادت الغاقة ان تكون كفرا، لم يبق من الدنيا الا

dèle. - Le marchand, quand il est ruiné, devient sincère. -La prière est l'arme du fidèle. - En toutes choses, le juste milieu est ce qu'il y a de meilleur. — Quand un hôte vous rend visite, honorez-le. — Qu'on vous loue ou qu'on vous critique, soyez indulgents. - Patience et générosité, voilà la foi. — Le meilleur d'entre vous est le plus savant. — On ne meurt pas pour avoir demandé un conseil. - L'homme modéré ne dévie jamais. — Celui dont le mérite est connu ne meurt pas. - Le plus funeste aveuglement est celui du cœur. — Le mensonge est voisin de la foi. — Modeste aisance vaut mieux que dangereuse abondance. - L'impudeur est de l'infidélité. - Les vrais croyants sont doux et faciles. — Le pire des repentirs est celui du jour du jugement. — La pire excuse est celle qui se produit à l'heure de la mort.—Pardonnez aux erreurs des hommes généreux. - Recherchez le bien parmi ceux qui sont beaux. - Le monde est un fruit savoureux et frais, Dieu vous l'a prêté pour voir comment vous en jouirez. - L'attente du salut

بلآء وفتنة ، في كل عام ترذلون ، رر غبّا تردد حبّا ، العصة والفراغ نعمتان مغبون فيهها كثير من الناس او قال جميع الناس ، وتولة لا يلقي الله احدُّ الا نادما ، من قبل خيرا قال يا ليتني زدت منه ومن قبل غير ذلك قال يا ليتني قصرت ، وهذا مثل قولة واياكم والتسويف بطول الامل فانه كان سببا لهلاك الامم ، وقولة ليس منا من غشّنا وهذا القول يحتمل معاني كثيرة منها أن يكون اخبارا لمن غش المسطين على حسب للال في الوقت أن بعض أهل الكتاب أو المنافقين اخبر عمنه عن على طريق الرجر عند عمل النهي عن الغش وقد قيل غير ذلك والله اعلم ، مثل ما روى والنهي عن الغش وقد قيل غير ذلك والله اعلم ، مثل ما روى

est le propre de la piété. — Pauvreté n'est pas loin de devenir infidélité. — Il ne reste de ce monde que tourments et désastres. — Chaque année vous devenez pires. — Visite rarement, on t'en aimera davantage. — Santé et loisir sont deux biens qui ont perdu une foule de gens, ou, (selon une autre version,) tous les hommes. - On ne se présente devant Dieu que le remords dans le cœur. — Après une bonne œuvre, l'homme dit : « Ah! si j'avais pu en faire davantage! » après une mauvaise action : Ah! si j'avais pu en faire moins!. Ce qui rappelle cette autre parole: Ne vous fiez pas à la durée du temps, car cette confiance a perdu bien. des nations. — Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Cette sentence comporte plusieurs explications : ou bien elle s'applique à ceux qui trompèrent les musulmans, dans une circonstance donnée, aux gens du livre et aux hypocrites dont le Prophète dénonçait les perfides intentions; ou bien, dans un sens plus absolu, elle défend toute espèce de tromperie. Il y a encore d'autres explications à cet égard. Dieu sait la vérité. Il en est de même de cette parole de Mahoابو مسعود البدرى انه قال لا يبقى على وجه الارض بعد ماية احد الا مات ، فاستفاضت هذه الرواية عن ابى مسعود عن النبى صلّعم نجزء الاكثر فضى ذلك الى على رضة فقال صدق ابو مسعود فيما قال وذهب عنه المراد بذلك وانما مراد النبى صلّعم ان لا يبقى احد بعد رأس ماية عن رأى النبى صلّعم الا مات (1) قال المسعودى وقد جمع كثير عن تقدم وعن شاهدناة كثيرا من الفاظ النبى صلّعم فاوردوها في كتبهم وذكروها في تصنيفهم وقد افرد ابو محد بن الحسن بن دريد (2) لذلك كتابا ترجمه بكتاب المجتبى يذكر فيه جملا من الفاظة صلّعم وكذلك ذكر ابو اسحاق الرجاى الخوى صاحب ابى العباس المبرّد وابو عبد الله نفطوية وجعفر بن محد بن حدان

met rapportée par Abou Maçoud el-Bedri: « Dans cent ans, il ne restera plus ici-bas un seul être vivant. » Lorsque Abou Maçoud répandit cette prédiction émanée du Prophète, elle excita une terreur générale. Ali en fut informé et dit: « Abou Maçoud a fidèlement rapporté les paroles, mais il n'en a pas compris le sens; car le Prophète voulait dire seulement que, dans cent ans, aucun de ceux qui l'avaient connu ne serait encore vivant. »

Plusieurs auteurs anciens et contemporains ont recueilli les adages du Prophète, les ont rapportés dans leurs écrits et en ont fait mention dans leurs ouvrages. Ainsi, Abou Mohammed, fils d'el-Haçan, fils de Doreīd, en a réuni un grand nombre dans un traité spécial, qu'il a intitulé le Livre choisi. D'autres citations du même genre sont dues à Abou Ishak Zadjadji le grammairien, disciple d'Abou'l-Abbas el-Mouberred, à Abou Abd Allah Niftaweih, à Djâfar, fils de Mohammed, fils de Houmdân el-Moçouli, et à plu-

الموصلى وغير هؤلاء هن تقدمهم وتأخر عنهم اوردنا من ذلك في هذا الكتاب ما سهل ايرادة وتأتى لنا ذكره على حسب للحاجة اليم واستحقاق الموضع له وان كنا قد اتينا على جميع ما يحتاج اليم في هذه المعاني فيها سلف من كتبنا وتقدم من تصنيفنا فاغنى ذلك عن اعادته والله ولى التوفيق والتسديد في التوفيق والتوفيق والتوفي

# الباب الخامس والسبعون ذكر خلافة ابي بكر الصدّيق رضى الله تعالى عنه

ثم بايع الناس ابا بكر في سقيفة بني ساعدة بن كعب بن الخرج الانصاري في يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلّعم وتوفي ابو بكر مساء يوم الثلاثا لنهان بقين من جمادي الاخرة

sieurs autres écrivains anciens et modernes. Nous avons cité seulement les plus simples, celles qu'il est le plus nécessaire de connaître et qui trouvaient naturellement leur place ici. Mais dans nos ouvrages précédents, nous avons réuni tout ce que l'on peut désirer de savoir sur ce sujet, et c'est ce qui nous dispense d'y revenir. Que Dieu nous protége, et que sa grâce nous préserve du mal!

#### CHAPITRE LXXV.

### KHALIFAT D'ABOU BEKR LE VÉRIDIQUE.

Abou Bekr fut élu dans la Sakifah (vestibule) des Benou-Saîdah, fils de Kaab, fils de Khazradj el-Ansari, le jour même de la mort du Prophète, c'est-à-dire le lundi. Abou Bekr mourut dans la soirée du mardi, vingt-deux du mois

سنة ثلاث عشرة من المجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة مستون لعمر النبى صلّعم وهذا اتفاق في سائر الروايات على ما ذكرنا وكان مولد ابي بكر بعد الغيل بثلاث سنين فكانت ولايته سنتين وثلاثة اشهر وعشرة ايام ودفن الى جنب رسول الله صلّعم رأسه على كتفي رسول الله كذلك قالت عايشة وقد قيل ان ابا بكركانت خلافته سنتين وثلاثة اشهر وعشريس يوما وسنذكر فيها يرد من هذا اللتاب جهلا من ايامهم ومقادير ولاياتهم وكذلك نفرد فيها يرد من هذا الكتاب بعد ذكرنا لايام بنى امية وبنى العباس بابا نذكر فيه جامع التاريخ الثاني من المجرة الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلثاية في خلافة ابى اتتحاق المتقى الله او بعد ذلك من الاوقات الى حيث

de djournada second, l'an treize de l'hégire (23 août 634 de J. C.); il avait exactement l'âge du Prophète, soixante-trois ans; toutes les traditions s'accordent sur ces dates. Il naquit trois ans après la guerre de l'Éléphant, exerça l'autorité pendant deux ans, trois mois et dix jours, et fut enterré à côté de Mahomet; sa tête fut placée à la hauteur des épaules de l'Apôtre de Dieu; c'est ce qui résulte du témoignage d'Aïchah. D'après une autre version, le khalifat d'Abou Bekr aurait duré deux ans, trois mois et vingt jours. Nous reviendrons plus tard sur la chronologie des khalifes et la durée de leur règne. Après avoir terminé l'histoire des Omeyyades et des Abbassides, nous donnerons, dans un chapitre spécial, un second résumé chronologique, depuis l'hégire jusqu'à la présente année 332, sous le règne d'Abou Ishak el-Mottakilillah, ou, pour mieux dire, jusqu'à l'année où nous terminerons la rédaction de ce livre. Nous étudierons l'évaluation des années, des mois et des jours, établie par les tables ينتهى بنا التصنيف وما ذكرة اصحاب الريجات فى النجوم وما الرخوة من مقادير السنين والشهور والايام والخلاف بينهم وبين تاريخ اصحاب السير والاخبار وكتب التواريخ من الاخباريين وغيرهم اذكان التفاوت بين الفريقين بين ومعولنا فى ذلك على ما ذكرة اصحاب الربجات فى النجوم

## ذكر نسبة ولمع من اخبارة وسيرة

كان اسم ابى بكر عبد الله بن عثمان وهو ابو تحافة بن عامر آبن عمرو بن كعب وى مرة ابن عمرو بن كعب وى مرة بحقع مع نسب رسول الله صلّعم ولقبة عتيق لبشارة رسول الله صلّعم اياة انه عتيق من النار فسمى يومئذ عتيقا وهو العديم وقيل اتما سمى عتيقا لعتق امهاته واستضلف وابوة

astronomiques, et le désaccord qui règne entre ces ouvrages et les biographies ainsi que les annales et les chroniques; car il y a désaccord manifeste entre ces différentes sources d'informations. Nous prenons ici pour règle le calcul des tables astronomiques.

GÉNÉALOGIE D'ABOU BEKR; ABRÉGÉ DE SA VIE ET DE SON HISTOIRE.

Son nom était Abd Allah, fils d'Otmân. Otmân, nommé aussi Abou Kohasah, était fils d'Amir, fils d'Amr, fils de Kaab, fils de Saad, fils de Taïm, fils de Morrah, fils de Kaab; c'est par Morrah que cette famille se rattachait à celle du Prophète. Abou Bekr fut surnommé Atik, depuis le jour où l'Apôtre de Dieu lui annonça qu'il était préservé (atik) du seu de l'enser; telle est l'origine authentique de ce surnom; d'autres cependant l'expliquent par la noblesse (itk) de sa ligne maternelle. Abou Kohasah vivait encore lorsque son fils sut élu khalise.

12

في الحيوة وكان ازهد الناس واكثرهم تواضعا في اخلاقه ولباسه ومطعمة وكان لبسة في خلافته الشملة والعباة وقدم الية رهام العرب واشرافها وملوك اليمن وعليهم العلل والجبر وبرود الوشي المثقل بالذهب والتيجان فلما شاهدوا ما علية من اللباس والزهد والتواضع والنسك وما هو علية من الوقار والهيبية ذهبوا مذهبة ونزعوا ما كان عليهم وكان ممن وفد علية من ملوك اليمن ذو الكلاع ملك جير ومعة الف عبد دون من ملوك اليمن ذو الكلاع ملك جير ومعة الف عبد دون من كان من عشيرته وعلية التاج وما وصغنا من البرود والحلل فلما شاهد من ابي بكر ما وصغنا التي ما كان علية وترباً بربة حنى انه ربي يوما في سوق من اسواق المدينة على كتفة جلد شاة

Abou Bekr surpassait tous les Musulmans par son austérité, la simplicité de sa vie et de son extérieur, et sa frugalité. Durant son khalifat, il ne porta qu'une simple chemise (chemlah) et un manteau (âbah). C'est dans cet accoutrement qu'il recut les chefs des plus nobles tribus arabes et les rois du Yémen. Ceux-ci se présentèrent vêtus de riches étoffes en soie rayée du Yémen, de manteaux surchargés de broderies d'or, et une couronne sur la tête; mais à la vue de ce khalife à la mise si pauvre, étonnés de ce mélange de pieuse humilité et de gravité imposante, ils suivirent son exemple, et renoncèrent à leur fastueuse parure. Au nombre de ces rois du Yémen, se trouvait Dou'l-Kilâ, prince himyarite, entouré de sa famille et de mille esclaves, le front paré d'une couronne, et vêtu d'étoffes d'un grand prix. Dès qu'il remarqua l'humble accoutrement d'Abou Bekr, il se dépouilla de ses riches vêtements et se conforma si exactement au genre de vie du khalife, que des gens de sa tribu le rencontrant un jour dans un marché de Médine, les épaules couvertes d'une peau de mouton, et lui reprochant فغزعت عشيرته لذلك وتالوا له قد فعصتنا بين المهاجريين والانصار والعرب تال أفاردتم منى ان اكون مكلا جبارا في الإاهلية جبارا في الاسلام لا والله لا تكون طاعة الرب الا بالتواضع لله والرهد في هذة الدنيا وتواضعت الملوك ومن ورد علية من الوفود بعد التكبر وتذللوا بعد التجبر وبلغ ابا بكرعن ابي سغيان صخر بن حرب امر فاحضرة واقبل يصيح علية وابو سغيان يتبلغه ويتذلل له واقبل ابو تحافة وسمع علية وابو بكر فقال لقائدة على من يصيح ابنى فقال له على ابي سغيان فدنا من ابي بكر وتال له أعلى ابي سغيان ترفع صوتك يا عتيق الله وقد كان بالامس سيّد قريش في الماهلية فسمسم

de les déshonorer, par sa misc, aux yeux des Mohadjir, des Ansars et des autres Arabes, il leur répondit: « Voulez-vous donc que je sois, au sein de l'islam, un orgueilleux tyran comme je l'étais dans l'âge d'ignorance? Non, de par Dieu! La vraie dévotion repose sur l'humilité et le renoncement aux biens de ce monde. » C'est ainsi que l'orgueil et la vanité firent place à la simplicité et à la modestie chez tous les rois qui abordèrent Abou Bekr.

On raconte que ce khalife fit venir un jour Abou Sofian Sakhr, fils de Harb, dont on lui avait signalé une action blâmable, et l'apostropha avec véhémence, tandis qu'Abou Sofian se confondait en marques de respect et d'humilité. Sur ces entrefaites, arrive Abou Kohafah; surpris des cris poussés par son fils, il demande à un officier à qui s'adressaient ces bruyantes apostrophes. Apprenant que c'était à Abou Sofian, il s'approche d'Abou Bekr et lui dit: « Atik Allah, oses-tu bien élever la voix contre Abou Sofian, contre un homme qui, hier encore, avant la naissance de l'islam, était le chef des Koreïchites? » Cette observation fit

Digitized by Google

ابو بكر ومن حضرة من المهاجرين والانصار وقال له يا ابت ان الله قد رفع بالاسلام قوما واذل به اخرين ولم يتقلد احد للخلافة وابوة باق غير ابو بكر وام ابي بكر سلمي وتكنى ام للخير بنت صخربن هرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تم بن مرّة وارتدت العرب بعد استخلافة بعشرة ايام وكان له من الولد عبد الله وعبد الرجن وجد فاما عبد الله فانه شهد يوم الطائف مع النبي صلّعم فلحقته جراحة وبقي الى ايام ابيه ابي بكر ومات في خلافته وخلف سبعة دنانير فاستكثرها ابو بكر ولا عقب لعبد الله واما عبد الرجن بن ابي بكر فانه شهد يوم بدر مع المشركين ثم اسلم نحسن اسلامه ولعبد شهد يوم بدر مع المشركين ثم اسلم نحسن اسلامه ولعبد الرجن اخبار وله عقب كثير بدو وحضر في ناحية الحيازها الرجن اخبار وله عقب كثير بدو وحضر في ناحية الحيازها

sourire Abou Bekr, ainsi que les Mohadjir et les Ansars qui étaient auprès de lui. « O mon père, répondit-il, sachez que l'islam a élevé les uns et abaissé les autres. »

Abou Bekr est le seul khalife qui soit arrivé au pouvoir du vivant de son père. Sa mère Salma, surnommée Oumm el-Khaïr la mère du bien, était fille de Sakhr, fils d'Amr, fils d'Amir, fils de Kaab, fils de Saad, fils de Taïm, fils de Mourrah. — Les Arabes se révoltèrent dix jours après l'avénement d'Abou Bekr. — Ce khalife avait eu trois fils: Abd Allah, Abd er-Rahman et Mohammed. Abd Allah combattit à Taïf, sous les ordres du Prophète. Atteint d'une blessure grave, il survécut jusqu'à l'avénement de son père, et mourut peu de temps après, laissant pour tout bien sept dinars, somme qu'Abou Bekr trouva considérable. Abd Allah mourut sans postérité. Abd er-Rahman, second fils du khalife, prit part à la journée de Bedr, dans les rangs des infidèles. Après sa conversion, il se signala par la pureté de sa foi et figura dans divers événements. Sa nombreuse postérité vit,

يلى للجادة من طريق العراق في الموضع المعروف بالصغينيات والمسع ومحد بن ابي بكر امم اسمآء بنت مجيس الدشعمية ومنها عقب جعفر بن ابي طالب وخلف منها حين استشهد عبد الله وعونا ومحدا بنى جعفر فقتل محد وعون ابنا جعفر بالطق مع الحسين بن على رضى الله عنهما ولا هقب لهما وعقب جعفر عن عبد الله بن جعفر وولد لعبد الله بن جعفر على واسماعيل واسحاق ومعاوية وتزوجها بعدة ابو بكر مخلف منها محدا شم تزوجها على بن ابي طالب رضة فاولدها اولادا ولا عقب له منها وام اسمآء المحوز الحريشية كان لها اربع بنات وهذة المجوز آكرم الناس اصهارا كانت ميمونة الهلالية

à l'état nomade ou sédentaire, dans la partie du Hédjaz contiguë à la grande route qui mène en Irak, dans le pays nommé Safinyat et el-Maçah. Mohammed, le troisième fils d'Abou Bekr, avait pour mère Asmâ, fille d'Omaïs, des Benou-Khatâm: c'est à elle que se rattache la postérité de Djâfar, fils d'Abou Talib (son premier mari). Djâfar laissa, en mourant martyr de la foi, trois fils nés d'Asmâ, à savoir: Abd Allah, Awn et Mohammed; ces deux derniers furent tués à la bataille de Taff, avec Huçein, fils d'Ali; ils ne laissaien! pas d'enfants. Leur frère Abd Allah, devenu par leur mort le seul rejeton de la maison de Djâfar, eut quatre fils : Ali, Ismaïl, Ishak et Moâwiah. Asmâ fut épousée en secondes noces par Abou Bekr et donna le jour à Mohammed. Devenue plus tard la femme d'Ali, fils d'Abou Talib, elle mit au monde plusieurs enfants qui ne laissèrent pas de postérité. La mère d'Asmâ, connue sous le nom d'el-Adjouz el-Harichieh « la vieille Harichite, » est célèbre par l'illustration de ses alliances. En effet, de ses quatre filles, la première, Maïmounah la Hilalite, épousa le Prophète; la se-

تحت النبي صلَّعم وام الفضل تحت العباس بن عبد المطلَّب وسلم تحت جزة بن عبد المطلب وخلف منها بنتا واسمآء تحت من ذكرنا من جعفر وابي بكر وعلى والعقب من محد بن ابي بكر قليل وام جعفر بن محد بن على بن الحسين بن على بن اني طالب ام فروا بنت القاسم بن محد بن ابي بكر الصدّيق وكان عد يد ع عابد قريش لنسكة وزهدة ورباة على بن الى طالب رضة وسنذكر خبرة فيها يرد من هذا الكتاب ومقتله في اخبار معاوية بن ابي سغيان ومات ابو تحافة في خلافة عر رضم وهنو ابن تسع وتسعين سنة وذلك في سنة ثلاث عشرة من الكجرة وهي السنة التي استخلف فيها عمر بن الخطاب وقد قيل انه مات في سنة اربع عشرة ولما بويع ابو بكر في يوم السقيفة conde, Ounm el-Fadl, épousa Abbas, fils d'Abd el-Mottalib; la troisième, Salma, fut unie à Hamzah, fils d'Abd el-Mottalib, auguel elle donna une fille; enfin la quatrième, Asmâ, comme nous venons de le dire, épousa successivement Djåfar, Abou Bekr et Ali; Mohammed; le fils qu'elle eut d'Abou Bekr, ne laissa pas une postérité nombreuse. La mère de Djafar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Huçein, fils d'Ali, fils d'Abou Talib, était Oumm-Ferwah, fille de Kaçem, fils de Mohammed, fils d'Abou Bekr, le véridique. Mohammed (fils d'Abou Bekr) fut élevé par Ali, fils d'Abou Talib: il dut à sa vie austère et monacale le surnom de dévot koreïchite. On trouvera des détails sur la vie et le meurtre de Mohammed dans le chapitre consacré au règne de Moâwiah, fils d'Abou Soffian. Abou Kohafah (père d'Abou Bekr) mourut sous le khalifat d'Omar, à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'an treize de l'hégire, l'année même où Omar succéda à Abou Bekr; selon d'autres, il mourut l'an quatorze de l'hégire.

وجددت لد البيعة على العامة يوم الثلاثا خرج على فقال العنت علينا امرنا ولم تستشر ولم ترع لنا حقنا فقال ابو بكر بلى ولكنى خشيت الفتنة وكان المهاجرين والانصار في السقيفة خطب طويل وبحاذبة في الامامة وخرج سعد بن عُبادة ولم يبايع فسار الى الشام فقتل هنالك في سنة خس عشرة وليس كتابنا هذا موضعا لخبر مقتلد ولم يبايعه احد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة ولما ارتدت العرب الا اهل المسجدين ومن بينها واناس من العرب قدم عدى بن حاتم بابل الصدقة الى الى بكر ففي ذلك يقول الحارث بن مالك الطائ

وَفَيْنَا وَفَا لَمْ يَبِرُ النَّاسُ مَثَّلَهُ وَسُرِبُكُنَا مِجْدًا عَدًّى بُّنُ حاتم

Abou Bekr ayant été élu le jour de la sakifah (voy. ci-dessus p. 175) et son élection reconnue par le peuple, le mardi suivant, Ali vint reprocher au khalife de l'avoir trompé, d'avoir agi sans le consulter et méconnu ses droits. « C'est vrai, répondit Abou Bekr; mais je craignais la guerre civile. • La nomination du nouvel imam souleva des discussions et des querelles interminables parmi les Mohadjir et les Ansars réunis dans la sakifah. Saad, fils d'Obadah, n'ayant pas été élu, se retira en Syrie, où il fut tué, l'an quinze de l'hégire. Ce n'est pas ici le lieu de raconter cet événement. Personne parmi les Hachémites ne reconnut l'élection d'Abou Bekr jusqu'à la mort de Fatimah. Au moment de l'insurrection générale, alors qu'Abou Bekr n'avait d'autres partisans que les tribus des deux mosquées, celles du pays enclavé entre les deux mosquées et un petit nombre d'Arabes, Adi, fils de Hatim, vint offrir au khalife le chameau de la dîme. Le poëte Harit, fils de Malik, des Benou Tayi, dit à ce sujet :

Nous avons fait preuve d'une fidélité à nulle autre pareille, et (notre aïeul) Adi, fils de Hatim, nous a enveloppés de gloire.

وكان ابو بكرقد سمتة اليهود في شيء من الطعام وآكل معة للارث بن كُلُدة فعمى وكان السم لسنة ومرض ابو بكر قبل وفاته بخمسة عشر يوما ولما احتضر قال ما اسى على شيء الا على ثلاث فعلتها وددت ان تركتها وثلاث تركتها وددت ان فعلتها وثلاث وددت ان سألت رسول الله صلّعم عنها فاما الثلاث التي فعلتها ووددت انى تركتها فوددت انى لم اكن فتشت بيت فاطمة وذكر في ذلك كلاما كثيرا ووددت انى لم أكن حرقت النُجاءة واطلقته نجيجا او قتلته صريحا (أووددت انى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قد قذفت الامر في عنى احد الرجلين فكان اميرا وكنت وزيرا والثلاث التي تركتها ووددت انى فعلتها وددت انى يوم اتيت بالاشعث بن قيس

Les Juiss jetèrent du poison dans les mets servis à Abou Bekr. Harit, fils de Keladah, qui partageait son repas, en devint aveugle. Les effets du poison ne se produisirent qu'au bout d'un an, et enlevèrent le khalise après une maladie de quinze jours. A son lit de mort, il prononça ces paroles : «Je regrette dans toute ma vie trois choses que j'ai faites et dont j'aurais dû m'abstenir, trois choses que j'ai négligées et que j'aurais dû accomplir, trois choses sur lesquelles j'aurais voulu consulter l'apôtre de Dieu. Les trois choses que j'ai faites et dont j'aurais dû m'abstenir sont d'avoir ordonné une perquisition dans la maison de Fatimah (et il entra dans plusieurs détails sur ce sujet); d'avoir fait brûler el-Foudjat, au lieu de le mettre en liberté ou de le tuer sans le torturer; en troisième lieu, le jour de l'élection chez les Benou-Saîdah, j'aurais dû abandonner le pouvoir à l'un des deux candidats, et me contenter d'être le ministre de celui qui aurait été proclamé. Les trois choses que je n'aurais pas dû négliger sont: premièrement, de n'avoir pas

اسيرا صربت عنقه فانه قد خيل لي انه لا يرى شرا الا اعانه ووددت انى قذفت المشرق بعمر بن الخطاب فكنت قد بسطت يميني وشمالي في سبيل الله ووددت اني يوم جهزت جيشا المردة ورجعت اقت مكانى فان سلم المسلمون سلموا وان كان غير ذلك كنت صدر اللقآء او مددا وكان ابو بكر قد بلغ مع لجيش الى مرحلة من المدينة وهو الموضع المعرون بذى القصة والثلاث التى وددت انى سألت رسول الله صلّعم عنها وددت اني كنت سألته فيهن هذا الامر فلا ينازع الامر اهله ووددت ان سألته عن ميرات العمة وبنت الاخ فان بنغسى فيها حاجة ووددت أن سألته هل الانصار في هذا الامر نصيب فنعطيهم اياة وخلف من البنات اسمآء ذات النطاقين وهي mis à mort Achât, fils de Kaïs, lorsque je le fis prisonnier, car je savais que cet homme était le fauteur de tous les projets coupables; secondement, de n'avoir pas abandonné à Omar le gouvernement de l'Orient, afin de consacrer mes deux bras à la cause de Dieu; troisièmement, lorsque je rassemblai une armée contre les rebelles, au lieu de revenir et de rester inactif, j'aurais dû commander les Musulmans, pour partager leur victoire, ou pour les guider et les encourager, s'il fallait périr. » En effet, Abou Bekr n'avait accompagné ses troupes que jusqu'à une journée de Médine, à Dou'l-Kassah. «Les trois choses sur lesquelles j'aurais souhaité de consulter le Prophète sont : le choix de l'héritier de son pouvoir, afin de ne pas en dépouiller sa famille; en second lieu, la question concernant la part d'héritage revenant à la tante et à la nièce, fût-ce même à mes dépens; en troisième lieu, j'aurais voulu savoir de lui quels étaient les droits légitimes des Ansars, afin de les mettre en possession de ce qui leur était dû. »

ام عبد الله بن الربير وهرت ماية سنة حتى هيت وعايشة زوج النبى صلّعم وقد تنوزع في بسيعة على بن ابي طالب اياة فنهم من قال بعد موت فاطمة بعشرة ايام وذلك بعد وفاة رسول الله صلّعم بنيف وسبعين يوما وقيل بثلاثة اشهر وقيل ستة وقيل غير ذلك ولما انفذ ابو بكر الامرآء الى الشام كان فيما اوصى به يريد بن ابي سغيان وهو مشيّع له فقال له اذا قدمت على أهل فلك فعدهم للهير وما بعدة واذا وعدت فاتجز ولا تكثرن عليهم الكلام فان بعضه يُنسى بعضا واصلح نغسك يصلح الناس لك واذا قدم عليك رسل عدوك فاكرم مثواهم فانه اول خيرك اليهم واقلل حبسهم حتى بخرجون

Abou Bekr laissa deux filles; l'une, Asmâ, surnommée Dat en-noutakain, « la femme aux deux ceintures, » fut mère d'Abd Allah, fils de Zobeir; elle mourut aveugle, à l'âge de cent ans; l'autre, Aichah, épousa le Prophète. On n'est pas d'accord sur l'époque de la reconnaissance de l'élection d'Abou Bekr par Ali, fils d'Abou Talib: les uns disent dix jours après la mort de Fatimah, ou, en d'autres termes, soixante dix et quelques jours après la mort du Prophète; d'autres trois mois, d'autres six mois, etc.

Lors du départ des généraux chargés d'envahir la Syrie, Abou Bekr accompagna Yézid, fils d'Abou Sofiân, et lui fit les recommandations suivantes : « Quand tu seras au milieu de tes subordonnés, place devant leurs yeux les faveurs et ce qui les suit. Sois toujours fidèle à tes promesses. Dans tes rapports avec eux, sois sobre de paroles : la suite d'un long discours en fait oublier le commencement. Que ta conduite soit irréprochable, afin qu'elle serve d'exemple au peuple. Si tu reçois des parlementaires, donne-leur, par ton accueil, une première marque de ton bon vouloir; ne les

وهم جاهلون بما عندك وامنع من قبلك من محادثتهم وكن النت الذى تلى كلامهم ولا تجعل سرك مع علانيتك فيمنج امرك واذا استشرت فاصدق الخبر تصدق لك المشورة ولا تكتم المستشار فترقى من قبل نفسك واذا بلغتك عن العدو عورة فاكتمها حتى توافيها واسترى عسكرك الاخبار واذكِ فاكتمها وآكثر مفاجاتهم في ليلك ونهارك واصدق اللقاء اذا لقيت ولا تجبن فيجبن من سواك وقد اعرضنا عن ذكر كثير من الاخبار في هذا الكتاب طلبا للاختصار والايجاز منها خبر العنسى اللذاب المعرون بعيهلة وما كان من خبرة باليمن وصنعاء وتنبية ومقتلة وما كان من فيروز وغيرة من الابناء في

retiens pas longtemps, afin qu'ils partent ignorant ce qui se passe dans ton camp. Empêche ton entourage de communiquer avec eux, et poursuis toi-même les conférences. Ne mêle pas à tes proclamations tes projets secrets, car tu porterais le trouble dans tes affaires. Si tu délibères, expose l'affaire avec sincérité, afin que la délibération soit sincère; ne cache rien à tes conseillers et tâche qu'ils puissent lire au fond de ta pensée (Meïdani, III, p. 620). Si tu es instruit des côtés faibles de l'ennemi, ne divulgue rien avant d'en avoir acquis la certitude. Cache les nouvelles à ton armée. Surveille tes postes et surprends-les souvent, de nuit et de jour. Sur le champ de bataille, paye bravement de ta personne et songe que, si tu tremblais, ta peur se communiquerait à ton armée tout entière.

Les bornes de cet ouvrage nous obligent d'omettre ici plusieurs événements d'un grand intérêt, comme l'histoire de la révolte de l'imposteur el-Ansi (Aswad), surnommé Ayhalah, dans le Yémen et à Sanâa, où il se fit passer pour prophète et fut tué, grâce à la coopération de Firouz et

امرة وخبر طُلَيحة وتنبّية وخبر مجاح بنت الهارث بن سُوَيد وقيل بنت غطفان وتكنى ام صادر وهي التى يقول فيها قيس بن عاصم

الحكت نبيتنا أنتي نطيف بها وأصحكت انبيآء الناس ذكراما وفيها يقول الشاعر

اضلّ الله سعى بنى تميم كا صلّت بخطبتها سجاح

وقد كانت مع ادعائها النبوة مكذبة بنبوة مسيطة الكذاب ثم آمنت بنبوته وكانت قبل ادعائها النبوة متكهنة ترعم ان سبيلها سبيل سطيح وابن سطة وللأمون للارق والرو بن لي

d'autres Ebna (nobles de race persane-arabe). Nous ne dirons rien de l'histoire du faux prophète Tolaīhah, ni de celle de Sedjah, fille d'el-Harit, fils de Sowaïd, ou selon d'autres, fille de Gatafân; elle était surnommée Oumm-Sadir. Le poëte Kaïs, fils d'Açim, l'a célébrée en ces termes:

Notre prophète à nous est une femme que nous entourons de nos hommages, tandis que les autres peuples ont des hommes pour prophètes.

Un autre poëte a dit:

Que Dieu confonde les projets des Benou-Témim comme il a confondu la prédication de Sedjah!

Lorsqu'elle se fit passer pour inspirée, elle refusa d'abord le titre de prophète à l'imposteur Moçaïlamah; plus tard elle crut en sa mission. Avant de se dire envoyée du ciel, elle était devineresse et prétendait exercer le même art que Satih, Ibn Salamah, Mamoun el-Hareti, Amr, fils de Lohayi et d'autres devins célèbres. Elle se rendit chez Moçaïlamah, qui l'épousa. Nous passerons aussi sous silence وغيرهم من أللهان وسارت الى مسيطة فنكحها وما كان من حبر مسيطة كذّاب الجامة وحربه لخالد بن الوليد وتتل وَحشِي لا مع رجل من الانصار وذلك في سنة احدى عشرة وما كان من الانصار في يوم سقيفة بني ساعدة والمهاجرين وقول المنذر بن للخبّاب انا جُذيلها الحكك وعُذيقها المرجب اما والله ان شئتم ليغيدنها جذعة وقصة سعد بن عُبادة وما كان من بشير بن سعد وتخلى الاوس عن معاضدة سعد خوفا ان تغوز بها للخزرج واخبار من قعد عن البيعة ومن بايع وما قالت بنو هاشم وما كان من قصة فدك وما قالد العام وما كان من قال بامامة المفصول وغيره وما كان

l'histoire de cet imposteur dans le Yémamah, la guerre que lui fit Khalid, fils de Walid, enfin comment il fut tué par Wahchi et par un des Ansars, l'an xi de l'hégire. Nous ne dirons rien du rôle joué par les Ansars et les Mohadjir dans la sakifah des Benou-Saîdah, ni du dicton suivant prononcé par Moundir, fils de Khabbab: • Je suis le billot contre lequel se frotte le chameau, je suis le rameau de palmier qu'on attache; mais certes, si vous le-désirez, un jeune chevreau pourra le plier » (proverbe dans le sens de : « Je suis un homme utile. » Cf. Meidani, t. I, p. 47). Nous ne dirons pas ce que firent Saad, fils d'Obadah et Béchir, fils de Saad; comment les Aws, craignant d'assurer la suprématie aux Khazradj, abandonnèrent le parti de Saad; quels furent ceux qui refusèrent le serment (à Abou Bekr) et ceux qui le prêtèrent; les réclamations des Hachémites et la question relative à Fedek (propriété particulière du Prophète). Nous laisserons de côté l'opinion des partisans du texte religieux et de ceux de la libre interprétation, au sujet de l'imamat; la thèse de ceux qui se sont déclarés pour

من فاطمة عم وكلامها مقتلة حين عدلت الى قبر ابيها صلّعم من قول صفية بنت عبد المطلب

قد كان بعدك انبآء وهُيخَة لوكنت شاهدُها لم تكثر للطب الى اخر الشعر وغير ذلك عما تركنا ذكره من الاخبار في هذا الكتاب اذكنا قد اتينا على جميع ذلك في كتابينا اخبار الرمان والاوسط فاغنى ذلك عن ذكرة هاهنا

الباب السادس والسبعون ذكر خلافة عربن القطّاب رضى الله تعالى عنه

وبويع عربن للحطاب رضة فها أن دخلت سنة ثلاث وعشرين خرج حاجا فأقام الح تلك السنة ثم أقبل حتى دخل المدينة

l'imamat du *préféré*, etc. enfin le sens qu'on a voulu donner à ce vers de Safyah, fille d'Abd el-Mottalib, récité par Fatimah, lorsqu'elle visita le tombeau de son père:

Après ta mort, ont surgi des réclamations et d'obscures discussions. Si tu étais présent, les discours ne seraient pas si longs;

etc., jusqu'à la fin du morceau. Tous ces détails et d'autres encore se trouvant en entier dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne, il nous a paru inutile de les reproduire ici.

#### CHAPITRE LXXVI.

KHALIFAT D'OMAR, FILS DE KHATTAB (QUE DIEU L'AGRÉE!)

Omar, sils de Khattab, sut ensuite proclamé khalise. L'an vingt-trois de l'hégire, il sortit de Médine et accomplit les cérémonies du pèlerinage. A son retour à Médine, il sut

فقتله فيروز ابو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة يوم الاربعا لاربع بقين من ذى العبة تمام سنة ثلاث وعشرين فكانت ولايته عشر سنين وستة اشهر واربع ليال وقتل في صلاة الصبح وهو ابن ثلاث وستين سنة ودفن مع النبى صلّعم وابي بكر عند رجعل النبى وقيل ان قبورهم مسطّرة ابو بكر الى جنب النبى صلّعم وهر الى جنب النبى صلّعم وهر الى جنب الي بكر وج في خلافته تسع عج وبعد ان قتل صلى بالناس عبد الرجن بن عون وصلى عليه صُهيب الروى وجعلها شورى الى ستة وهم على وعثمان وطلعة والزبير وسعد وعبد الرجن بن عون وكانت الشورى بعده بثلاثة ايام

assassiné par Firouz, surnommé Abou Loulouah, esclave de Mogaïrah, fils de Schôbah, le mercredi 26° jour de dou'lhiddjeh, à la fin de la vingt-troisième année de l'hégire. Son khalifat avait duré dix ans, six mois et quatre jours entiers. Omar fut tué pendant la prière du matin; il était âgé de soixante-trois ans. Son corps fut déposé à côté de celui d'Abou Bekr, aux pieds du Prophète. On dit que les trois tombeaux sont sur la même ligne: Abou Bekr à côté du Prophète et Omar à côté d'Abou Bekr. Il fit neuf fois le pèlerinage de la Mecque pendant son khalifat. Après sa mort, Abd er-Rahman, fils d'Awf, récita la prière en public, et Sohaïb, le Grec, la prière des funérailles. Le conseil qui se réunit trois jours après le meurtre du khalife était composé de six membres: Ali, Otmân, Talhah, Zobeïr, Saad et Abd er-Rahman, fils d'Awf.

## ذكر نسبة ولمع من اخبارة وسيرة

هو چربی لخطاب بن نُغیل بن عبد العرَّی بن قرط بن ریاح بن عبد الله بن رزام بن عدی بن کعب وفی صعب بجسمَع نسبه نسب النّبی صلّعم وامه خیشة بنت هشام بن المغیرة بن عبد الله بن عبرو بن مخروم وكانت سودآء واثنا سمی الفاروق لان فرق بین لخق والباطل و کنیته ابو حفص وهو اول من سمی بامیر المؤمنین سماه عدی بن حاتم وقیل غیرة والله اعم وكان اول من سم علیه بها المغیرة بن شعبة واول من دعا له بهذا الاسم علی المنبر ابو موسی الاشعری وابو موسی اول من صن ای موسی من صنت الیه لعبد الله عر امیر المؤمنین من ای موسی

GÉNÉALOGIE D'OMAR; ABRÉGÉ DE SA VIE ET DE SES GUERRES.

Omar était fils de Khattab, fils de Nofaïl, fils d'Abd el-Ozza, fils de Karit, fils de Riah, fils d'Abd Allah, fils de Rizam, fils d'Adi, fils de Kaab; sa famille se rattachait par Kaab à celle du Prophète. Il eut pour mère une négresse nommée Khaïtamah, fille de Hicham, fils de Mogaïrah, fils d'Abd Allah, fils d'Amr, fils de Makhzoum. On le surnomma Farouk, parce qu'il sut discerner le vrai du faux; son surnom était Abou Hass. Ce fut le premier khalise qui prit le nom d'émir des croyants, à l'instigation d'Adi, fils de Hatim; mais on n'est pas d'accord sur ce point, et Dieu seul sait la vérité. Le premier qui le salua de ce titre fut Mogaïrah, fils de Chôbah; Abou Mouça el-Achâri le lui donna, pour la première sois, en priant pour lui du haut de la chaire. Ce même Abou Mouça est le premier qui lui écrivit en ces termes: « A Abd Allah Omar, émir des croyants, de la part d'Abou Mouça el-Achâri. • Omar, quand il lut cette suscripالاشعرى فلما قرأ ذلك عبر قال ان لعبد الله واني لعمر واني لامير المؤمنين وللحمد الله رب العالمين وكان متواضعا خشن الملبس شديدا في ذات الله واتبعه عباله في سائر افعاله وشيعة واخلاقه كل يتشبه به عمن غاب او حضر وكان يلبس للببة الصون المرقعة بالاديم وغيرة ويشتمل بالعباة ويحمل القربة على كتفه مع هيبة قد رزقها وكان أكثر ركابة الابل ورحله مشدودا بالليف وكذلك عباله مع ما فتح الله تعالى عليهم من البلاد واوسعهم من الاموال وكان من عباله سعيد بن عامر فشكاة اهل جم اليه وسألوه عراد فقال عر اللهم لا تفل فراستى فيه اليوم وقال لهم ما ذا تشكون منه قالوا لا مخرج

tion, s'écria : « Oui, je suis Abd Allah (serviteur de Dieu), je suis Omar, je suis l'émir des croyants. Gloire à Dieu, le maître des mondes! » Omar vivait simplement, portait des vêtements grossiers et se montrait sévère pour tout ce qui concernait le culte de Dieu. Ses agents, qu'ils fussent près de lui ou éloignés, imitaient scrupuleusement sa conduite et prenaient exemple sur son caractère et ses mœurs. Sa mise consistait en une djubbé, chemise de laine rapiécée de morceaux de cuir et d'autres haillons, et en un abâh, manteau. Malgré la majesté de son rang, il allait lui-même puiser de l'eau, une cruche sur l'épaule. Il avait habituellement pour monture un chameau, sur lequel il attachait son bagage avec une corde en filaments de palmier. Telle était aussi la coutume de ses agents, au sein du vaste empire et au milieu des richesses innombrables que Dieu avait accordés aux Musulmans.

Un jour, les habitants d'Émèse vinrent se plaindre de Saïd ben Amir, leur gouverneur, et demander sa révocation. « Omon Dieu, dit le khalife, ne démens pas la bonne opinion

ı 3

الينا حتى يرتفع النهار ولا يجيب احدا بليل ولا يوم في الشهر لا يخرج فيه الينا فقال عرمي به فلا جاء جمع بينهم وبينه فقال ما تنقون منه قالوا لا يخرج الينا حتى يرتفع النهار قال ما تقول يا سعيد قال يا امير المؤمنين انه ليس لاهلى خادم فاعجن عيني ثم اجلس حتى مختصر فاخبر خبرى ثم اتوضأ واخرج اليهم قالوا لا يجيب بليل قال قد كنت أكرة اذكر هذا انى جعلت الليل كله لربى وجعلت النهار لهم قال وماذا تنقون منه قالوا يوم في الشهر لا يخرج الينا فيه قال نعم ليس لى خادم فاغسل ثوبي ثم اجففه فامسى فقال هـ للهـ لهـ خادم فاغسل ثوبي ثم اجففه فامسى فقال هـ للهـ لهـ للهـ

que j'ai conçue de cet homme! » Puis il fit venir la députation et lui permit d'exposer ses griefs. Saïd était accusé de ne se présenter à ses administrés qu'après le lever du jour, de n'accorder aucune audience quand la nuit était venue, et de rester chez lui un jour entier chaque mois. Omar le fit venir, le mit en présence des plaignants et leur fit répéter l'accusation. Sur le premier chef, qui était de ne s'occuper d'affaires qu'après le lever du jour, Saïd, sommé par le khalife de se justifier, répondit en ces termes : « Émir des croyants, je n'ai pas de serviteur chez moi, il faut donc que je pétrisse moi-même ma pâte, que je la laisse lever et que je cuise mon pain; puis je fais mes ablutions et je m'occupe des affaires publiques. » A l'accusation de ne pas donner d'audience la nuit venue, il répondit : « C'est un point sur lequel j'aurais désiré ne pas m'expliquer : ma nuit tout entière appartient à Dieu, et ma journée au peuple.- Que lui reprochez-vous encore? demanda Omar. — Un jour par mois, dirent les envoyés, il reste enfermé chez lui. - C'est vrai, répliqua Saïd; comme je n'ai pas de serviteur, c'est moi-même qui lave mes effets et les fais sécher; cette besogne me conduit jusqu'au soir. — Dieu soit loué! s'écria

الذى لم يغل فراستى فيك يا اهل جس استوصوا بواليكم خيرا قال ثم بعث اليه عربالف ديغار وقال له استعين بها فقالت له امراته اغنانا الله عن خدمتك فقال لها الا تدفعيها الى من يأتينا بها احوج هما كنا اليها قالت بلى فصرها صررا ثم دفعها الى من يثن به فقال انطلق بهذة الصرة الى فلان وبهذة الى يتيم فلان وهذة الى مسكين فلان حتى بنى منها شيء يسير فدفعها الى امراته وقال انفتى هذا ثم عاد لخدمته فقالت له امراته الى ذلك المال فنشترى لنا منه خادما فقال سيأتيك احوج هما تكونين اليه ومن قاله على المدائن سطان الغارسي وكان يلبس الصون ويركب للمار ببردعة بغير أكان

Omar, tu as justifié la bonne opinion que j'avais de toi. Habitants d'Émèse, estimez-vous heureux d'avoir un gouverneur tel que lui. » En congédiant cet agent, il lui donna mille dinars pour subvenir à ses besoins. La femme de Saïd, en voyant cette somme, dit à son mari : « Maintenant que Dieu nous a rendus riches, tu ne te serviras plus toi-même. - Si fait, répliqua celui-ci; il vaut mieux donner cet argent à ceux qui en ont plus besoin que nous. Alors, avec l'assentiment de sa femme, il le répartit dans plusieurs sacs, appela un homme de confiance et lui dit : « Porte ce sac à un tel, celui-ci à un tel, qui est orphelin, cet autre à tel pauvre, » et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne restât qu'une somme modique qu'il remit à sa femme, en l'autorisant à la dépenser; puis il continua à s'occuper des soins du ménage. « Ne m'as-tu pas donné cet argent pour acheter un esclave? lui demanda sa femme. — Garde-le, reprit Saïd, tu recevras bientôt des gens plus nécessiteux que toi.»

Un autre agent d'Omar, Selmân le Persan, gouverneur de Médain, portait des vêtements de laine, avait pour monوياً كل خبر الشعير وكان ناسكا زاهدا فلما احتُضر بالمدائي تال له سعد بن ابي وتاص اوصنى يا ابا عبد الله تال اذكر الله عند هك اذا همت وعند لسانك اذا حكمت وعند يدك اذا اقسمت وجعل سلمان يبكى فقيل له يا ابا عبد الله ما يبكيك تال سمعت رسول الله صلّعم يقول ان في الاخرة عَقبة لا يقطعها الا الكففون وارى هذه الاساودة حولى فنظروا فلم يروا في البيت الا ركوة واداوة ومطهرة وكان عامله على الشام ابو عبيدة بن الجراح وكان يظهر للناس وعليه الصون الجافي فعذل في ذلك وقيل له انك بالشام وامير الجيش وحولنا الاعداء فغير من زيك واصلح من آلتك فقال ما كنت بالذي اتبرك ما

ture un âne couvert, non d'une selle, mais d'un simple bât, vivait de pain d'orge et se distinguait par son austérité et sa dévotion. A l'heure de sa mort, il reçut la visite de Saad, fils d'Abou Wakkas, à Médain; Saad lui dit: « Père d'Abd Allah, donne-moi un conseil. » Selmân répondit ainsi: « Invoque Dieu en faveur de ta pensée quand tu médites, en faveur de ta langue quand tu rends la justice, en faveur de ta main quand tu prêtes serment; » puis il répandit des larmes, et, comme on lui en demandait la cause, il ajouta: « J'ai entendu dire à l'apôtre de Dieu qu'il y a dans l'autre monde une montagne escarpée que ceux-là seuls pourront gravir qui ont peu de bagage; or je me vois entouré ici de tous ces biens. » Les assistants eurent beau examiner sa demeure, ils n'y trouvèrent qu'une cruche, un vase et un bassin pour les ablutions.

Abou Obeïdah, fils de Djerrah, qui gouvernait la Syrie pour Omar, se montrait en public vêtu d'une robe de bure; on lui en fit des reproches: « Vous êtes, lui dit-on, gouverneur de la Syrie et général en chef; l'ennemi est à nos كنت عليه في عصر رسول الله صلّعم وذكر الواقدى في كتابه في فتوح الامصار ان عرقام في المحبد نحمد الله واثنى عليه ثم دعا الناس الى الجهاد وحضّهم عليه وقال انكم قد اصحتم في غير دارمقام بالجهاز وقد وعدكم الله فتح بلاد كسرى وقيصر فسيروا الى ارض فارس فقام ابو عبيد بن مسعود فقال يا امير المومنين انا اول من انتدب من الناس فطا انتدب ابو عبيد انتدب الناس وقيل لعمر امّر على الناس رجلا من المهاجرين او الانصار فقال لا اومر عليهم الا اول من انتدب فامر ابا عبيد وق حديث اخر انه قيل له اتومر رجلا من ثقيف على الهاجرين والانصار فقال كان اول من انتدب فوليته وقد

portes; ayez donc un costume et un équipage plus dignes de votre rang. — En renonçant à ces vêtements, répliqua Abou Obeïdah, je ne serais plus ce que j'étais du vivant de l'apôtre de Dieu.

On lit dans le livre intitulé Conquête des villes, par Wakédi: Omar monta en chaire dans la mosquée (de Médine), et, après avoir invoqué et loué Dieu, il prêcha la guerre sainte et exhorta le peuple à y prendre part. « O vous, dit-il, qui ne possédiez même pas une demeure dans le Hédjaz, Dieu a promis de vous donner le royaume des Cosroès et celui des Césars. Allez, envahissez la Perse. » Abou Obeïd, fils de Maçoud, se leva et dit: « Émir des croyants, je m'enrôle le premier. » Son exemple fut aussitôt suivi par l'assemblée. Comme on engageait Omar à donner le commandement de l'armée à un Mohadjir ou à un Ansar, il répondit qu'il le donnerait à celui qui s'était enrôlé le premier et désigna Abou Obeïd. D'après une autre tradition, on demanda à Omar: « Placerez-vous donc un homme des Benou-Takif au-dessus d'es Mohadjir et des Ansars? » Le kha-

امرته ان لا يقطع امرا دون مسطة بن اسم بن جريب وسليط بن قيس (1) واعطته انهها من اهل بدر فلق جمعا من العجم عليهم رجل يقال له جالينوس فانهزم وجاز ابو عبيد حتى عبر الفرات وعقد له بعض الدهاقين جسرا فطا خلف الفرات وراة امر بقطع للسر فقال له مسطة بن اسم ايسها الرجل انه ليس لك علم بما ترى وانت تخالفنا وسون يهلك من معك من المسطين بسوء سياستك تأمر بجسر قد عقد ان يقطع ولا يجد المسلمون ملها في هذة العصارى والبرارى فقال يها الرجل تقدم فقاتل فقد ثم ما ترى وقال سليط ان العرب لهم تلق مثل جمع فارس قط ولا كان لها بقتالهم عادة فاجعل لهم

life répondit : « Abou Obeïd s'est levé le premier à mon appel, c'est à lui que je confie le commandement; mais je lui ai prescrit de ne rien décider sans avoir consulté Maslamah, fils d'Aslam, fils de Djérich, et Salit, fils de Kaïs; et je l'ai informé que ces deux hommes ont combattu à Bedr. »

Abou Obeïd rencontra d'abord une troupe persane commandée par Djalinous; il la mit en fuite, traversa l'Euphrate sur un pont de bois construit par un dihkân, et, parvenu sur l'autre rive, il fit détruire ce pont. Maslamah, fils d'Aslam, lui dit: « Homme imprudent, tu ne sais ce que tu fais en agissant contre notre avis. Les Musulmans qui t'accompagnent vont être bientôt victimes de tes funestes combinaisons. En faisant couper le pont, tu enlèves toute chance de salut à nos soldats, au milieu de ces plaines et de ces déserts. — Marche et combats, lui répondit Abou Obeïd; ce que j'ai décidé est irrévocable. » A son tour, Salit fit observer au général que les Arabes n'avaient jamais rencontré un si gros parti de Persans, qu'ils n'avaient pas l'habitude de leur faire

ملجاء ومرجعا من هزيمة ان كانت فقال والله لا فعلت جبنت يا سليط فقال سليط والله ما جبنت وانا اجرا منك نفسا وقبيلا ولكن اشرت بالرأى فلا قطع ابو عبيد للسر والتحم الناس واشتد القتال نظرت العرب الى الفيلة عليها التجافيف وراوا شيئا لم يروا مثله قط فانهرم الناس جميعا ثم مات فى الفرات اكثر عن قتل بالسيف وخالف ابو عبيد سليطا وقد كان عر اوصاة ان يستشيرة ولا يخالفه وكان رأى سليط ان لا يعبر حتى يعبروا اليه ولا يقطع للسر نخالفه وقال سليط فى بعض قوله لولا انى أكرة خلاف الطاعة لا تجرت بالناس ولكنى اسمع واطبع وان كنت قد اخطأت واشركني عرمعك فقال

la guerre, qu'il était sage par conséquent de leur ménager un refuge et une chance de salut, en cas de défaite. « Par Dieu, s'écria Abou Obeïd, je n'en ferai rien. Salit, tu es un lâche! -- Moi un lâche! reprit Salit, je vaux mieux que toi par mon mérite et ma noblesse; mais je devais te donner ce conseil. » Aussitôt le pont coupé, les deux armées s'attaquèrent avec furie. Des éléphants bardés de fer se précipitèrent sur les Arabes; effrayés à la vue de ces animaux nouveaux pour eux, ils rompirent les rangs et la déroute devint générale. Plus de soldats périrent dans les flots de l'Euphrate que par le glaive. Tel fut le résultat de la résistance d'Abou Obeid au conseil de Salit, bien qu'Omar lui eût recommandé de le consulter et de se conformer à ses avis. Le plan repoussé par Abou Obeïd était de ne pas traverser le fleuve, d'attendre les Persans et de ne point détruire le pont. Salit avait dit, entre autres choses, au général: « Si je ne craignais de donner l'exemple de l'insoumission, je m'éloignerais à la tête de l'armée; mais mon devoir est d'obéir aveuglément. Bien que tu commettes une faute, je consens à en être so-



له ابو عبيد. تقدم ايها الرجل قال افعل فتقدما فقتلا معا وقد كان ابو عبيد في هذا اليوم ترجل وقُستل من الفرس نحو ستة الان فدنا من الفيل وربعه في يدة فطعنه في عينه نخبط الغيل ابا عبيد بيدة وجال المسلون وتراجعت ضلال فارس فاخذ الناس السيف لما قتل ابو عبيد وبادر رجل من بكربن وايل نحمى الناس حتى عقدوا للسر فعبروا ومعهم المثنى بن حارثة وقد فقد من الناس اربعة الان غرقا وقسللا وكان على جيش فارس في هذا اليوم جاذوية ومعة راية الغرس التي كانت لافريدون حتى ثار الناس بالدهاك وهي المعروفة بدرفش كاويان وكانت من جلود المور طولها اثنى عشر ذراعا في عرض ثمانية اذرع على خشب طوال توصل وكانت فارس lidaire aux yeux d'Omar. - Attaque, lui dit Abou Obeïd. - J'obéis, » répondit-il. Ils attaquèrent l'ennemi et périrent ensemble. Six mille Persans jonchaient le champ de bataille, lorsque Abou Obeïd mit pied à terre, s'avança, la lance en arrêt, contre un éléphant et lui en porta un coup aux yeux; l'animal furieux l'écrasa sous ses pieds. La mort du général fut le signal de la déroute, et l'élite des guerriers persans poursuivit les Musulmans, l'épée dans les reins. Un Arabe de la tribu de Bekr ben Waïl, prenant les devants avec quelques soldats dont il avait rallumé le courage, reconstruisit le pont, et les débris de l'armée passèrent le fleuve avec Motanna, fils de Haritah, laissant quatre mille des leurs, tant noyés que tués. L'armée persane était commandée à cette affaire (bataille de Kous en-natif) par Djadouweih, qui portait le célèbre étendard arboré jadis par Aféridoun, quand la Perse se révolta coutre Dahhak. Cet étendard nommé

Direfch-Kawian était en peau de panthère : il mesurait douze coudées de long sur huit de large; il était monté sur des

يتيامى بها وتظهرها فى الامر الشديد وقد قدمنا لخبرعن هذه الراية فى اخبار الغرس الاولى فيها سلف مى هذا الكتاب (1) ولما قتل ابو عبيد الثقفى بالجسرشق ذلك على عروعلى المسلمين فغطب عمر الناس وحضهم على للجهاد وامرهم بالتأهب لارض العراق وعسكر عربصرار وهو يريد الثخوص وقد استعمل على مقدمته طلحة بن عبيد الله وعلى ميمنته الربير بن العوام وعلى ميسرته عبد الرجن بن عون ودعا الناس فاستشارهم فاشاروا عليه بالمسير ثم قال لعلى رضة ما ترى يا ابا للسن اسير فاست قال سر بنغسك فانه اهيب للعدو وارهب وخرج من عندة فدعا العباس فى جلة من مشيخة قريش وشاورهم فقالوا

hampes de bois, emmanchées les unes dans les autres. La vue de ce drapeau encourageait et fortifiait les Perses, au moment du danger. Nous en avons parlé précédemment, dans le chapitre consacré à l'histoire de la première dynastie des rois de Perse. La nouvelle de la mort d'Abou Obeïd le Takifite à la bataille du Pont impressionna Omar et les Musulmans. Le khalife fit, du haut de la chaire, de nouveaux appels à la guerre sainte et leva des recrues pour l'armée d'Irak. L'armée était campée alors à Sirar, et le khalife paraissait disposé à la commander en personne. Talhah, fils d'Obeid Allah, dirigeait l'avant-garde; Zobeir, fils d'el-Awwam, l'aile droite: Abd er-Rahman, fils d'Awf, l'aile gauche. A la suite d'un conseil général qui se prononça pour le départ d'Omar, ce dernier fit appeler Ali et lui dit: « Père de Haçan, quel est ton avis? Dois-je prendre le commandement, ou le déléguer à un autre? — Commandez vous-même, répondit Ali; votre présence inspirera plus de respect et de crainte à l'ennemi. . Abbas et les principaux cheïkhs de Koreich, appelés après le départ d'Ali et consultés sur le même اتم وابعث غيرك لتكون السطين ان انهرموا فية وخرجوا فدخل علية عبد الرجن بن عون فاستشارة فقال عبد الرجن بن عون فاستشارة فقال عبد الرجن فديت بان واى اتم وابعث غيرك فانة ان انهرم جيشك فليس ذلك كهزيمتك وانك ان تهزم او تقتل يكفر المسطون ولا يشهدون ان لا الد الا الله ابدا قال اشرعل من ابعث قال قلت سعد بن اني وقاص فقال عمر قد اعمم ان سعدا رجل شجاع والمني اخشى ان لا يكون عندة تدبير الحرب قال عبد الرجن هو على ما تصف من الشجاعة وقد محب رسول الله صلّعم وشهد بدرا فاعهد البة عهدا وشاورنا فيها اردت ان تحدث البة فانة لن يخالف امرك ثم خرج فدخل علية

objet, dirent à Omar: « Demeurez et nommez un général, afin que les Musulmans trouvent auprès de vous un asile, en cas d'insuccès. » Omar interrogea ensuite Abd er-Rahman, fils d'Awf. « Que la vie de mon père et de ma mère soit la rançon de votre existence! dit Abd er-Rahman; restez et déléguez vos pouvoirs militaires. La fuite de l'armée n'aurait pas les mêmes conséquences que la vôtre. Si vous étiez vaincu ou tué, les Musulmans retomberaient dans l'erreur et oublieraient à tout jamais la profession de foi: il n'y a d'autre Dieu que Dieu. — A qui puis-je donner le commandement? » demanda Omar. Abd er-Rahman proposa Saad, fils d'Abou Wakkas. — Je conviens, reprit Omar, que Saad est un brave soldat; mais je crains qu'il n'ait pas tous les talents qu'exige l'art militaire. - Saad est aussi brave que vous le dites, répondit Abd er-Rahman; il a suivi le Prophète, et combattu à Bedr. Vous pouvez donc prendre des engagements avec lui; mais consultez-nous avant de lui donner vos instructions, et soyez sûr qu'il n'y désobéira point. » Le khalife le congédia, fit appeler Otmân et lui dit : « Père d'Abd Allah,

عثان فقال له يا ابا عبد الله اشرعلى اسير ام اقيم فقال عثمان اقتم يا امير المؤمنين وابعث لجيوش فاني لا آمي عليك ان اق عليك آت ان ترجع العرب عن الاسلام وكلن ابعث الجيوش وداركها بعضها على بعض وابعث رجلا له تجربة بالحرب وبصر بها قال عرومي هو قال على بين ابي طالب قال فالقه وكلم وذاكرة ذلك فهل تراة يسمع اليه ام لا وخرج عثمان فلق عليا رضة فذاكرة ذلك فابي على ذلك وكرهم فعاد عثمان الى عليا رضة فذاكرة ذلك فابي على ذلك وكرهم فعاد عثمان الى عرفاخبره فقال له عرفي ترى قال سعد بين زيد بين محرو بين نغيل قال ليس بصاحب ذلك قال عثمان طلعة بي عبيد الله قال عرايين انت مين رجل شجاع صروب بالسيف رام بالنبل

penses-tu que je doive partir ou demeurer? - Émir des croyants, répondit Otmân, vous devez rester et nommer un général; car je redoute, si un malheur vous arrivait, que les Arabes n'abandonnent l'islam. Donnez le signal du départ et faites arriver les corps d'armée l'un après l'autre, en ayant soin de confier le commandement à un homme expérimenté dans le métier des armes et d'une prudence consommée. - Quel est cet homme? » demanda le khalife. Otmån lui désigna Ali, fils d'Abou Talib. «Eh bien, reprit Omar, va le trouver, fais-lui cette proposition, et vois s'il l'accueille avec empressement ou s'il la repousse. » Otmân se rendit auprès d'Ali, lui fit part des intentions du khalife et reçut un refus formel. Il courut en instruire le khalife, qui lui demanda s'il avait un autre chef'à proposer. Otmân nomma Saad, fils de Zeid, fils d'Amr, fils de No feil. « Ce n'est pas l'homme qu'il nous faut, » objecta Omar. Otmân mit alors en avant le nom de Talhah, fils d'Obéïd Allah. Omar l'interrompant : « Que penses-tu, lui dit-il, d'un guerrier intrépide, maniant aussi bien l'épée que ولكن اخشى ان لا تكون له معوفة بتدبير للحرب قال ومن هو يا امير للومنين قال عرهو سعد بن ابي وقاص قال عشان هو صاحب ذلك ولكنه رجل غائب وما منعنى من ذكرة الا اني قلت رجل غائب في عل قال عر ارى ان اوجهه واكتب اليه ان يسير من وجهه ذلك قال عنهان ومره ان يشاور قوما من اهل التجربة والبصر بالحرب ولا يقطع الامور حتى يشاورك فغعل عر ذلك وكتب الى سعد في التوجه الى العراق وقد كان جرير بن عبد الله البعلى قدم على عر وقد اجتمعت اليه بجيلة فسرحهم نحو العراق وجعل لهم ربع ما غلبوا عليه من السواد وسهامهم مع المسلمين وخرج عر فشيعهم ولحق جرير بناحية الابلة ثم صاعد الى ناحية المذار وعى قدوم جرير

l'arc, mais qui n'a pas, je le crains, de grandes connaissances stratégiques? - De qui voulez-vous parler, prince des croyants? - De Saad, fils d'Abou Wakkas. - C'est bien l'homme qui nous est nécessaire, dit Otman, et si je n'en parlais pas, c'est que je le savais absent, quoique son absence soit motivée par le service de l'État. — Mon intention, reprit Omar, est, en lui donnant le commandement, de lui laisser désigner ceux qui devront l'accompagner. — Ordonnez-lui aussi, ajouta Otmân, de consulter les soldats mûris dans les combats, et de ne jamais prendre une décision avant de vous l'avoir soumise. » Omar adopta ce parti, et ordonna à Saad de marcher sur l'Irak. - Djérir, fils d'Abd Allah el-Bédjéli, qui était venu, à la tête des Benou-Bédjilah, offrir ses services au khalife, eut ordre de rejoindre l'armée d'Irak, avec la promesse d'avoir le quart des terres qu'il prendrait dans le Sawad, indépendamment de la part qui reviendrait à sa tribu dans le butin général. Après avoir pris congé du khalife, Djérir et ses Benouالى مرزبان المذار وكان فى عشرة الان من الاساورة وذلك بعد يوم المسرومقتل ابى عبيد وسليط فقالت بجيلة لجرير اعبر الدجلة الى المذار فقال جرير ليس ذلك بالرأى وقد مضى لكم فى ذلك عبرة بمن قتل من اخوانكم يوم الجسر ولكن امهلوا القوم فان بجعهم كثير حتى يعبروا اليكم فان فعلوا فهو الظفر ان شآء الله تعالى فاقامت الغرس اياما بالمذار ثم اخذوا فى العبور فطا عبر منهم النصف او نحوة جل عليهم جرير فيمن تسرع معت من بجيلة فتبتوا ساعة فقتل المرزبان واخذهم السيف وخرق أكثرهم فى دجلة وغنم المسطون ما كان فى عسكرهم وسار جرير فاجتع مع المثنى بن حارثة الشيباني بالجيلة فاقبل الميها فاجتمع مع المثنى بن حارثة الشيباني بالجيلة فاقبل الميها

Bédjilah se rendirent dans le district d'Obollah, et continuèrent leur marche sur le district de Madar. Le Merzeban de Madar, qui avait sous ses ordres dix mille chevaliers persans, fut averti de l'approche des Arabes. C'était après la bataille du Pont, dans laquelle Obeid et Salit furent tués. Les Benou-Bédjilah voulaient traverser le Tigre et marcher sur Madar; mais Djérir leur dit: « La prudence s'y oppose, n'avez-vous pas pour vous en convaincre l'exemple de vos frères, qui ont péri à la journée du Pont? L'ennemi a des forces imposantes; laissez-le traverser le fleuve, et quand il sera de ce côté, avec l'aide de Dieu, nous en triompherons. » En effet, après une halte de quelques jours dans Madar, les Persans traversèrent le Tigre. Dès que la moitié environ de leur armée eut atteint l'autre rive, Djérir, à la tête de sa tribu, fondit sur eux, et, après une résistance d'une heure, tua le Merzebân, massacra les uns, culbuta le plus grand nombre dans le fleuve et pilla leur camp. Les Benou-Bédjilah firent ensuite leur jonction avec les troupes de Motanna, fils de Haritah Cheïbani. Une armée persane, sous les ordres

مهران في جيوشه فامتنع المسطون من العبور اليهم فعبر مهران وبغي على المسطين فالتقوا وصبر الغريقان جيعا حتى قتل مهران قتله جرير بن عبد الله البجلي وحسان بن المنذر بن ضرار الضبي ضربه البجلي وطعنه الضبي وفاز جرير يمنطقته وسلبه وتنازع جرير وحسان في ايهها القاتل لمهران وقد كان جرير ضربة بعد ان طعنه حسان ولحسان في ذلك ابهات اولها المرتري خالستُ مهران نفسَهُ بأسمرَ فيه كالخيلال طريرُ (1)

وقد تنازع اهل السير والاخبار في جرير والمثنى فنهم من دأى دهب الى ان جريرا كان هو المولّى على الجيش ومنهم من رأى ان جريرا كان على قومه والمثنى على قومه ولما قتل مهران

de Mihrân, vint à leur rencontre. Voyant que les Musulmans restaient sur l'autre rive, les Persans traversèrent le fleuve et les provoquèrent avec insolence. On en vint aux mains; après une résistance opiniâtre des deux côtés, Mihrân fut tué par Djérir, fils d'Abd Allah el-Bédjéli, et par Haçân, fils de Moundir, fils de Dirar, des Benou-Dabba. Haçân le perça de sa lance; Djérir l'acheva d'un coup d'épée et le dépouilla de sa ceinture et de ses armes. Ces deux guerriers se sont disputé l'honneur d'avoir tué le général persan; mais la vérité est que Haçân lui porta d'abord un coup de lance, et que Djérir l'acheva avec son sabre. Haçân a parlé de cet exploit dans une poésie qui commence ainsi:

Ne sais-tu pas que j'ai arraché la vie à Mihrân d'un coup de lance, qui pénétra dans les chairs comme la pointe acérée du khilal?

Les auteurs de chroniques et d'annales ne sont pas d'accord sur le grade de Djérir et de Motanna: les uns prétendent que Djérir était investi du commandement en chef, les autres croient qu'il commandait sa propre tribu, et Mo-

اعظمت الغرس ذلك وسار شيسرزاد في جهيع فارس الاعظم وكنيته بوران وقد كاتب جهرة الاساورة وتقدم امامهم رستم فتحى المسلمون لما بلغهم مسيرة فلحق جرير بكاظمة فنزلها وسار المثنى في قومه من بكر بن واثل فنزل سيسران وهي ابآر كثيرة بين كوفة وزبالة على ثلاثة اميال من المنزل المعرون بواقصة وكان المثنى قد اصيب بجراحات كثيرة في بدنه يوم الجسر وغيرة فات بسيران رجة الله تعالى ولما ورد كتاب هر على سعد بن ابي وقاص نزل بزبالة على حسب ما امرة بنه هر رضة ثم اتى سيران واتاة الناس من الشام وغيرها تم سار فنزل الغذيب وهو على فم البر وطرن السواد مما يلى القادسية

tanna la sienne. La mort de Mihrân impressionna vivement les Persans. Chirzad, dont le nom de famille était Pouran, réunit une armée considérable et enrôla tout le corps de cavalerie de la noblesse (asawireh), dont Roustem commanda l'avant-garde. A l'approche de Roustem, les Musulmans durent se replier: Djérir alla camper à Kazimah; Motanna, avec sa tribu, les Bekrites issus de Wail, se rendit à Siraf, où se trouvaient plusieurs puits. Siraf est situé entre Koufah et Zohalah, à trois milles de la station nommée Wakiçah. C'est là que mourut Motanna, des suites des blessures qu'il avait recues au combat du Pont et dans d'autres affaires, (que Dieu ait pitié de lui!) Sur ces entrefaites, Saad, fils d'Abou Wakkas, lequel venait de recevoir une lettre d'Omar, alla, d'après les ordres du khalife, camper à Zobalah, puis à Siraf, où il fut rejoint par les auxiliaires de Syrie et d'autres pays. Il se dirigea alors sur el-Odaïb, localité à l'embouchure du golfe, sur la limite du Sawad, dans le voisinage de Kadiçyeh. La bataille s'engagea, en cet endroit, entre l'armée

نالتق جيش المسطبي وجيش الغرس وعليهم رستم والمسطون يومند في ثمانية وثلاثين الغا والمشركون في سندي الغا امام جيوشهم الغيلة عليها الرجال وحرض الناس بعضهم بعضا وبرز اهل النجدات فانشبوا القتال وخرج اليهم اقرائهم من صناديد فارس فاعتوروا الطعن والضرب وخرج غالب بن عبد الله الاسدى فين خرج ذلك اليوم وهو يقول

قد عطّت واردة المسالح ذات البنان واللبان الواضح الى سُمام البَطَل المشائح وقارح الامر المُهم الغارح فخرج البه هرمز وكان من ملوك الباب والابواب وكان متوجا فاسرة غالب فاق به سعدا وكر راجعا الى المطاردة وجى الوطيس وخرج عاصم بن عرو وهو يقول

musulmane, forte de trente-huit mille hommes, et les Persans, au nombre de soixante mille, sous les ordres de Roustem. Des éléphants qui portaient plusieurs soldats formaient le front de l'armée des infidèles. L'affaire commença par des défis et des combats singuliers. Les plus braves guerriers arabes provoquèrent les champions de la Perse, et échangèrent avec eux des coups de lance et d'épée. Un de ces héros, Galib, fils d'Abd Allah el-Açédi, s'avança en chantant:

Celle qui bonduit les guerriers à la citerne, cette belle aux doigts agiles, au sein éclatant de blancheur,

Sait que je suis un loup, parmi les soldats alertes, un lion qui se jette joyeux dans la mêlée.

Hormuz, un des rois du Bab el-Abwab, vint à sa rencontre, la tête ornée d'une couronne. Galib le sit prisonnicr, le conduisit à Saad et retourna rapidement au combat. On était au plus fort de l'action, lorsque Açim, sils d'Amr, s'avança en chantant: قد عرابَتُ بيضآء صغرآء اللبب مثل اللُجين يتغشّاه الذهب الذهب الذات أمروُّ لا من يعينه النسب (1)

فبرز البة عظم من اساورتهم نجالا ثم أن الغارسي ولى واتبعة عاصم حتى لجاً الى صغوفهم فابرزوة وغاص فيها ببينهم حتى يئس الناس منه ثم خرج في بجنبة القلب وقدامة بغل علية صفاديق موكبية بآلات حسنة فاق بة سعدا وعلى البغل غلام علية مقطعات ديباج وعلية تلنسوة مذهبة واذا هو خباز الملك وفي الصناديق لطف الملك من الاخبصة والعسل المعقود فلما نظر له سعد قال انطلقوا به الى اهل موقفة وقولوا ان الامير قد ارسل لكم هذا فكلوة ففعلوا ووجدت في رواية

Une jeune fille au teint blanc, au cou jauni, pareille à un bijou d'argent sur une monture d'or,

Sait qu'un homme tel que moi ne se prévaut pas de la noblesse de sa race.

Un chevalier persan marche contre lui, et, après quelques passes, il prend la fuite. Açim le poursuit jusque dans les rangs ennemis, qui le laissent pénétrer et se referment sur lui. On le croyait perdu, lorsqu'on le vit reparaître sur le front des bataillons du centre, chassant devant lui un mulet chargé de cantines pleines d'objets précieux. Il se présenta ainsi devant Saad, avec son mulet, sur lequel se tenait un jeune homme vêtu de brocart et coiffé d'un chaperon doré: c'était le panetier du roi, et les caisses renfermaient, parmi les friandises destinées à la table du roi, du nougat fait de lait, de dattes et de miel confit. Saad y jeta les yeux et dit: « Portez cela à ses compagnons d'office, et dites-leur: Voilà ce que le général vous envoie; régalez-vous. » Ce qui fut fait.

. 11

اخرى ان وقعة القادسية كانت في المصرم سنة اربع عشرة ومال من الغيلة سبعة عشر فيلا على كل فيل عشرون رجلا وعلى الغيلة تجافيف للحديد والقرون بجللة بالديباج نحو بجيلة نظر ال المراكب والغيول قد مالت الى بجيلة يأمرهم بمعونتهم ومالت عشرون فيلا نحو القلب فخرج طلحة بن خويلد ومالت عشرون فيلا نحو القلب فخرج طلحة بن خويلد الاسدى مع فرسان بنى اسد فباشروا قتال الفيلة حتى اوقفوها واشتد للجلاد على بنى اسد في هذا اليوم من سائر الناس وهذا اليوم يعرف بيوم اغوات فلما اصبح الناس في اليوم الثاني اشرن على الناس خيول المسلمين من الشام والامداد سائرة قد غطت استها الشمس عليها هاشم بن

J'ai lu ce qui suit dans une autre relation. La bataille de Kadiçyeh fut livrée dans le mois de moharrem, l'an quatorze de l'hégire. Dix-sept éléphants, portant chacun vingt soldats, s'avancèrent bardés de fer, les défenses enveloppées de brocart, et marchèrent, au milieu des fantassins et des cavaliers, contre les Benou-Bédjilah. Saad, voyant le danger que courait cette tribu, envoya demander aux Benou-Açèd de leur prêter main-forte. Vingt éléphants s'avançaient contre le centre des Musulmans, lorsque Talhah, fils de Khowailed el-Açèdi, piqua droit aux éléphants, avec quelques hommes de sa tribu, et les tint en respect. L'honneur de cette journée, connue sous le nom de journée d'Agwat, appartint aux Benou-Açèd. Le lendemain matin, les Musulmans virent, au loin, des lances reluire au soleil: c'étaient les escadrons de Syrie et d'autres troupes auxiliaires qui s'avançaient, précédés de Hachim, fils d'Otbah, fils d'Abou Wakkas, avec cinq mille cavaliers de Rébyah et de Modar, et mille Yéménites, parmi عُتبة بن إلى وقاص في خسة الان فارس من ربيعة ومضر والف من اليمن ومعهم القعقاع بن هرو وذلك بعد فتح دمشق بشهر وقد كان فر كتب الى الى عبيدة بين الجراح بصرن اصحاب خالد بن الوليد الى العراق ولم يذكر في كتابة خالدا فسنح ابو عبيدة بتخلية خالد عن يدة وبعث برجالة وعليهم هاشم بن عتبة على ما ذكرنا وقد كان في نفس عرعلى خالد اشيآء من ايام الى بكر من قصة مالك بن نويرة وغير ذلك وكان خالد بن الوليد ابن خالة فر وتقدم القعقاع وغير ذلك وكان خالد من القادسية بالنصر على الفارس وزال في اول المدد فايقن اهل القادسية بالنصر على الفارس وزال عنهم ما لحقهم بالامس من القتل والجراح وبرز القعقاع حين ورد امام الصف ونادى هل من مبارز فبرز البه عظم منهم

lesquels on remarquait Kâkâa, fils d'Amr. Damas étant pris depuis un mois, Omar avait écrit à Abou Obeïdah, fils de Djerrah, de diriger sur l'Irak les troupes de Khaled, fils de Walid, mais sans faire mention de Khaled dans sa lettre. Abou Obeïdah, heureux de pouvoir se débarrasser de ce rival, fit partir son corps d'armée sous la conduite de Hachim, fils d'Otbah. Omar, en agissant ainsi, cédait au ressentiment qui l'animait contre Khaled, depuis le règne d'Abou Bekr, à cause de l'affaire de Malik ben Nowaïrah et pour d'autres motifs encore. Cependant Khaled était fils de Walid, fils de la tante maternelle d'Omar. L'arrivée de Kâkâa conduisant les premiers renforts fit présager à l'armée de Kadiçyeh un triomphe prochain, et les Musulmans n'eurent plus à craindre d'éprouver des pertes aussi graves que celles de la veille. A peine arrivé sur le front de bataille, Kâkâa s'élança en avant et provoqua un Persan en combat singulier. Un chef s'avança. « Qui es-tu? » lui demanda le "Musulفقال له القعقاع من انت قال انا بهمن بن جاذویه وهو المعرون بذی گاجب فنادی القعقاع یا لثارات ابی عبید وسلیط واصحابهم یوم للسر وقد کان ذو گاجب القاتب لهم علی ما ذکرنا نجالا فقتله القعقاع ویقال آن القعقاع قتل فی ذلك الیوم ثلاثین رجلا فی ثلاثین چلة کل چلة قتل فیها رجلا فیکان اخر من قتل عظیم من عظمآئهم یقال له بزرجهر فغیه یقول القعقاع فی ذلك الیوم

حبوتُه حِياشةً بالنفس هذّارةً مثل شعاع الشمس في يوم أُغواث قتيلُ العرس انحسَ بالقوم اشدّ التّحسِس حتى يُغيض معشرى ونفسى

man. — Je suis Bahman, fils de Djadouweïh. (Il est connu sous le surnom de Dou'l-Hadjib). — Vengeance! s'écria Kàkâa, vengeance pour le sang d'Abou Obéïd, de Salit et de leurs compagnons, tués à la journée du Pont! » C'était ce Dou'l-Hadjib qui les avait égorgés, ainsi que nous l'avons dit déjà. Ils fondirent l'un sur l'autre et le Musulman tua son adversaire. On prétend que, dans cette même journée. Kâkâa tua trente Persans, en trente passes d'arme qui coûtèrent chacune la vie à un ennemi. Le dernier qui périt sous le fer de Kâkâa fut un des grands de la Perse, nommé Buzurdjmihr. Le guerrier musulman a rappelé lui-même cette victoire dans les vers suivants:

J'ai rempli son âme d'une terreur qui l'a pénétré comme les rayons du soleil.

A la journée d'Agwat, la victime du fiancé jeta, en mourant, les plus tristes présages dans l'esprit de ses soldats et ranima le courage de mes compagnons et le mien.

Un autre combat singulier eut lieu le même jour entre

وبارز في ذلك اليوم الاعور بن قطبة شهريار بجستان (1) فقتل كل واحد منهاصا حبة واعتل سعد فتخلف في حصن العُذيب في اعلاة يشرن على الناس وقد تواقف الغريبقان وامسى الناس يفتمون في الناس على الناس على النتاء فلا توقظوني فانهم اعلا القصر ان تمادى الناس على الانتاء فلا توقظوني فانهم اقويا على عدوهم وان سكتوا فايقظوني فان ذلك شر واشتد القتال في الليل وكان ابو مجكن الثقفي محبوسا في اسفل القصر فسمع انتاء الناس الى ابائهم وعشائرهم ووقع الحديد وشدة الباس فتاسف على ما يفوته من تلك المواقف نجنى وعد الى سعد يستعفيه ويستقيله ويسأله ان يخلى حتى صعد الى سعد يستعفيه ويستقيله ويسأله ان يخلى

el-Awar, fils de Kotbah, et le vice-roi (schahriar) du Sédjestân: les deux adversaires se donnèrent réciproquement la mort.

Saad, qui était malade, se tenait à l'écart sur la plateforme du château d'el-Odaïb, d'où il observait le combat. Au moment où les deux armées luttaient avec le plus d'acharnement, Saad, entendant les Arabes célébrer leur noblesse, dit à ceux qui l'entouraient sur la terrasse du château : « Tant qu'ils continueront de vanter leurs ancêtres, laissezmoi dormir, c'est la preuve qu'ils conservent l'avantage; mais s'ils se taisent, éveillez-moi, ce sera mauvais signe.» La nuit n'interrompit pas cette lutte acharnée. Abou Mihdjan, de la tribu de Takif, était retenu prisonnier dans les souterrains du château. Il entendait les Arabes exalter la noblesse des aïeux et de la tribu; le choc des armes et les cris de la mêlée arrivaient jusqu'à lui, et il se désolait de ne pouvoir prendre part à ces exploits. Enfin, se traînant jusqu'à la terrasse où se tenait Saad, il implora son pardon et la liberté, afin de courir au combat. Saad l'apostropha rude-

عنه ليخرج فزجره سعد وردة فانحدر باكيا فنظر الى سلمي بنت حفصة زوجة المثنى بن حارثة الشيباني وقد كان سعد ' خلف عليها بعدة فقال يا بنت حفصة هل لكِ في خير فقالت وما ذاك قال تخلّين عنى وتعيريني البلقاء والله على ان سلمني الله لارجعن اليك حتى اضع رجلي في قيدي فقالت وما انا وذلك فرجع يرسف في قيودة وهو يقول

كغي حَزَنًا انَّي ارى الخيل بالقَنا وأترك مشدودًا على وثاقيا وقد كنتُ ذا مال كثير وتروق فقد تركوني واحدًا لا اخاً ليا اذا قتُ عناني للحديدُ واغلقت مصاريعُ ابواب تصمّ المناديا فلله عهدًا لا اخيس بعهدة لنن افرجَ أن لا أزور للنوانيا (١)

ment et le chassa. Le prisonnier descendait en pleurant, lorsqu'il rencontra Salma, fille de Hafsah. Cette femme, veuve de Motanna, fils de Haritah le Cheïbanite, avait épousé Saad en secondes noces. « Fille de Hafsah, lui dit-il, veux-tu faire une bonne action? - De quoi s'agit-il? demanda Salma. - Fais-moi mettre en liberté et prête-moi Balkå (jument de Saad). Je prends Dieu à témoin que, s'il me laisse la vie, je viendrai devant toi replacer mes pieds dans leurs chaînes. — Ce n'est pas mon affaire, » répliqua Salma. Le prisonnier s'éloigna en traînant ses chaînes et murmurant ces vers:

Qu'il est triste de voir les cavaliers courir la lance en arrêt, et d'être abandonné ici, garrotté de lourdes entraves!

Moi qui vivais jadis au sein de la richesse et des plaisirs, je suis seul et privé des consolations d'un frère.

Si je me lève, ces chaînes arrêtent mes pas. On a tiré sur moi les verrous de ces portes sourdes à mes prières.

Que Dieu écoute un vœu inviolable : Si je retrouve la liberté, je ne retournerai jamais à la taverne!

وهي ابيات فقالت سطى اني استضرت الله ورضيت بعهدك فاطلقته وقالت له شأنك وما اردت فاقتاد بلقآء سعد واخرجها مي باب القصر الذي يلى للندق فركبها ثم دبّ عليها حتى اذا كان حيال معنة المسلمين كبّر ثم جل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصغين فاوقف ميسرتهم وقتل رجالا كثيرا من فُتّاكهم ونكس اخرين والغريقان يرمقونه بابصارهم وقد تفوزع في البلقآء فمنهم من قال انه ركبها عربة ومنهم من قال بل ركبها بسمج ثم غاص في المسلمين نخرج في ميسرتهم وجل على ميمنة القوم فاوقفهم وجعل يلعب برمحه وسلاحه لا يبرز اليه فارس الا هتكه فاوقفهم وهابته الرجال

Salma, qui avait entendu ces vers, lui dit: « Que Dieu me soit propice! j'accepte la promesse que tu viens de faire. » Alors elle le débarrassa de ses liens et lui amena Balkâ en ajoutant: « Voilà ce que tu m'avais demandé. » Abou Mihdjan, prenant la jument de Saad par la bride, sortit du château par la poterne qui donnait sur le fossé. Alors, se courbant sur le dos de son cheval, il galopa jusqu'au flanc droit des Musulmans, prononça le tekbir; puis, jouant avec sa lance et son épée, à la vue des deux armées, il se précipita sur le flanc gauche de l'ennemi, le tint en respect, tua les plus vaillants guerriers et dispersa les autres, au grand étonnement des deux partis, qui le suivaient des yeux. La tradition présente ici une variante au sujet de la jument Balka; selon les uns, le prisonnier la montait à poil, selon les autres, il était en selle. Quoi qu'il en soit, Abou Mihdjan rentra ensuite dans les rangs de l'armée musulmane, sortit par l'aile gauche, s'élança sur l'aile droite des Persans, et là, tout en paradant avec sa lance et son épée, il sit mordre la poussière à tous ceux qui l'attaquaient et retint

ثم رجع فغاص في قلب المسطين ثم برز امامهم ووقف بازآه قلب المشركين فغعل مثل افعاله في المصنة والميسرة واوقف القلب حتى لم يبرز منهم فارس الا اختطفه وجل عن المسطين للرب فتتجب الناس منه وقالوا من هذا الفارس الذي لم نره في قومنا هذا فقال بعضهم هو من اخواننا الذين قدموا علينا من الشام من اصحاب هاشم بن عتبة الموقال وقال بعضهم ان كان للضرعتم يشهد للرب فهذا هو للخضر قد من الله تعالى علينا بنه وهو علم نصرنا على عدونا وقال منهم قائل لولا ان الملائكة لا تباشر للرب قلنا انه ملك وابو مجن كالليث الضرغام قد هتك الغرسان كالعقاب يجول عليهم ومن حضر من فرسان المسلمين مثل هرو بن معدى

l'effort de l'ennemi par la terreur qu'il lui inspirait. Après cela, il pénétra dans le centre des Musulmans, reparut bientôt sur le front de bataille, en face du centre des infidèles; puis, renouvelant ses exploits, il terrassa ses adversaires, retint la marche des Persans et protégea son parti contre leur attaque. Les Arabes ne revenaient pas de leur étonnement, et se demandaient quel était ce cavalier inconnu dans l'armée. Les uns disaient : « C'est un de nos frères venus de Syrie, sous les ordres de Hachim, fils d'Otbah el-Mirkal. — « Si Khidr, disaient les autres, préside à la bataille, ce cavalier ne peut être que Khidr; Dieu nous l'a envoyé pour nous guider sur le chemin de la victoire. » D'autres ajoutaient : « Si les anges ne demeuraient étrangers aux combats, nous dirions que c'est un ange. » Abou Mihdjan, pareil à un lion furieux, renversait les cavaliers et se précipitait sur eux avec l'impétuosité de l'aigle. Les Musulmans témoins de ses prouesses, tels que Amr, fils de Mâdi Karib, Talhah,

كرب وطلحة بن خويلد والقعقاع بن عرو وهاشم بن عتبة المرقال وسائر فتاك العرب وابطالها ينظرون اليه وقد حاروا في امرة وجعل سعد يفكر ويقول وهو مشرى على الناس منكب من فوق القصر والله لولا محبس ابي مجن لقلت هذا هو وهذه البلقاء فطا انتصف الليل تحاجز الناس وراجعت الفرس على اعقابها وتراجع المسطون الى مواضعهم ومصافهم فاقبل ابو اعتبى دخل القصر من حيث خرج ولا يعلم بنه ورد البلقاء الى مربطها وعاد في محبسة ووضع رجله في القيود ورفع عقيرته وهو يقول

لقد عِلَتْ ثقيف غير فحر التا نحن أكرمهم سيونا واكثره دُروعا سابغات واصبرهم اذا كرهوا الوتونا

fils de Khowailed, Kâkâa, fils d'Amr, Hachim, fils d'Otbah el-Mirkal, et les plus vaillants guerriers parmi les Arabes, le suivaient du regard et s'extasiaient sur son audace. Saad, penché sur le bord de la plate-forme d'où il suivait le combat, cherchait à reconnaître ce cavalier et disait: « Si je ne savais qu'Abou Mihdjan est en prison, je dirais que c'est lui et que ce cheval est Balkâ. » Vers le milieu de la nuit, le combat fut suspendu; les Persans se retirèrent et les Arabes revinrent dans leurs retranchements. Abou Mihdjan rentra, sans être vu, par la porte qui lui avait donné issue, rattacha Balkâ au piquet qui la retenait; puis il regagna son cachot, replaça son pied dans la chaîne et chanta d'une voix sonore:

Les Benou Takif savent, sans en tirer vanité, que je suis parmi eux le plus vaillant de ceux qui manient l'épée,

Celui qui endosse le plus souvent une cotte de mailles et qui combat avec le plus d'opiniâtreté, quand la résistance devient périlleuse.

وفارس ليلة لم يسعروا بي ولم أشعرٌ بخسرى النُرحوفا فان أحبَسُ الديقهُمُ الحسوفا فان أحرَكُ اذيقهُمُ الحسنوفا

فقالت له سلمى يا ابا مجن في اى شيء حبسك هذا الرجل تعنى سعدا قال اما والله ما حبسنى لحرام اكلته ولا شربته ولكن كنت صاحب شراب في للااهلية وانا امر شاعريدب الشعر على لسانى فاصف القهوة وتداخلنى اربحته فالتذ عدى اياها فلذلك حبسنى لانى قلت

اذا متُّ فَآدفنی الی جنب کرمة تروّی عظای بعد موتی عروتها ولا تحد فِنَدی بالفلاة فاندی أخلان اذا ما متّ الّا اذوقها

وهی ابیات وقد کان بین سلمی وسعد کلام اوجب غضبه

Je suis le cavalier nocturne inconnu à tous, qui sort sans donner . l'éveil aux avant-postes.

Captif, mon absence est un malheur pour vous; libre, je répands la mort dans les rangs ennemis.

« Abou Mihdjan, lui demanda Salma, pourquoi as-tu été incarcéré par l'ordre de cet homme? » elle désignait Saad. « Dieu m'est témoin, répondit-il, que je ne suis pas en prison pour avoir mangé ou bu des choses défendues. Mais dans le temps de l'erreur, j'étais adonné au vin, et lorsque la poésie se glissait sur mes lèvres, j'aimais à célébrer la liqueur dont le fumet excitait ma verve. Voici les deux vers qui m'ont fait jeter en prison:

Quand je mourrai, enterrez-moi auprès de la vigne, afin que mes os boivent le suc de ses racines.

Ne déposez pas mon corps dans une plaine aride, car je ne pourrais plus goûter cette liqueur délicieuse. •

Salma eutensuite une longue discussion avec Saad qu'elle

عليها لذكرها المثنى عند مختلف القنا فاقامت مغاضبة له عشية اغوات وليلة الهرير وليلة السواد حتى اذا اصبحت اتنه فترضته وصالحته ثم اخبرته خبرها مع ابي مجن فدعا به فاطلقه وقال اذهب فا انا مواخذك بشيء تقوله حتى تفعله قال لا جرم والله لا اجبت لسانى الى صفة قبيم ابدا واصبح الناس فى اليوم الثالث وهو يوم عاس وهم على مواقفها الناس فى اليوم الثالث وهو يوم عاس وهم على مواقفها واصبح بين الغربقين كالدجلة العورآء والغرات فى عرض ما بين الصفين وقد قتل من العاج المسلمين الغان وخسماية ما بين رثيث وميت وقتل من الاعاج ما لا يحصى فقال سعد ايها الناس من شآء غسل الشهدآء

irrita en lui parlant des prouesses de (son premier mari) Motanna, sur le champ de bataille. Courroucée elle-même, elle s'enferma durant la soirée d'Agwat, la nuit du grondement et la nuit de Sawad. Le matin du jour suivant, elle retourna chez Saad et se réconcilia avec lui; elle lui raconta alors ce qui s'était passé dans son entretien avec Abou Mihdjan, intercéda en sa faveur et obtint son élargissement. « Tu es libre, dit Saad au prisonnier; désormais, je te punirai, non plus pour tes paroles, mais pour tes actes. — Par Dieu, reprit celui-ci, soyez sûr que ma langue ne prononcera jamais de coupables discours. »

Le troisième jour, que l'on nomme journée d'Amas, les Musulmans et les Persans se réveillèrent dans leurs camps respectifs. La bataille s'engagea sur un terrain aussi étendu que celui qui sépare le Tigre el-Awrâ de l'Euphrate. Les Musulmans perdirent deux mille cinq cents des leurs, tués ou blessés mortellement; les pertes de l'armée persane furent incalculables. Saad laissa ses troupes libres de laver les morts et les blessés, ou d'enterrer les morts sans laver le sang qui

لليت والرثيث ومن شآء فليدفتهم بدمائهم واتبل المسلون على قتلائهم فاحرزوهم وجعلوهم ورآء ظهروهم وكان المنسآء والصبيان يدفنون الشهدآء ويجلون الرثيث الى النسآء فتعالجونهم من كلومهم وكان بين موضع الوقعة ها يبلى القادسية وبين حصن العذيب مخلة فاذا جل الجريج وفيه تمييز وعقل ونظر الى تلك النخلة ولم يكن هنالك مخلة غيرها واليوم بها مخل كثير قال لحامله قد قربت من السواد فاريحوني تحت ظل هذة النخلة فيراح تحتها فسمع رجل من الجرحا يقال له بُجير من طي وهو يجود بنفسة يقول

الا یا آسلی یا محلّة بین فارس وبین العُذَیب لا یجاورك المخل وسمع اخر فی بنی تم الله وقد اربح تحتما وحشوته خارجة من جوفه وهو یقول

les souillait. Les Arabes entassaient les cadavres et les portaient sur leurs épaules aux femmes et aux enfants, qui leur donnaient la sépulture; d'autres femmes recevaient les blessés et pansaient leurs plaies. Entre le champ de bataille de Kadiçyeh et la forteresse d'el-Odaïb, se dressait un palmier solitaire; aujourd'hui il y en a un grand nombre en cet endroit. Tandis qu'on transportait les blessés, ceux qui avaient conservé le sentiment disaient à leurs porteurs, « Me voici près du Sawad, laissez-moi reposer à l'ombre de ce palmier; » et on les déposait au pied de l'arbre. De ce nombre était un Arabe de Tayi, nommé Bodjaïr; on l'entendit réciter ces vers avant d'expirer :

Palmier qui te dresses entre la Perse et el-Odaïb, loin des autres palmiers, reçois mes adieux.

Un autre soldat de la tribu de Taïm Allah fut déposé en

أيا خلةً للحرج ويا جَرعَة العدى سقَتْك الغوادى والغيوث الهواطل (١)

في اخرين سمعوا يقولون فيها غير ذلك واصبح الناس صبحة ليلة الهرير وفي تسمى ليلة القادسية من تلك الايام والناس حيارى ولم يغمضوا ليلتهم كلها وحرض روسآء القبائل عشائرهم واشتد للله الى ان جاوز وقت الزوال فكان اول من زال حيى قام قائم الظهيرة الهرمزان والنيرمزان فتاخرا وثبتا حيث انتهيا وانفيج القلب حيى قام قائم الظهيرة ووكد عليهم النقع وهبت ربح عاصف فقطعت طيّارة رستم عن سريرة فهوت في نهر العتيق والربح دبور فال الغبار عليهم

ce lieu; ses entrailles sortaient de son ventre entr'ouvert; il eut cependant la force de prononcer ces paroles:

O palmier des blessés, né au milieu de cette plaine ennemie, puisses-tu boire la rosée du matin et l'eau abondante des nuages!

On a recueilli encore d'autres vers improvisés en cette circonstance.

Le matin qui suivit la nuit du grondement, nommée depuis la nuit de Kadiçyeh, les troupes étaient exténuées de fatigue, car elles n'avaient pas fermé l'œil. Cependant les tribus, ranimées par la voix de leurs ches, s'élancèrent au combat, et la lutte continua jusque dans l'après-midi. Le soleil avait atteint le milieu de sa course, lorsque Hormuzân et Nirmarân donnèrent le premier signal de la retraite; mais ils reculèrent en combattant et désendirent le terrain pied à pied. Un peu après midi, le centre de l'armée persane sut entamé. Un vent impétueux soulevait contre elle des tourbillons de poussière; le dais qui surmontait le trône de Roustem sut enlevé par une rasale et jeté dans le Nahr el-Atik. Le vent soussilait de l'ouest, et la poussière aveuglait les

وانتهى القعقاع واصحابة الى السربير فعبروا بة وقد قام رستم عنه حين طارت الربج بالطيارة الى بغال قده قدمت علية بمال يومئذ فهى واقفة فاستظل بظل بغل منها وجله وضرب هدل بن علقة للمل الذى رستم تحته فقطع حباله ووقع عليه احد العدلين وهلال لا يراة ولا يشعر به فازال فقارا من ظهرة وضربه هلال ضربة فنفحت مسكا ومضى رستم نحو نهر العتيق فرى بنفسة فية فاقتحم هلال علية فتناولة برجلة ثم خرج به الى للندق فضربة بالسيف حتى قتلة ثم جآ به بجرة حتى رماة بين ارجل البغال وصعد السرير فنادى قتلت رسمًا ورب الكعبة الى فطان الناس به وما يحسون السرير ولا يرونة وتنادوا وتجبنت قلوب المشركين عندها

Persans. C'est alors que le trône de Roustem fut escaladé par Kâkâa et ses soldats. Roustem, quand son pavillon fut balayé par le vent, se jeta en bas du trône, courut auprès des mules qui portaient ses trésors et s'abrita derrière les ballots dont elles étaient chargées. Hilal, fils d'Alkamah, trancha d'un coup de sabre les sangles du ballot derrière lequel se cachait Roustem; une moitié du bagage tomba sur le dos du Persan et lui enfonça les côtes. Hilal, qui ne le voyait pas et ne se doutait pas de sa présence, perça le ballot avec son sabre: il s'en exhala une odeur de musc. Roustem, se traînant jusqu'au Nahr el-Atik, se précipita dans les flots. Hilal l'aperçut, se jeta sur lui, le retint par le pied, et l'attirant sur le bord du fossé, lui donna la mort d'un coup de sabre. Puis il tira le cadavre par les jambes, le jeta sous les pieds des mules, gravit les marches du trône et cria : « A moi! Par le maître de la Kaabah, j'ai tué Roustem! » Les soldats qui se pressaient alentour, ne le voyant ni lui ni le trône, lui répondirent par leurs clameurs. Cependant les وانهزموا واخذهم السيف فن غريق وقتيل وقد كان ثلاثون منهم قرنوا انفسهم بعضهم الى بعض بسلاسل والحبال وتحالفوا بالنور وبيوت النيران ان لا يبرحوا حتى يغتحوا او يقتلوا نجثوا على المركب وفرعوا بين ايديهم قناديل النشاب فقتل القوم جميعا وقد تنوزع فيهن قتل رستا فذهب الاكثر الى ان قاتله هلال بن علقة من تم من الرباب على ما قدمنا ومنهم من رأى ان قاتله من بنى اسد ولذلك يقول شاعرهم ق ذلك اليوم وهو هرو بن شاس الاسدى من ابيات

جلبنا لليك من أكنان ينق الى كسرى يوافقها رعالا (١) قتلنا رسمًا وبنيه قسرًا تثير لليلُ فوقهُمُ الهيالا

infidèles découragés prirent la fuite et périrent par le sabre ou dans les eaux du fleuve. Trente des leurs s'attachèrent les uns aux autres avec des chaînes et des cordes, et jurèrent par la lumière et les temples du feu de ne point reculer, et de vaincre ou mourir; puis ils s'élancèrent sur la cavalerie, des torches de résine à la main, et furent tous exterminés. On ne sait pas précisément par qui Roustem fut tué: l'opinion la plus répandue est qu'il reçut la mort des mains de Hilal ben Alkamah, de la tribu de Taim ou confédérés (rebab), ainsi que nous l'avons dit. Selon d'autres, il périt sous les coups d'un Arabe des Benou Açèd. Un poëte de cette même tribu, Amr, fils de Chas, a dit dans une poésie où il célèbre cette journée:

Nos cavaliers, s'élançant de toutes parts, se jetèrent sur Kesra, que défendait une faible escorte.

Nous avons égorgé sans pitié Roustem et ses fils, lorsque les pieds de nos chevaux soulevaient des nuages de poussière.

تركنا منهُمُ حيث التقينا قيامًا لا يريدون ارتحالا وأخذ ضرار بن الطاب في ذلك اليوم الراية العظمى المقدم ذكرها انها من جلود النمور المعروفة بدرفش كاويان وكانت مرصعة بالياقوت واللؤلؤ وانواع الجواهر فعوض منها بثلاثين الغا وكانت قيمتها الف الغ ومايتي الغ وقتل في ذلك اليوم حول هذة الراية غير من ذكرنا من المقرنين وغيرهم عشرة الان وقد تنازع الناس هن سلف وخلف في عام القادسية والعذيب فذهب كثير من الناس الى أن ذلك كان في سنة ست عشرة وهذا قول الواقدي عن اخرين من الناس ومنهم من رأى من ذهب الى أن كان ذلك في سنة خس عشرة ومنهم من رأى انها كانت في سنة اربع عشرة والذي قطع علية محد بن

Partout, sur notre route, nous laissions des cadavres debout et incapables de s'enfuir.

Dirar, fils de Khattab, s'empara, ce jour-là, du grand étendard en peau de panthère, nommé dirafch-kawián, ainsi que nous l'avons dit déjà (ci-dessus, p. 200); il était couvert de rubis, de perles et d'autres pierres précieuses. Dirar le céda pour trente mille dinars; il valait bien un million deux cent mille dinars. Autour de cet étendard périrent dix mille Persans, outre les trente soldats qui se tenaient attachés et d'autres encore. Les historiens anciens et modernes ne s'accordent pas sur la date de la bataille de Kadiçyeh, ou d'el-Odaïb. D'après une opinion assez accréditée, elle fut livrée l'an seize de l'hégire: cette date est citée par Wakédi, sur la foi d'autrui. Quelques-uns la placent en l'an quinze, et d'autres en l'an quatorze de l'hégire; Mohammed, fils d'Ishak, se décide pour la date de l'an quinze. En la qua-

اسحاق انها كانت في سنة خس عشرة وفي سنة اربع عشرة امر عربي الطاب بالقيام في شهر رمضان لصلاة التراويج والذين دهبوا الى ان وقعة القادسية كانت في سنة اربع عشرة احتجوا بهذه الرواية وكتب عر الى الامصار باتامة صلاة التراويج وذهب كثير من الناس منهم المدائني وغيرة ان عمر انفذ عتبة بن غزوان في سنة اربع عشرة الى البصرة فنزلها ومصرها وذهب كثير من اهل السير انها مصرت في سنة ست عشرة وأن عتبة بن غزوان انما خرج اليها من المدائن بعد فراغ سعد بن ابي وقاص من حرب جلولا وتكريت وان عتبة قدم البصرة وهي يومئذ تدى ارض الهند وفيها حجارة بيض فندل موضع الدرية ومصر سعد بن ابي وقاص الكوفة في سنة خس

torzième année de l'hégire, Omar, fils de Khattab, prescrivit la célébration de la prière tarawih, pendant le mois de ramadân; or, ceux qui placent la bataille de Kadiçyeh en cette même année se réfèrent à cette circonstance et citent la lettre adressée par le khalife à tous les grands centres musulmans pour la célébration de la prière des nuits de jeune.

Plusieurs historiens, au nombre desquels est Médaïni, rapportent que Otbah, fils de Gazwân, fut envoyé par Omar dans le pays de Basrah, l'an quatorze de l'hégire; il s'y arrêta et bâtit la ville de ce nom. D'autres historiographes, au contraire, reportent la fondation de Basrah à l'an seize; ils ajoutent que Otbah ne quitta Médaïn et n'entra dans le territoire de Basrah que lorsque Saad, fils d'Abou Wakkas, eut terminé l'expédition de Djaloula et de Tekrit. Le pays de Basrah, à l'époque où Otbah s'y rendit, était appelé terre de l'Inde et couvert de pierres blanchâtres. Otbah s'établit dans le lieu nommé Khoraïbeh (petite ruine). Saad, fils d'Abou Wakkas, fonda Koufah, l'an quinze de l'hégire, d'après

15

عشرة ودلهم على موضعها ابن نُغيلة الغساني وقال لسعد ادلك على ارض ارتفعت عن البروانحدرت عن الفلاة فدلا على موضع الكوفة اليوم قال المسعودي وكان عرلا يترك احدا من المعم يدخل المدينة فكتب الية المغيرة بن شعبة ان عندي غلاما مجارا نقاشا حدادا فيه منافع لاهل البلد فان وأيت ان تأذن لى بالارسال فيه فعلت فأدن له وقد كان المغيرة جعل عليه كل يوم درهين وكان يدعى ابا لولوة وكان بجوسيا من اهل نهاوند فلبث ما شآء الله تعالى ثم ان عدر يشكو اليه ثقل خراجة فقال له عروما محسن من الاهال قال نقاش المنال فحراحة فقال له عروما تحسن من الاهال قال نقاش من الاهال فضي عنه وهو يتذمر قال ثم مر بعمر يوما وهو العنال فالمنال فالمن المنال فالهن المنالة المنال في المنال فالمنالة المنال في المنال في المنالة المنالة المنالة المنال في المنالة المنا

les indications que lui donna le fils de Nosaïlah le Gassanide; cet homme avait promis à Saad de le conduire dans un pays situé au-dessus du rivage et plus bas que la plaine, et il le mena sur le territoire où Kousah s'élève aujourd'hui.

Omar avait interdit aux étrangers le séjour de Médine. Mogaïrah, fils de Chôbah, lui écrivit un jour: « Je possède un esclave qui est à la fois charpentier, peintre et forgeron; il peut, par conséquent, être employé utilement par les habitants. Voulez-vous m'autoriser à vous l'envoyer? » Après avoir obtenu le consentement du khalife, Mogaïrah préleva sur son esclave une contribution de deux dirhems par jour. Cet esclave, nommé Abou Loulouah, était un mage originaire de Néhawend. Quelque temps après son installation, il vint se plaindre au khalife de la contribution onéreuse que son maître lui imposait. Omar lui demanda quelle profession il exerçait, et, apprenant qu'il était peintre, charpentier et forgeron, il lui dit: « L'impôt exigé de toi par ton maître n'est pas excessif, eu égard aux talents que tu possèdes. »

تاعد فقال له عمر المر أحدَث عنك انك تقول لو شعّت ان اصنع رى تعلى بالربح لقعلت فقال ابو لؤلؤة والله لاصنعي رى يتحدث بها الناس ومضى ابو لؤلؤة فقال همر اما العبد فقد توعدني آنفا فلما ازمع على الذى ازمع عليه اخذ خنجرا فاشتمل عليه ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا للسجد في العُلُس وكان هر بخرج في المحمر فيوقظ الناس للصلاة فير به فثار اليه فطعنه ثلاث طعنات احداهن تحت سُرّته وهي التي قتلت فطعنه ثلاث طعنات احداهن تحت سُرّته وهي التي قتلته وطعن اثنى عشر رجلا من اهل المحمد فات منهم سنة وتحر نفسه بالخنجر فات فدخل على همر ابنه عبد الله وهو بجود بغسه فقال له يا امير المؤمنين استخلف على اماة محمد فانه له وجادك راى ابلك او غمك وترك ابلة او غمة لا راى لها

L'esclave s'éloigna d'un air mécontent. Un autre jour, comme il passait auprès du khalife, qui était assis, celui-ci lui dit : « Ne m'a-t-on pas raconté que tu t'es vanté de pouvoir construire une meule que le vent ferait mouvoir? - Par Dieu, répondit Abou Loulouah, je fabriquerai une meule dont on parlera dans le monde. » Quand il fut parti, Omar ajouta: « Cet esclave vient de me menacer. » Une fois sa résolution arrêtée, Abou Loulouah cacha un poignard sous ses vêtements et alla se blottir, pendant la nuit, dans une des cellules de la mosquée, en attendant l'arrivée du khalife, qui venait de grand matin réveiller les fidèles pour la prière. Au moment où le khalife passait près de lui, l'esclave sortit de sa cachette, et lui porta trois coups, dont l'un mortel, au-dessous du nombril. Sur les douze personnes qu'il frappa ensuite, six moururent de leurs blessures; puis il se donna la mort avec son poignard. Abd Allah, fils d'Omar, se rendit auprès de son père agonisant et lui dit : « Émir des croyants, désigne un khalife au peuple de Mohammed. Si للته وقلت له كيف تركت امانتك ضائعة فكيف يا امير المؤمنين بامة محد صلّعم فاستخلف غليهم فقال ان استخلف عليهم فقد استخلف عليهم ابو بكر وان اتركهم فقد تركهم رسول الله صلّعم فيئس منه عبد الله حين سمع ذلك منه وكان اسلام عرقبل المعبرة باربع سنين (1) وكان له من الولد عبد الله وحفصة زوج النبي صلّعم وعبيد الله وعاصم وزيد من أمّ وعبد الرحن وفاطمة وبنات اخرى وعبد الرحن الاصغر وهو المحدود في الشراب وهو المعرون بابي شحمة من الم وذكر عبد الله بن عباس ان عراسل اليه فقال يا ابني عباس ان عاماً حص هلك وكان من اهل الخير واهل الخير عباس أن عاماً حص هلك وكان من اهل الخير واهل الخير قليل وقد رجوت ان تكون عنهم وفي نفسي منك شيء لم ارة

un de tes bergers avait laissé errer tes chameaux ou tes moutons, ne lui reprocherais-tu pas d'avoir abandonné le troupeau confié à sa garde? A plus forte raison, pourrais-tu abandonner le peuple de Mohammed? Nomme donc ton successeur. Domar lui répondit: Si je désigne un khalife, je suivrai l'exemple d'Abou Bekr; si je n'en désigne point, j'imiterai l'apôtre de Dieu. Cette réponse découragea Abd Allah. Omar se fit musulman quatre ans avant l'hégire. Il eut plusieurs enfants: Abd Allah; Hafsah, qui devint l'épouse du Prophète; Obéïd Allah, Açim et Zeïd, tous enfants d'un même lit; il eut, de sa seconde femme, Abd er-Rahman, Fatimah et d'autres filles, et enfin Abd er-Rahman, le cadet, qui fut puni pour avoir bu du vin; ce dernier est connu sous le nom de Abou Chahmah (le gras).

Abd Allah, fils d'Abbas, raconte qu'Omar le fit venir un jour et lui dit: «Fils d'Abbas, le gouverneur d'Émèse vient de mourir; c'était un homme de bien, et les gens de bien sont rares; je souhaite qu'on puisse te compter parmi eux.

منك واخشاه عليك فا رايك في العمل قال لن الحمل حتى تخبرني بالذى في نفسك قال وما تريد الى ذلك قال اريدة فان كان شيء اخافة منه على نفسى خشيت منه عليها الذى خشيت وان كنت بريا من مثلة علمت انى لست من اهلة فقبلت علك هنالك فانى قلّ ما رأيتك طلبت شيئًا الا عاجلتة فقال يا ابن عباس انى خشيت ان ياتى على الذى هو آت وانت في علك فيقول هلم الينا ولا هلم اليهم دون غيركم انى رأيت رسول الله صلّعم استعمل الناس وترككم قال قد قلت والله رأيت من ذلك ما رأيت فلم نرة فعل غير ذلك قال والله ما ادرى أيت أطنى بكم عن العمل فاهل ذلك انتم ام خشى ان تبايعوا

Cependant j'ai, en ce qui te concerne, une arrière-pensée que ta conduite, il est vrai, n'a pas motivée, mais qui m'inspire quelque inquiétude. Es-tu disposé à devenir gouverneur? — Je n'accepterai pas cet emploi, répondit Ibn Abbas, avant de connaître le fond de ta pensée. — Dans quel but veux-tu la connaître? demanda Omar. - Si la crainte que je t'inspire est fondée, je me tiendrai sur mes gardes à bon escient; si je suis innocent, un pareil soupçon ne saurait m'atteindre, et j'accepterai le poste d'Émèse. Je n'ignore pas que lorsque tu veux une chose tu ne tardes pas à la réaliser. — Fils d'Abbas, répondit le khalife, je crains que, lorsque tu seras en fonctions, quelqu'un ne vienne me dire: C'est nous qu'il faut employer, et non cette famille (celle du Prophète): n'avons-nous pas vu l'Apôtre de Dieu donner des emplois à tout le monde, excepté à ces gens-là? — C'est vrai, reprit Ibn Abbas; je sais ce qui se faisait alors; jamais le Prophète n'a agi autrement. » Omar poursuivit ainsi: « J'ignore s'il trouvait les fonctions publiques au-dessous de votre rang, ou s'il craignait que vous

لمنزلتكم منه فيقع العتاب ولا بد من عتاب وقد فرغت لك من ذلك غا رأيك تال قلت ارى ان لا اهمل لك تال ولم قلت ان هلت لك وفي نفسك ما فيها لم ابرح قذى في عينك قال فاشر على قلت ارى ان تستعمل صحيحا منك صحيحا لك وذكر علية بن عبد الله المرفى عن معقل بن يسار ان هر شاور المهرمزان في فارس واصبهان واذربيجان فقال له اصبهان الرأس واذربيجان فان قطعت احد الجناحيين بآء الرأس بالجناح الاخروان قطعت الرأس وقع الجناحان فابدا بالرأس فدخل المسجد فاذا هو بالنعمان بن مُقرِّن يصلى بالرأس

ne vous prévalussiez de vos liens de famille, en agissant de façon à attirer sur vous les reproches les plus mérités. Quant à moi, je n'ai pas sur ton compte la même opinion. Acceptes-tu l'emploi? — Je le refuse, dit Ibn Abbas. — Et pourquoi? demanda Omar. — Si, pendant que je te servirai, tu conserves cette pensée secrète, rien ne pourra me mettre à l'abri de tes préventions (littéral. je ne pourrai ôter la paille de ton œil). — Désigne-moi un autre gouverneur, lui dit Omar. — Choisis, reprit Ibn Abbas, un homme qui aura confiance en toi, et qui t'inspirera une égale confiance.

Alkamah, fils d'Abd Allah el-Mouzni, raconte, d'après Mâkil, fils de Yaçar, qu'Omar ayant consulté Hormuzân au sujet du Fars, d'Ispahân et de l'Azerbatdjân, en reçut la réponse suivante: « Ispahân est la tête, le Fars et l'Azerbaïdjân sont les deux ailes: si tu coupes l'une des deux ailes, la tête peut se sauver avec l'autre aile; mais si tu coupes la tête, les deux ailes tombent et périssent avec celle-ci.»

Omar entra un jour dans la mosquée (de Médine) et trouva Nômân, fils de Moukarrin, en prières; il s'assit فقعد الى جنبه فلما قضى صلاته قال ما ارانى الا مستعملك قال اما جابيا فلا ولكن غازيا قال فانك غاز فوجهة وكتب ألى اهل الكوفة ان يمدونة وبعث معة الزبير بن العوّام وجرو بن معدى كبرب وحديفة وابن عرو والاشعث بن القيس فارسل النعمان المغيرة بن شعبة الى مكلهم وهو يقال له ذو المناحين العرب فقطع اليهم نهرهم فقيل لذى الحناحين ان رسول العرب فقطع اليهم نهرهم فقيل لذى الحناحين ان رسول العرب هاهنا فشاور اصحابة وقال له ما ترون اقعد له في بهجة الملك أو اقعد له في هيئة الحرب قالوا بل اقعد له في بهجة الملك فقعد على سريرة ووضع التاج على رأسة اقعد ابناء الملوك فقعد على سريرة ووضع التاج على رأسة اقعد ابناء الملوك الماطين عليهم الاقراط واسورة الذهب والديماج وأذن للخيرة فاخذ بضبعية رجلان ومعة سيفة ورجة قال نجعل

près de lui et, sa prière terminée, il lui dit : « Je suis décidé à te donner un emploi. — Que ce ne soit pas dans les finances, s'écria Nômân, mais à l'armée! — Soit, reprit Omar, ce sera à l'armée. » Il le fit partir sur-le-champ, après avoir requis les habitants de Kousah de lui prêter main-forte, et lui donna pour compagnons Zobeir, fils d'el-Awwam, Amr, fils de Mâdi-Karib, Hodaïfah, le fils d'Amr, et el-Achât, fils de Kaïs. Par l'ordre de Nômân, Mogaïrah, fils de Chôbah, se rendit chez le roi persan nommé Dou'ldjinahein (l'homme aux deux ailes), et traversa le fleuve qui séparait les deux armées. Dou'l-djinaheïn, averti qu'un député arabe était arrivé, réunit ses conseillers et leur demanda s'il devait le recevoir entouré de la pompe royale ou bien dans un appareil militaire. Ceux-ci étant d'avis qu'il devait se montrer dans tout l'éclat de la souveraineté, il s'assit sur son trône, sa couronne sur la tête, et fit asseoir sur deux files les grands du royaume, parés de pendants d'oreilles, de bracelets d'or et de robes de brocart. Mogaïrab

المغيرة يطعن برصه في بُسُطهم فيخرقها لينظروا فيغيظهم بذلك حتى تام بين يدية وجعل يكطة والترجهان يترج بينهها فقال انكم معشر العرب اصابكم جهد فان شئم مرناكم ورجعتم فتكم المغيرة نحمد الله واثنى علية ثم قال انا معشر العرب كنّا اذلة يطأنا الناس ولا نطوعم ونأكل الللاب ولليف ثم ان الله تعالى ابتعث فينا نبيا في شرن منا اوسطنا حسبا واصدقنا حديثا وبعث النبى صلّعم ببعثة واخبرنا باشيآء وجدناها كما قال لنا وانه وعدنا فيها وعدنا به انا سخلك ما هاهنا ونغلب علية واني ارى هاهنا برقة وهيئة ما من خلني بتاركها حتى يصيبوها او يموتوا قال فقالت لى نفسى لو جعت

fut alors introduit avec les deux Arabes qui l'accompagnaient. Il entra, armé de son sabre et de sa lance, et se mit à déchirer les tapis à coups de lance, afin d'attirer l'attention et d'exciter la colère des courtisans. Quand il fut en face du roi, le dialogue suivant s'établit entre eux, par l'intermédiaire d'un drogman. « Peuple arabe, dit le roi, vous êtes aux prises avec de grandes difficultés; nous vous fournirons des subsides, si vous consentez à vous éloigner. » Mogaïrah, prenant la parole, invoqua et bénit le nom de Dieu, puis il dit : « Les Arabes étaient autrefois un peuple misérable qu'on foulait aux pieds impunément; nous ne mangions que des chiens et des charognes. Mais Dieu, pour nous glorisier, a suscité parmi nous un prophète, le plus noble de notre race, le plus véridique dans son langage. Ce prophète a accompli sa mission céleste, et nous a prédit des destinées que nous avons vues se réaliser. Une de ses promesses fut que nous posséderions vos biens et que la victoire nous en rendrait maîtres. Je vois ici des richesses et un luxe que ceux qui viennent derrière moi ne renonceront pas à posséجراميرك ووثبت فقعدت مع العلج على سريرة حتى يتطير قال فوثبت وثبة فاذا انا معه على سريرة فجعلوا يكلزوني بارجلهم وجروني بايديهم فقلت لهم انا لا نفعل برسلكم هكذا وان كنت مجرت واستحمقت فلا تواخذوني فان الرسل لا يصنع بها هذا فقال الملك ان شئتم قطعنا اليكم وان شئتم قطعتم الينا قلت بل نقطع اليكم فقطعنا اليهم فتسلسلوا كل خسة وستة وسبعة حتى لا يفروا فعبرنا اليهم فضايقناهم وشقونا حتى اشرعوا فينا فقال المغيرة للنعمان انه قد أشمع في الناس وقد خرجوا فلو جلت فقال النعمان انك لذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله صآعم القتال فكان اذا لم يقاتل اول

der, dussent-ils y perdre la vie. · Alors (racontait Mogaïrah) l'idée me vint de prendre mon élan, de sauter sur le trône du roi infidèle et de m'asseoir à ses côtés, afin de lui inspirer de fâcheux pressentiments. D'un bond, je me trouvai près de lui; aussitôt les courtisans se précipitèrent sur moi, et, me frappant des pieds et des mains, cherchèrent à m'arracher du trône. « Ce n'est pas ainsi, leur dis-je, que nous traitons vos envoyés; si j'ai fait une faute ou une sottise, vous ne devez pas m'en punir, car les ambassadeurs sont à l'abri de pareils outrages. » Le roi me dit : « Désirez-vous que nous traversions le fleuve, ou voulez-vous le traverser? -C'est nous qui passerons sur cette rive, » répondis-je. Lorsque l'armée arabe eut opéré le passage, les Persans s'attachèrent par troupes de cinq, six et sept hommes, afin de se rendre la fuite impossible. Voyant que nous nous avancions pour les serrer de près et couper leur armée en deux, ils se mirent en mouvement. Mogaïrah dit à Nômân: «L'ennemi s'avance et marche à notre rencontre, que ne donnestu le signal de l'attaque? » Nômân lui répondit : « Tu es un النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر تم قال ان هاز لواى تلاث مرات فاما اول مرة فليقض الرجل حاجته وليتوصاً واما الثانية فلينظر الرجل الى شسعه وليرم سلاحه فاذا هزرت الثالثة فاجلوا ولا يلوين احد على احد وان قتل النعمان وانى داع الى الله بدعوة واقسمت على كل امرئ منكم لما التى عليها وقال اللهم ارزق النعمان اليوم شهادة فى نصر وفتح عليهم فاس القوم فهر لوآة ثلاث هرات ثم ثنى درعه وجل وجل الناس فكان اول صريع قال معقل فاتيت عليه فذكرت عزيمته الا اقف عليه واعلمت غلانه لاعرف مكانه

bon capitaine et tu as servi sous le Prophète; tu sais que lorsqu'il n'engageait pas l'action au lever du jour, il attendait que le soleil fût sur son déclin et que le vent se levât; c'est alors que la victoire descendait du ciel. » Puis il ajouta : « J'agiterai trois fois mon étendard; au premier signal, chaque soldat satisfera ses besoins et fera ses ablutions; au second, il examinera les courroies de ses sandales et ceindra ses armes; quand je lèverai l'étendard pour la troisième fois, élancez-vous au combat; que nul de vous né s'occupe du sort de son compagnon, ni même de Nômân, s'il est tué. Quant à moi, j'adresse à Dieu une prière pour l'accomplissement de laquelle j'adjure chacun de vous. O mon Dieu! ajouta-t-il, accorde à Nômân de goûter le martyre au sein de la victoire, et fais triompher les Musulmans! » L'armée ayant répondu amen, il agita trois fois l'étendard, jeta sa cuirasse et se précipita dans la mêlée, suivi de l'armée entière. Il fut tué le premier. Mâkil racontait : « Je courus auprès de Nômân, et, comme il semblait me faire signe de ne pas demeurer auprès de lui, j'avertis ses écuyers, afin de reconnaître l'endroit où il était tombé. Le combat reprit

وامعنا القتل فيهم ووقع ذو للناحين عن بغلة له شهبآء فانشق بطنه وفتح الله تعالى على المسطين فاتيت الى مكان النعمان فصادفته وبه رمق فاتيته باداوة فغسلت وجهد فقال مي هذا فقلت معقل بن يسار قال ما فعل الله بالمسطين قلت فتح الله عليهم فقال للحمد الله كثيرا أكتبوا بذلك الى عروفاضت نفسه رجمة الله تعالى واجتمع الناس الى الاشعث بن قيس وارسلوا الى ام ولدة هل عهد اليك النعمان عهدا ام عندك كتاب قالت بل سَفُط فيه كتاب فاخرجوة فاذا فيه لذا قتل النعمان فغلان وان قتل فلان فامتثلوة وفتح الله عز وجل على المسطين فتعا عظها قال المسعودي وهذة

avec fureur. Dou'l-djinahein eut le ventre ouvert, et tomba de la mule grise qu'il montait. Lorsque Dieu eut accordé la victoire aux Musulmans, je revins auprès de Nômân et me penchai sur lui; il respirait encore. Je pris une cruche d'eau et lui lavai le visage; il me demanda qui j'étais. « Mâkil ben Yaçar, » lui répondis-je. Il me dit : « Comment Dieu a-t-il traité les Musulmans? — Il leur a accordé la victoire. — Qu'il soit béni mille fois! ajouta Nômân; écrivez cette heureuse nouvelle à Omar, » et il rendit le dernier soupir. Que Dieu lui fasse miséricorde!

L'armée se rallia ensuite sous les ordres d'El-Achât, fils de Kaïs. On demanda à l'épouse de Nômân si son mari avait laissé un testament ou un écrit quelconque. Elle répondit qu'elle avait une lettre de lui dans un coffre; on l'ouvrit, et on lut: « Si Nômân est tué, le commandement passera à un tel; si celui-ci est tué, à tel autre, et ainsi de suite. » Ses ordres furent exécutés, et, grâce à Dieu le tout-puissant, les Musulmans remportèrent une victoire éclatante. Tel fut le résultat de la bataille de Néhawend,

وقعة نهاوند وقد كان للاعاجم فيها تجع كثير وقتل من المسلمين هنالك خلق كثير منهم النعمان وهرو بن معدى كرب وغيرها وقبورهم الى هذا الوقت بينة معروفة على نحو فرسخ من نهاوند فيها بينه وبين الدينور وقد اتينا على وصف هذة الوقعة فيها سلف من كتبنا وذكر ابو مخنف لوط بن بحيى قال لما قدم عرو بن معدى كرب من الكوفة على عرساله عن سعد بن ابي وقاص فقال فيه ما قال من الشنآء ثم سأله عن السلاح فاخبرة بما علم منها ثم سأله عن قومك مَدْج قال سلنى عن ايهم شبّت قال اخبرنى عن قومك مَدْج قال سلنى عن ايهم شبّت قال اخبرنى عن عُلة بن جلد قال هم فرسان اعراضنا وشفاة امراضنا وهم اعتفا وانجبنا واسرعنا طلبا واقلنا هربا وهم اهل السلاح الاحتفا والحجنا واسرعنا طلبا واقلنا هربا وهم اهل السلاح العوادي الهد والحجنا والموعنا طلبا واقلنا هربا وهم الهل السلاح المنا والعود العرادي والعود العد والعود العود والموادي العود والعود العود والعود العود والعود العود والعود والعود العود والعود وال

où les Persans avaient reuni des forces considérables. Les Musulmans y perdirent un grand nombre des leurs, entre autres Nômân, Amr, fils de Mâdi-Karib, etc. On montre encore leurs tombeaux : ils sont à une parasange environ de Néhawend, entre cette ville et Dinawer. Pour le détail de cette bataille, voyez nos ouvrages précédents.

Au rapport d'Abou Mikhnef Lout, fils de Yahia, lorsque Amr, fils de Mâdi Karib, se rendit de Koufah auprès d'Omar, ce dernier lui demanda des renseignements sur Saad, fils d'Abou Wakkas. Amr en fit le plus grand éloge. Aux questions du khalife sur l'armement, il répondit ce qu'il savait. Omar lui dit ensuite: • Parle-moi de ta propre tribu, les Benou-Madhidj. — Interroge-moi sur chacun d'eux à ton gré, répondit Amr. — Parle-moi, dit Omar, des Olah, fils de Djeld. » — Amr reprit ainsi: « Ce sont les champions de notre honneur, les médecins de nos maux, l'élite de notre noblesse, toujours prompts à l'attaque et les derniers dans la déroute. Le sabre, la lance et la libéralité, voilà leur affaire.

والسماح والرماح قال عمر وما ابقيت لسعد العَشيرة قال هم اعظمنا جسما واسخانا نفوسا وخيرنا رئيسا قال ها ابقيت لمراد قال هم اوسعنا دارا وخيرنا قرارا وابعدنا آثارا وهم الاتقيا البررة والساعون المخرة قال فاخبرني عن بنى زبيد قال انا عليهم رضين ولو سألت عنهم الناس لقالوا هم الرأس والناس الاذناب قال فاخبرني عن طي قال خصوا بالجود وهم بعد جهرة العرب قال فا تقول في عبس قال جم عظم وذنب اثير قال فاخبرني عن كندة عن حير قال رعوا العفو وشربوا الصغو قال فاخبرني عن كندة قال ساسوا العباد وهكنوا في البلاد قال فاخبرني عن هدان قال النيل واهل النيل يمنعون للار ويوفون بالذمار ويطلبون النيار ويطلبون بالذمار ويطلبون

-Que laisses-tu alors aux Saad el-Achirah? demanda Omar. - Ils sont les plus grands d'entre nous, les plus généreux et les plus braves de nos chefs. - Que laisses-tu aux Murad? reprit Omar. — A eux les plus vastes tentes, les meilleurs pâturages, la renommée la plus lointaine; ils sont aussi nobles que bienfaisants, et leurs prouesses les couvrent de gloire. — Parle-moi des Benou-Zobeïd, demanda le khalife. — Nous sommes heureux de les compter parmi nous. Tous ceux que tu interrogeras te le diront: Les Zobeïd sont la tête et les autres hommes la queue. — Parle-moi des Tayi. — On les cite pour leur générosité; mais ils ne viennent qu'après les (trois grandes) familles arabes. — Et les Benou-Abs? — Grosse enflûre et queue traînante (proverbe). - Et les Himyarites? - Ils se repaissent de clémence et boivent à une source limpide. — Parle-moi des Kendites. — Ils gouvernent leurs esclaves, et étendent au loin leur puissance. — Et les Benou-Hamdan? — Ce sont les fils de la nuit, les héros des grandes actions; ils défendent leurs voisins, protégent leurs clients et poursuivent le cours de leurs

الثار قال فاخبرنى عن الازد قال اقدمنا ميلادا واوسعنا بلادا قال فاخبرنى عن للحرث بن كعب قال هم للسكة المسكة المسكة المنايا على اطران رماحهم قال فاخبرنى عن لخم قال اخرنا مكلا واولنا هكلا قال فاخبرنى عن جُدام قال اولمُك كالمجوز الغبرآء وهم اهل مقال وفعال قال فاخبرنى عن غسان قال ارباب ئى الماهلية نجوم فى الاسلام قال فاخبرنى عن الاوس والخررج قال هم الانصار وهم اعزنا دارا وامنعنا جوارا وقد كفانا الله مدحهم اذ يقول وَآلَّذِينَ تَبَوّوا آلدَّارَ وَآلَاعِكانَ مِنْ قَبْلهم مدحهم اذ يقول وَآلَذِينَ تَبَوّوا آلدَّار وَآلَاعِكانَ مِنْ قَبْلهم ولهم نصرهم قال فاى العرب ابغض البك ان تلقاة قال اما من ولهم نصرهم قال فاى العرب ابغض البك ان تلقاة قال اما من

vengeances. — Et les Benou-Azd? — Les premiers d'entre nous par la naissance et par l'étendue de leurs possessions. - Et les Benou-Harit, fils de Kaab? - Hommes de guerre et de rapine; la mort vole au bout de leurs lances. - Et les Benou-Lakhm? — Les derniers au partage des biens, les premiers en face de la mort. — Et les Benou-Djodam? — Vieilles têtes de femmes aux cheveux gris, mais hommes de parole et d'action. - Et les Gassanides? - Des rois dans les âges d'ignorance, des étoiles dans l'islam. — Parlemoi des Aws et des Khazradj. - Ce sont les auxiliaires du Prophète, les plus puissants et les plus redoutables parmi nous, Leur plus bel éloge est dans cette parole de Dieu: « Ceux qui, avant eux, ont habité sa demeure et accepté l'islamisme, etc. » (Koran, chap. Lix, vers. 9.) — Et les Khozaïtes? - Nous partageons, avec les Kinanites, leur noble origine; mais leurs victoires sont à eux seuls. » Le khalife lui demanda ensuite: « Quels sont les Arabes que tu aimerais le moins à avoir pour adversaires? . Amr réponقوى فوادعة من هدان وعطيف من مراد وللحرث من مدنج فاما من معد فعدى من فرارة ومُرّة من ذبيان وكلاب من عامر وشيبان من بكر بن واثل (١) ثم لو جلت بغرسي على مياة معد ما خفت هيچ احد ما لم يلقني حُرّاها وعبداها قال ومن حراها ومن عبداها قال اما حراها فعامر بن الطفيل وعُيينة بن الحرث بن شهاب التهجي واما عبداها فعنترة العبسي وسليك المثاقب قال له عريا ابا ثور صف لى الحرب فعجك ثمر قال لقد سألت عنها خبيوا بها هي والله يا امير المؤمنين مرة المذاق اذا شمرت عن ساق من صبر فيها عُـرن ومن ضعف فيها تلف ولقد قال فيها واصفها فاجـاد

dit: «Dans ma tribu, Wadiah issu de Hamdan; Otaïf chez les Mourad, El-Harit chez les Madhidj; dans la tribu de Maadd, Adi chez les Fezarah; Mourrah chez les Dobiân; Kilab chez les Amir, et Cheïbân parmi les Bekrites, fils de Waïl. Cependant, si je lançais mon cheval au milieu des citernes de Maadd, je ne redouterais l'attaque d'aucun des leurs, à l'exception des deux hommes libres et des deux esclaves. — De qui veux-tu parler? » demanda Omar. Amr reprit : « Les deux hommes libres sont Amir, fils de Tofaïl, et Oyaïnah, fils de Harit, fils de Chihab le Témimite; les deux esclaves, Antar, des Benou-Abs, et Soleik el-Motakib. - Père de Tawr, dit alors Omar, dépeins-moi la guerre. Amr sourit et dit: « Tu t'adresses à un homme qui la connaît. Par Dieu, émir des croyants, alors qu'on retrousse sa robe (pour combattre), la guerre est un breuvage amer. Celui qui tient ferme se couvre de gloire, celui qui faiblit est un homme mort. Un poëte l'a bien décrite dans les vers suivants:

الحسرب اوّل ما تكون فُتَدَّةً تبدو برينتها للل جهول حتى اذا كيت وشب صرامُها عادت عجوزًا غير ذات حليل شمطآء جرَّت رأسُها وتنكّرت مكروهة للشمّ والتقبيل

ثم سألة عن السلاح فاخبرة بما عرن حتى بلغ هنالك قارعتك امك عن الثكل فعلاة عر بالدرة وقال بل امك قارعتك عن تكلها والله لاهم أن أقطع لسانك فقال عرو والجمى اصرعتنى لك وخرج من عندة وهو يقول

أتوعدُى كاتبك ذو رُعَين بانعَمَ عيشةِ او ذو نُواس فكم قد كان من مككِ عظيم وعزّ ظاهر الجبروت قاس فاصيح اهداد باد واميس ينبقّ ل من أناسٍ في أناس

La guerre est, au début, une belle jeune fille dont la parure éblouit l'ignorant.

Mais lorsque sa colère s'allume et lance des flammes, c'est une vieille femme condamnée au veuvage;

Une mégère aux cheveux rares et grisonnants, à l'aspect hideux, dont l'odeur et les baisers inspirent le dégoût.

Interrogé sur les armes de guerre, Amr répondit de son mieux; mais il se servit par mégarde de l'expression: Que ta mère ait la chance de te perdre! » Omar leva son fouet sur lui en disant: « Que cette chance soit pour ta propre mère! En vérité, j'ai bonne envie de te faire couper la langue. — Le respect dû à ton rang m'oblige à me courber devant toi, » répondit Amr, et il s'éloigna en récitant ces vers:

Pourquoi me menacer? Vis-tu au milieu d'un luxe royal, comme Dou-Rosin ou Dou-Nowas?

Combien de rois puissants, de despotes superbes et cruels

Se sont réveillés seuls et abandonnés, errant misérablement de tribus en tribus!

فَلا يغرُرُكُ مُكلُك كُلِّ مُلك يصير مذلّة بعد الشماس قال فاعتذر اليه عروقال ما فعلت ما فعلته الا لتعم الاسلام افضل واعزمن الجاهلية وفضّاء على الوفد وقد كان عُر أنس عرا بعد ذلك واقبل يسايله ويذاكرة الحروب واخبارها في الجاهلية فقال له عريا عرو هل انصرفت عن فارس قط في الجاهلية هيبة لهم قال نعم والله ما كنت استحل اللذب في الجاهلية فكيف استحاله في الاسلام لاحدث نك حديثا لم احدث فكيف استحاله في الاسلام لاحدث نك حديثا لم احدث به احدا قبلك خرجت في جريدة خيل لبني رُبيد اربد بني كنانة فاتينا قوما سراة فقال عرضة وكيف عرفت انها سراة قال رأيت مزاودا وقدورا مكفأة وقباب ادما جرا ونعما سراة قال رأيت مزاودا وقدورا مكفأة وقباب ادما جرا ونعما

Ne te laisse pas éblouir par ton pouvoir : toute royauté s'évanouit, après avoir brillé un instant.

Le khalife s'excusa en disant : « Je n'ai agi de la sorte qu'afin de te convaincre que l'islam renferme plus de noblesse et de respect que l'âge d'ignorance. » Puis il le traita publiquement avec de grands égards, et, s'étant concilié peu à peu ses bonnes grâces, il se plut à lui faire raconter les guerres et les événements mémorables de l'époque antéislamique. Il lui demanda un jour: « Amr, avant la venue de l'islam, la peur ta-t-elle jamais fait prendre la fuite, en présence d'un ennemi? - Oui, répondit-il, par Dieu, je ne me suis jamais permis un mensonge dans l'âge d'erreur, à plus forte raison ne me le permettrai-je point depuis que je suis musulman: je vais donc te raconter une aventure que je n'avais jamais divulguée à personne avant toi. Je partis un jour avec quelques cavaliers des Benou-Zobeïd, pour saire une incursion sur le territoire des Benou-Kinanah. Nous rencontrâmes un campement de jeunes femmes. »

16

كثيرا وشآء قال عرو فاهويت الى اعظمها قبة بعد ما حوينا السبى وكان متبددا من البيوت واذا امرأة بادية للجمال على فرش لها فلما نظرت الى والى للخيل استعبرت قلت فا يبكيك قالت والله ما ابكى على نفسى ولكنى ابكى حسدا لبنات عى يتسلمن وابتلى انا من بينهن فظننت والله انها صادقة فقلت لها واين هن قالت في هذا الوادى فقلت لا محابى لا تحدثوا شيئا حتى آتيكم ثم هرت فرسى حتى علوت كثيبا فاذا انا بغلام اصهب الشعر اهدب بخصف نعله وسيفة بين يديد وفرسة عنده فلما نظر الى نبذ النعل من يدة ثم قام غير

Omar lui ayant demandé comment il avait su que c'étaient des femmes, Amr reprit: « C'est que je vis des sacs de voyage, des vases pleins d'aliments, des tentes en cuir rouge et de nombreux troupeaux. Après nous être assurés de notre capture, je me dirigeai vers la plus grande de ces tentes, qui était un peu à l'écart. Elle abritait une femme d'une rare beauté, couchée sur un tapis. Dès qu'elle m'aperçut, moi et mes cavaliers, elle fondit en larmes. Je lui en demandai la cause : Ce n'est pas sur mon sort que je pleure, me répondit-elle; non, je pleure de rage, en pensant que mes cousines ont échappé à la captivité dont je suis victime. Je crus qu'elle disait vrai, et lui demandai où étaient ses cousines. — Là-bas, dans cette vallée, me dit-elle. Aussitôt je recommandai à mes compagnons de demeurer tranquilles jusqu'à mon retour, j'éperonnai mon cheval et grimpai sur le sommét d'une colline. J'aperçus, près de là, un jeune homme aux cheveux longs, aux sourcils épais, qui raccommodait ses sandales; son épée était devant lui et son cheval à ses côtés. A ma vue, il laissa son ouvrage, se leva sans le moindre trouble, prit son sabre et grimpa sur une

مكترث ناخذ سلاحه واشرن على ثنية فُطا نظر الى الخيل على على الخيل على الخيل الماء على الخيل الماء الما

اقول اذ قد محتى ناها والبستنى بكرة رداها ان سأحوى اليوم من حواها فليتُ شعرى اليوم من دهاها فملت عليم وانا اقول

المروعلى طول الردا دهاها بالخيل يُبقيها على وجأها (1) ثم جلت عليه بالغرس فاذا هو اروغ من هر فراغ عنى ثم جل على فضربنى بسيغه ضربة جرحتنى فلما افقت حملت عليه فراغ والله ثم جمل على فصرعنى ثم استاق ما في ايدينا ثم استويت على فرسى فلما رآءني اقبل وهو يقول

butte. Voyant que sa demeure était cernée par mes cavaliers, il s'approcha de moi, en chantant ces vers:

Après qu'elle a livré sa bouche à mes baisers, et qu'elle m'a revêtu de son manteau, je dis :

Je saurai barrer le chemin à ceux qui ont cerné sa tente. Que je voudrais connaître celui qui a osé lui tendre un piége, en ce jour!

Je courus à lui et lui répondis :

C'est moi, Amr, qui, en dépit de ses refus, lui ai tendu ce piége, moi et mes cavaliers; c'est moi qui posséderai désormeis ses faveurs.

Et je m'élançai sur lui au galop; mais, se dérobant avec l'agilité d'un chat, il évita le choc. A son tour, il se jeta sur moi, le sabre à la main, et me blessa. Je me relevai et l'attaquai de nouveau; il para le coup, se retourna sur moi, me désarçonna et m'arracha ma lance des mains. Je me remis en selle et m'avançai sur lui, il me dit alors:

انا عبيد الله محود الشيم وخيرمن يمشى بساق وقدم عدود يغديد من كل السقم

نحملت عليد وانا اقبول

أنا ابن ذى التقليد فى الشهر الاصم انا ابن ذى الاكليل قتال البهم من يلقنى يسودى كما وادّت ارم اتسركِسة لحمًا على ظهر وضم

فراغ والله عنى ثم جل على فضربنى ضربة اخرى ثم صرخ صرخة فرأيت الموت والله يا امير المؤمنيين ليس شيء دونة وخفتة خوفا لمر اخف احدا والله مثله فقلت له من انت

Je suis Obeid Allah, celui dont on vante les qualités, le meilleur des êtres qui marchent sur la terre. Je guéris mon ennemi de tous ses maux (je le tue).

Je l'attaquai, en répondant par ces vers :

Je suis le fils de celui qui offre des holocaustes (à la Mecque), pendant les mois sacrés, le fils du chef qui porte une couronne et qui immole des victimes.

Quiconque ose m'attaquer périt comme a péri Irem, et je laisse sa chair exposée sur l'étal du boucher.

Il évita encore mon atteinte, se retourna et me frappa de nouveau, en poussant un grand cri. Émir des croyants, Dieu m'est témoin que je crus ma dernière heure venue inévitablement, et j'éprouvai une terreur telle que personne ne m'en avait inspiré jusqu'alors. « Qui es-tu? lui dis-je, puisse ta mère pleurer ta mort! Nul jusqu'ici ne m'a tenu تكلتك امك فوائله ما اجترى على احد قط الا عامر بن الطغيل لا عابد بنفسه وهرو بن كُلثوم لسنه وتجربته فقال بل انت خبرن والا قتلتك قلت انا هرو بن معدى كرب فقال وانا ربيعة بن مُكدَّم قلت اختر منى احد ثلاث خصال ان شئت اجتلدنا بسيفينا حتى يموت الا عرب منا وان شئت اصطرعنا وان شئت السلم وانت يا ابن اى حدث ولقومك اليك حاجة قال بل هي اليك فاختر لنفسك واخترت السلم ثم قال انزل عن فرسك فقلت يا ابن اى قد جرحتنى جراحتين ولا نرول لى فرسك فقلت يا ابن اى قد جرحتنى جراحتين ولا نرول لى قال فوائله ما كف عنى حتى نزلت عنه فاخذ بعنانه ثم اخذ بيدى في يدة وانصرفنا الى للى وانا اجر رجلى حتى طلعنا على لليكم اليكم ال

tête, excepté Amir ben-Tofail, à cause de son orgueil, et Amr ben-Koltoum, à cause de son âge et de son expérience. » Il me répondit : « Dis-moi toi-même qui tu es, si tu ne veux mourir. — Je suis Amr, fils de Mâdi Karib. — Et moi Rébyâh, fils de Mokaddam. — Je repris : Choisis une de ces trois choses: ou le combat au sabre nu, jusqu'à. ce que le plus faible succombe, ou une lutte corps à corps, ou la paix. Mais toi, fils de mon frère, tu es jeune et ta tribu a besoin de tes services. — Tu es encore plus nécessaire à la tienne, dit-il, choisis toi-même. » J'optai pour la paix. Alors il me dit de descendre de cheval. « Fils de mon frère, lui répondis-je, tu m'as fait deux blessures qui m'empêchent de mettre pied à terre. » — Amr ajoutait : « Rébyâh n'eut de cesse que je ne fusse descendu. Il saisit mon cheval par la bride, mit ma main dans la sienne et me conduisit dans sa tribu; je le suivis en traînant le pied. Dès que mes compagnons me virent, ils galopèrent à ma rencontre; je leur

وارادوا ربيعة غصى والله كالليث حتى شقهم ثم اقبل الى وقال يا هرو لعل اصحابك يريدون غير الذى تريد فصمت والله القوم ما فيهم احد ينطق واعظموا ما رآوا منه فقلت يا ربيعة ابن مكدم لا يريدون الا خيرا والما سميته ليعرفه القوم فقال لهم وما تريدون قالوا وما نريد قد جرحت فارس العرب واخدت سيغة وفرسه فضى ومضينا معه حتى نرل فقامت الية صاحبته وهي ضاحكة تمسح وجهة ثم امر بابل فنصرت وضربت علينا قباب فطا امسينا جاءت الرعاة ومعهم افراس لم ار مثلها قط فطا رأى نظرى اليها قال كيف ترى هذه الحيول قلت لم ار مثلها قط قطا اما لو كان عندى بعضها ما

criai: Restez, restez! Ils se retournèrent contre Rébyâh; mais il s'élança, comme un lion furieux, les sépara et revint de mon côté en me disant : « Amr, sans doute tes compagnons ont d'autres projets que les tiens. » Je me tus, et personne n'osa répondre, tant la valeur de Rébyâh les avait étonnés. Rompant enfin le silence : « Rébyâh, fils de Mokaddam, m'écriai-je; leurs intentions sont pacifiques. » Je voulais, en le nommant, le faire connaître aux miens. A son tour, il leur dit : « Que voulez-vous de moi? « Ils lui répondirent : « Que pourrions-nous vouloir, après que tu as blessé le paladin des Arabes et que tu l'as dépouillé de ses armes et de son cheval? » Nous le suivîmes jusqu'à ce qu'il mît pied à terre. Sa compagne se leva et vint lui essuyer le visage en souriant. Puis il fit égorger un chameau et dresser des tentes pour nous. Le soir, les pâtres revinrent, conduisant des chevaux tels que je n'en avais jamais vu. Il remarqua mon étonnement et me dit : « Comment trouves-tu ces chevaux? — Je n'en ai jamais vu d'aussi beaux. » Il ajouta: « Si j'en possédais quelques-uns, je ne ferais pas لبثت في الدنيا الا قليلا (1) فعكت وما ينطق احد من اصحابي فاقنا عنده يومين ثم انصرفنا قال وكان هرو بن معدى كرب بعد ذلك برمان اغار على كنانة في صناديد قومة فاخذ غنائمهم واخذ امرأة ربيعة بن مكدّم فبلغ ذلك ربيعة وكان غير بعيد فركب في الطلب على فرس عرى ومعة ربح بلا سنان حتى لحقه فها نظر الية قال يا هرو خلّ عن الظعينة فه يلتفت الية ثم اعاد علية فم يلتفت الية فقال يا هرو واما أن تقف في اما أن اقف لك فوقف هرو وقال قد انصف القارة من رماها قف في يا ابن ائ فوقف له ربيعة نحمل علية هرو وهو يقول

un long séjour en ce monde. » Cette répartie me fit rire, et mes compagnons gardèrent le silence. Nous restâmes ses hôtes pendant deux jours, puis nous prîmes congé de lui. »

Longtemps après cette aventure, Amr, fils de Mâdi Karib, fit, avec les plus braves de sa tribu, une excursion chez les Benou-Kinanah; il s'empara d'un riche butin et de la femme de Rébyâh, fils de Mokaddam. Ce dernier n'était pas loin, et fut informé de ce qui venait de se passer. Il se met aussitôt à leur poursuite sur un cheval nu, et n'ayant d'autre arme qu'une lance sans fer. Il atteint Amr et le somme de lui rendre sa prisonnière; Amr ne répond pas; une seconde sommation reste encore sans réponse. Rébyâh lui demande: « Est-ce moi qui soutiendrai le premier assaut, ou bien toi? » Amr s'arrête et répond: « On est juste envers les Benou-Karat quand on les frappe (proverbe qui revient à : Je suis ton égal). Mets-toi en garde, fils de mon frère. » Rébyâh se tient sur la défensive, et son adversaire fond sur lui en chantant :

انا ابو تُسور ووقافُ السرَكسة لست عافسون ولا في خرق العُرق السرّة في القوم اذا آجر الكدّق اذا الرجال عَصَّمُم خوف الغُرق وجدتَّني بالسيف هتّاك الكلّق

حتى اذا ظن انه قد خالطه السنان اذا هو لبّب لغرسه ومر السنان على ظهر الغرس ثم وقف له عرو تحمل عليه ربيعة وهو يقول

انا الكناتي العلام لا بُدُخ كم هِرْبُرِ قد رَآمَى فانشدخ فقرع بالرمح رأسة ثم تال خذها اليك يا عمرو فلولا اني اكرة قتل مثلك لقتلتك فقال عمرو لا ينصرن الا احدما قف لى فوقف له محمل عليه حتى اذا ظن انه قد خالطة السنان

Je suis Abou Tawr; je sais arrêter mon cheval sur une pente escarpée; la vanité et le mensonge ne se trouvent pas en moi.

Je combats à outrance, alors que les yeux s'injectent de sang et que la crainte de mourir épouvante les guerriers.

On me voit déchirer les cottes de mailles à coups de sabre.

Tandis qu'il croyait avoir percé Rébyâh de sa lance, celui-ci se pencha sur sa selle, de sorte que le fer ne fit qu'effleurer le dos de son cheval. A son tour, il fondit sur Amr qui l'attendait de pied ferme, et lui dit:

Je suis le jeune Kinauien, et je dis sans vanité : Que de lions ont fui épouvantés en me voyant!

Et il le frappa à la tête, du bois de sa lance, en ajoutant: « Voilà pour toi, Anır; si je ne regrettais de tuer un homme tel que toi, tu ne vivrais plus. — Un seul de nous deux sortira d'ici, s'écria Amr, mets-toi en garde! » Il courut sur lui, la lance en arrêt. Rébyâh, évitant le coup, se coucha si lestement sur son cheval que le fer glissa sur la croupe.

اذا هو حرّام لغرسه ومر السنان على ظهر الغرس ثم جل عليه ربيعة فقرع بالرمح رأسه ايضا ثم قال خذها البك يا هرو ثانية والما العقو مرتان وصاحت به امرأته السنان الله درك فاخرج سنانا من سنح ازارة كانه شعلة نار فركبه على ربحه فلما نظر البيع هرو وذكر طعنته بلا سنان قال له يا ربيعة خذ الغنيمة قال دعها وانج فقالت بنو زبيد نترك غنهتنا لهذا الغلام فقال لهم هرو والله لقد رأيت الموت الاجرى سنانه وسمعت صويرة في تركيبه فقالت بنو زبيد لا تتصدت العرب ان قوما من بني زبيد فيهم هرو بن معدى كرب تركوا غنيمتهم لمثل هذا الغلام قال هرو انه لا طاقة لكم به وما رأيت مثله قط فانصرفوا عنه واخذ ربيعة امرأته والغنيمة وعاد الى قومه قال

Alors il s'élança et frappa de nouveau son adversaire à la tête, en lui disant : « Amr, voilà encore pour toi, mais je ne te ferai pas grâce plus de deux fois. » En même temps sa femme lui cria: « Ton fer de lance, et que Dieu te protége! · Rébyâh tira du fond de sa ceinture un fer de lance, qui brillait comme un jet de flamme, et l'ajusta au manche. Amr vit ce mouvement, et, se rappelant les deux coups assénés avec le bois de l'arme, il lui dit : « Rébyàh, reprends tout le butin. » Rébyâh lui répondit : « Laisse-le et va-t-en! - Comment, dirent alors les Benou-Zobeid, nous abandonnerions le butin à ce jeune homme? - Par Dieu, s'écria Amr, j'ai vu la mort sanglante au bout de son arme; j'ai entendu le grincement du fer lorsqu'il l'ajustait au bois. » Les Benou-Zobeid reprirent : « Puissent les Arabes ignorer qu'une troupe de Zobeïdites commandés par le fils de Mâdi Karib a laissé son butin entre les mains d'un ennemi aussi jeune! » Amr leur répondit, « Vous ne sauriez lui résister, car je ne lui connais pas de rival; » et il s'éloigna avec les المسعودى ولعمر بن لخطاب رضة اخبار كثيرة في اسغارة في الخاهلية الى الشام والعراق مع كثير من مُلوك العرب والتجم وسير في الاسلام واخبار وسياسات حسان وما كان في ايامة من الكوائن والاحداث وفتوح مصر والشام والعراق وغير ذلك من الامصار قد اتينا على مبسوطها في كتابينا اخبار الزمان والاوسط واتما نذكرة فيها سلف من كتبنا وبالله التوفيق

الباب السابع والسبعون ذكر خلافة عثمان بن عفّان رضى الله تعالى عنه بويع عثمان يوم الجمعة غرة التحرم البيلة بقيت من ذي الجة

siens. Quant à Rébyâh, il reprit sa femme ainsi que le butin

abandonné, et retourna dans sa tribu.

Les expéditions entreprises par Omar, fils de Khattab, avant l'islam, contre des rois arabes ou étrangers, en Syrie et en Irak; ses guerres après sa conversion; son histoire; les beaux traits de son gouvernement; les événements contemporains de son règne; la conquête de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et d'autres contrées, tout cela a été développé dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne. Voilà pourquoi nous n'avons donné ici que les faits principaux, omis dans nos ouvrages précédents.

Le secours vient de Dieu!

## CHAPITRE LXXVII.

KHALIFAT D'OTMÂN, FILS D'AFPÂN. (Que Dieu l'agrée!)

Otmân fut proclamé un vendredi, le premier de la lune de moharrem, ou la dernière nuit de dou'l-hiddjeh, l'an سنة ثلاث وعشرين وقيل لاثنى عشرة ليلة مصت من ذى الجة سنة خس وثلاثين وقيل غير ذلك مما سنوردة بعد هذا الموضع الا انه في ذى الجمة نجميع ما ولى اثنى عشرة سلمة الا ثمانية ايام وقتال وهو ابن اثنتين وثمانين سنة ودفن بالمدينة عوضع يعرن بحش كوكب

## ذكر نسبة ولمع من اخبارة وسيرة

هوعثمان بن عقان بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد منان ويكنى بابي عبد الله وابي عرو والاغلب منهها ابو عبد الله وامد اروى بنت كُريز بن جابر بن حبيب بن عبد شمس وكان لد من الولد عبد الله الاكبر وعبد الله الاصغر ،

vingt-trois de l'hégire; selon d'autres, le douze de dou'lhiddjeh de l'an trente-cinq. Il y a encore d'autres opinions sur la date de son avénement; nous y reviendrons plus tard; mais constatons qu'il eut lieu dans le mois de dou'lhiddjeh. La durée totale de son règne fut de douze ans, moins huit jours. Il fut tué âgé, dit-on, de quatre-vingtdeux ans et fut enterré à Médine, dans le Hachh-Kawkab (jardin de l'Étoile).

SA GÉNÉALOGIE; RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE.

Otmân était fils d'Affân, fils d'Abou'l-Assi, fils d'Omeyah, fils d'Abd Chems, fils d'Abd Menaf. Il avait deux noms patronymiques: Abou Abd-Allah et Abou Amr; mais il était plus connu sous le premier de ces surnoms. Sa mère se nommait Arwa, fille de Koreiz, fils de Djabir, fils de Habib, fils d'Abd Chems. Il eut de sa femme Rokayah, fille du Prophète, deux fils: Abd Allah l'aîné, et Abd Allah le se-

امهها رُقيّة بنت رسول الله صلّعم وابان وخالد وسعيد والوليد والمغيرة وعبد الملك وام ابان وام سعيد وام عرو وعايشة وكان عبد الله الاكبريلقب بالمطرف (۱) لحسنه وجاله وكان كثير الترويج كثير الطلاق وكان ابان ابرص احول قد حمل عنه اصحاب الحديث عدة من السنى وولى لبنى مروان مكة وغيرها وكان سعيد احول بخيلا وقتل في زمن معاوية وكان الوليد صاحب شراب ونتوة وبجون وقتل ابوة وهو محلق الوجه سكران عليه مصبغات واسعة وبلغ عبد الله الاصغر من السن سنا وسبعين سنة فنقرة ديك على عينيه فكان ذلك سبب موته وعبد الملك مات صغيرا ولا عقب له وكان عثمان في نهاية الجود والكرم والسماحة والبذل في القريب والبعيد

cond. Ses autres enfants furent Aban, Khalid, Saïd, Walid, Mogaïrah, Abd el-Mélik, Oumm-Aban, Oumm-Saïd, Oumm-Amr et Aīchah. Abd Allah l'aîné dut à sa beauté et à sa grâce le surnom de Moutrif (le rare); il est cité pour le nombre de ses mariages et de ses divorces. Aban, qui était lépreux et louche, a donné plusieurs traditions aux docteurs de l'école traditionniste; il gouverna la Mecque et d'autres villes, sous les Merwanites. Saïd était louche et d'un naturel sordide; il fut tué sous le règne de Moâwiah. Walid était adonné au vin, prodigue et insouciant; le jour où son père fut assassiné, on le trouva ivre, le visage rasé et couvert de fard. Abd Allah le jeune parvint à l'âge de soixante et seize ans; il eut les yeux crevés par un coq et mourut de cette blessure. Abd el-Mélik mourut jeune, sans laisser de postérité.

Otmân était généreux et bienfaisant à l'extrême; parents ou étrangers, tous avaient part à ses dons et à ses faveurs. فسلك عالم وكثير من اهل عصرة طريقته وتأسوا بفعله وبنى دارة بالمدينة وشيدها بالحجر والللس وجعل ابوابها من الساج والعرعر واقتنى اموالا وجنانا وعبونا بالمحينة وذكر عبد الله ابن عُتبة ان عثمان يوم قتل كان له عند خازنه من المال خسون وماية الف دينار والف الف درهم وقيمة ضياعه بوادى القرى وحنين وغيرها ماية الف دينار وخلف خيلا وابلا كثيرة وفي ايام عثمان (۱) اقتنى جهاعة من العجابة الدور والضياع منهم الزبير بن العوّام بنى دارة بالبصرة وهي المعرونة في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية ينزلها التجار وارباب الاموال واحجاب الجهاز من البحريين وغيرهم وابتنى ايضًا دورة بالكونة ومصر والاسكندرية وما ذكرنا من دورة وضياعة فعلوم بالكونة ومصر والاسكندرية وما ذكرنا من دورة وضياعة فعلوم

Ses agents et un grand nombre de ses contemporains suivirent son exemple et imitèrent sa conduite. Il fit bâtir à Médine un hôtel en pierres et en ciment, dont les portes étaient en bois de teck et de cyprès; il acquit aussi dans la même ville des propriétés, des jardins et des sources. Au rapport d'Abd-Allah, fils d'Otbah, le jour où le khalife fut assassiné, son trésorier avait en caisse cent cinquante mille dinars et un million de dirhems. Ses fermes, à Wadi-el-Kora, à Honein, etc. valaient cent mille dinars, sans compter un nombre considérable de chevaux et de chameaux. Sous son règne, les compagnons du Prophète acquirent des maisons et des terres. Ainsi Zobeïr, fils d'el-Awwam, se fit bâtir, à Basrah, un hôtel qui, aujourd'hui, en trois cent trente-deux de l'hégire, existe encore et sert de demeure aux marchands, aux banquiers et aux expéditeurs du Bahrein et de divers pays. Il fit bâtir d'autres maisons, à Koufah, à Fostat et Alexandrie; ces maisons et ces fermes y sont conغير بجهول الى هذة الغاية وبلغ ثمن ملك الربير بعد وفاتة خسين الف دينار وخلف الربير الف فرس والف عبد وامة وخططا محيث ذكرنا من الامصار وكذلك طلعة بن عبيد الله التيمى ابتنى دارة بالكوفة في الكناسة المشهورة في هذا الوقت بدار الطلعيين وكانت غلته من العراق في كل يوم الف دينار وقيل أكثر من ذلك وبناحية الشراة آكثر مما ذكرنا وشيد دارة بالمدينة وبناها بالجس والاجر والساج وكذلك عبد الرحن بن عون الزهرى ابتنى دارة ووسعها وكان على مريطة ماية فرس ولد الف بعير وعشرة الان شاة من الغنم وبلغ بعد وفاته الربع من مالد اربعة وثمانين الف دينار وابتنى سعد بن وفاص داره بالعقيق فرفع سمكها ووسع فضاها وجعل على

nues jusqu'à ce jour, et personne n'en ignore l'origine. A sa mort, il laissa des propriétés valant cinquante mille dinars, mille chevaux, mille esclaves des deux sexes, et de vastes terrains dans les villes que nous venons de nommer. Talhah, fils d'Obeïd Allah et-Teïmi, bâtit à Koufah, dans le quartier de Konaçah, l'hôtel nommé de nos jours Maison des Talhites. Ses terres d'Irak lui donnaient un rendement de mille dinars, ou même davantage, par jour; son domaine de Cherat produisait plus encore. Il se fit construire, à Médine, une maison en stuc, en briques et en bois de teck. Abd er-Rahman, fils d'Awf ez-Zohri, fit bâtir une maison d'une étendue considérable; il avait au piquet cent chevaux de prix et possédait mille chameaux et dix mille brebis; le quart de sa succession s'élevait à quatre-vingt-quatre mille dinars. Saad, fils d'Abou Wakkas, bâtit à el-Akik un hôtel haut et vaste, dont le sommet était couronné de pavillons. Saïd,

اعلامها شرفات وقد ذكر سعيد بن المسيّب ان زيد بن ثابت حين مات خلف من الذهب والفضة ما كان يُكسر بالفوس غير ما خلف من الاموال والضياع بقيمة ماية الف دينار وابتنى المقداد دارة بالمدينة في الموضع المعرون بالجُرن على اميال من المدينة وجعل على اعلامها شرافات وصيّرها مجصّصة الظاهر والباطن ومات يعلى بن مُنية وخلف خسماية الف دينار وديونا على الناس وعقارات وغير ذلك من السركة ما قيمته ثلثاية الف دينار وهذا باب يتسع ذكره ويكثر وصفة فيما تملك من الاموال في ايامه ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر أبن الطاب بل كانت جادة واضحة وطريقة بينة وج عمر فانفق في ذهابه ومحمّه الى المدينة ستة عشر دينارا وتال لولدة عبد

fils de Moçeïb, rapporte que Zeïd, fils de Tabit, laissa en mourant des lingots d'or et d'argent qu'on fendit à coups de hache, indépendamment de ses terres et de ses fermes, qui valaient cent mille dinars. El-Mikdad se fit construire à el-Djourf, à quelques milles de Médine, un palais surmonté de pavillons, et couvert de stuc à l'extérieur et à l'intérieur. Yâla, fils de Mounyah, laissa en mourant cinq cent mille dinars en espèces, de nombreuses créances, des immeubles et d'autres biens pour une valeur de trois cent mille dinars. Il nous serait facile de citer d'autres exemples, qui prouvent combien la richesse s'était accrue sous le règne d'Otmân. Qu'il y a loin de là aux mœurs simples et droites et à la vie au grand jour d'Omar, fils de Khattab! Ce khalife, faisant le pèlerinage, dépensa seize dinars pour l'aller et le retour, ce qui ne l'empêcha pas de dire à son fils Abd Allah: « Nous avons fait de folles dépenses durant ce voyage. »

الله قد اسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا ولقد شكا الناس اميرهم بالكوفة سعد بن ابي وقاس وذلك في سفة احدى وعشرين فبعث عررضة بعصد بن مسلمة الانصاري خليف بني عبد الاشهل نحرق عليه باب قصر الكوفة وعرضه على مساجد الكوفة يسألهم عنه نحمدة بعض وشكاة بعض فعرلة وبعث الى الكوفة عار بن ياسر على الثغر وعثمان بن حنيف على الخراج وعبد الله بن مسعود على بيت المال وامرة ان يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين وفرض لهم شاة كل يوم وجعل شطرها وسواقطها لعمار بن ياسر والشطر الاخر بين عبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف فاين عمر عن ذكرنا وين هو عا وصغنا وقدم على عثمان عم الكم بن ابي العاص

L'an vingt et un de l'hégire, la population de Koufah ayant porté plainte contre son gouverneur, Saad, fils d'Abou Wakkas, Omar chargea Mohammed, fils de Maslamah, client des Benou-Abd-el-Achhal, de procéder à une enquête. Mohammed incendia la porte du château de Koufah où se tenait enfermé le gouverneur; il le fit conduire dans les mosquées de la ville et procéda à l'interrogatoire. Les uns déposèrent en sa faveur, les autres contre lui; quoi qu'il en soit, il fut destitué. (Sous le règne d'Otmân,) Ammar, fils de Yaçir, fut nommé gouverneur de la frontière de Koufah; Otmân, fils de Honaïf, eut la perception de l'impôt; Abd Allah, fils de Maçoud, le trésor public. Ce dernier fut chargé, en outre, d'enseigner au peuple le Koran et les préceptes de la loi religieuse. Chaque habitant de Koufah dut payer un mouton par jour. La ville et ses dépendances furent divisées en deux circonscriptions, dont l'une fut donnée à Ammar, fils de Yaçir, et l'autre partagée entre Abd Allah, fils de Maçoud, et Otmân, fils de Honaïf. Est-ce

وابنة مروان وغيرها من بنى امية وللحكم طريد رسول الله صلّعم الذى غرّبة عن المدينة ونفاة عن جوارة وكان هاله على الهالة جهاعة منهم الوليد بن عُقبة بن ابى مُعَيط على الكوفة وهو هن اخبر رسول الله صلّعم انه من اهل النار وعبد الله ابن ابى سمح على مصر ومعاوية بن ابى سغيان على الشام وعبد الله بن عامر على البصرة وصرف عن الكوفة الوليد بن عقبة وولاها سعيد بن العاص وكان السبب في صرف الوليد بن عقبة وولاية سعيد على ما روى ان الوليد كان شرب مع ندمائة ومغنيه من اول الليل الى الصباح فيا اذنه المؤدن بالصلاة ومغنيه من اول الليل الى الصباح فيا اذنه المؤدن بالصلاة خرج متفصلا في غلائلة فتقدم الى المحراب في صلاة الصبح فصلى بهم اربعا وقال أتريدون ان ازيدكم وقيبًل انه قال في

Omar qui aurait choisi de tels hommes et adopté des mesures aussi funestes? L'oncle d'Otman, el-Hakem, fils d'Abou'l-Assi, le même que l'apôtre de Dieu avait chassé de Médine et banni du territoire sacré, Merwân, son fils, et d'autres membres de la famille des Omeyades avaient circonvenu le khalife. Au nombre de ses principaux agents se trouvaient, à Koufah, Walid, fils d'Okbah, fils d'Abou Moait, à qui le Prophète avait prédit qu'il serait damné; en Égypte, Abd Allah, fils d'Abou Serh; en Syrie, Moâwiah, fils d'Abou Sofian; et Abd Allah, fils d'Amir, à Basrah. Mais Walid, fils d'Okbah, fut exclu du gouvernement de Koufah et remplacé par Saïd, fils d'el-Assi. D'après ce que l'on raconte, voici quelle fut la cause de cette mutation : Walid avait passé la nuit entière à boire avec ses compagnons de débauche et ses chanteurs. Le lendemain matin, au premier appel du muezzin, il sortit dans une tenue débraillée, s'avança vers le mihrab pour y faire la prière du matin et récita quatre oraisons avec les fidèles; puis il leur

17

سجودة وقد اطال اشرب واستنى فقال له بعض من كان خلفة في الصف الاول ما تريد لا زادك الله مريد للخير والله ما الحب الا من بعثك الينا واليا وعلينا اميرا وكان هذا القائل عتباب آبن غيلان الثقفي وحصب الناس الوليد بحصى المسجد فدخل قصرة يتوبخ وهو يتمثل بابيات لتابط شرًا

ولستُ بعَيدا غيرَ خروقينة ولا بصغا صَلدٍ عن الخير مُعرَل وَلكَنَّى أُروى من الخمر هامَّتى وامشى الملا بالساحب المُتسَلسَل وفي ذلك يقول الحطينة

شهد للطئيةُ يومَ يلقى ربَّه انَّ الوليد احتَّى العَـذِّر

demanda: « En voulez-vous encore? » ou, selon un autre récit, il resta longtemps prosterné et dit: « A boire, verse encore! » Un de ceux qui étaient immédiatement derrière lui, sur le premier rang, lui dit: « Ne va pas plus loin, et que Dieu cesse de t'accorder ses bienfaits! En vérité, une seule chose m'étonne, c'est que l'on ait choisi un homme tel que toi pour être notre gouverneur et notre général! » Ces paroles furent prononcées par Attab, fils de Gaïlân, des Benou-Takif. Poursuivi par la foule indignée, qui lui jetait des cailloux ramassés dans la mosquée, Walid rentra dans son château, d'un air courroucé, et en murmurant ces vers de Tabbata-Charran:

Je ne suis plus, comme jadis à Aīda, privé de vin et de chanteuses; je ne suis plus éloigné des plaisirs, comme dans l'aride Safa.

Ici je plonge mon corps dans cette boisson délicieuse et je marche en public, en laissant flotter mes vêtements.

Le poëte Abou'l-Hotayah a dit, à propos de cette aventure de Walid:

Moi Hotayah, lorsque je paraîtrai devant Dieu, j'attesterai que Walid est bien digne d'excuses.

نادی وقد تمت مسلاته مُم أازیده م ثملاً وما یدری لیریدهم اخری ولو قبلوا لغرنت بین الشفع والوتر (۱) حبسوا عنانك لم ترل تجری

وشاع بالكوفة فعاله وظهر فسقه ومداومته شرب للمر فهم عليه جهاعة في المسجد متهم ابو زيسنسب بسن عنون الاردى وجندب بن زهير الازدى وغيرها فوجدوة سكرانا مضطعا على سريرة لا يعقل فايقظوة من رقدته فلم يستيقظ شم تقيباً عليهم ما شرب من للمر فانتزعوا خاتمة من يدة وخرجوا من فورهم الى المدينة فاتوا عثمان بن عفان فشهدوا عندة على الوليد انه شرب للمر فقال عثمان وما يدريكا انه يسمرب

Alors que l'ivresse le privait de sa raison, il cria à la fin de la prière : « En voulez-vous encore ? »

Il voulait prier de nouveau! Si l'on te l'avait permis, ô Walid, tu aurais joint les matines aux vêpres.

On t'a serré la bride au milieu de ta course; mais abandonné à toimême tu serais allé loin!

La conduite scandaleuse de Watid s'ébruita dans Koufah; ses débauches et son ivrognerie y devinrent manifestes. Un jour, plusieurs Musulmans firent irruption dans la mosquée, et parmi eux Abou Zeïneb, fils d'Awf el-Azdi, et Djoundab, fils de Zoheir el-Azdi. Ils le trouvèrent étendu sur son trône et abruti par l'ivresse: ils ne parvinrent pas à le réveiller et furent souillés par le vin que sa bouche rejetait. Alors ils lui ôtèrent l'anneau du commandement, allèrent en toute hâte à Médine et attestèrent en présence d'Otmân que leur gouverneur buvait du vin. Le khalife leur demanda comment ils pouvaient le savoir. Ils répondirent : «Oui, c'est bien le même vin que nous buvions avant l'is-

للمرفقالا في للمرالتي كنا نشربها في الجاهلية واخرجا خاتمة فدفعاة الية فزجرها ودفع في صدورها وقال تحيا عني فخرجا من عندة فاتيا عليا رضة فأخبراة بالقصة فاتي عشان وهو يقول دفعت الشهود وابطلت للدود فقال له عشان فا ترى قال ارى أن تبعث الى صاحبك فتحضرة فان أقاما الشهادة على وجهة ولم يدراء عن نفسة ججة اقت علية للد فلما حضر الوليد دعاها فاقاما الشهادة علية ولم يدل ججة فالتي عشان السوط الى على فقال على لابنة للسن قم فاقم علية ما أوجبة الله فقال يكفينية بعض من ترى فلما رأى امتناع الجماعة عن السوط ودنا منة نوا اقبل نحوة سبّة الوليد وقال يا صاحب السوط ودنا منة فلما اقبل نحوة سبّة الوليد وقال يا صاحب

lam, » et ils donnèrent à Otman l'anneau qu'ils avaient retiré du doigt de Walid. Otmân les injuria, leva la main sur eux et les chassa. Ils allèrent aussitôt chez Ali et lui racontèrent ce qui venait de se passer. Ali courut chez Otmân; il lui reprocha d'avoir repoussé les témoins et violé les dispositions de la loi pénale. Otmân le consulta sur cette affaire. « Mon avis, reprit Ali, est que tu dois faire venir ton agent : si ses deux accusateurs persistent dans leur déposition contradictoirement, et si le défendeur n'allègue aucune excuse, tu es obligé de le punir selon la loi. » En conséquence, Walid fut mandé en présence du khalife; accusé de nouveau par ces deux hommes, il ne donna, en faveur de sa conduite, aucune raison valable. Otmân jeta son fouet à Ali; celui-ci dit à son fils Haçan : « Charge-toi de lui appliquer la peine prononcée par Dieu. » Mais Haçan pria son père de charger de ce dévoir un de ceux qui assistaient à l'audience. Ali, voyant que personne n'osait porter la main sur le coupable, dans la crainte d'irriter Otman, dont il était

مكس فقال عقيل بن إلى طالب وكان فيمن حضر انك لتتكم يا ابن إلى معيط كانك لا تدرى من انت وانت علي من الها صغورية وهي قرية بين عكا واللجون من الهال الاردن من بلاد طبرية كان ذكر أن اباة يهودى منها فاقبل الوليد يروغ من على رضة قاجتذبه على فضرب به الارض وعلاة بالسوط فقال عثمان ليس لك أن تفعل به هذا قال بل وشرا من هذا أذا فسق ومنع حق الله أن يوخذ منه وولى اللوفة بعدة سعيد بن العاص فالما دخل سعيد اللوفة واليا إلى أن يصعد المنبر الا أن يُعسَّل وامر بغساء وقال أن الوليد كان نجسا رجسا فالما اتصلت أيام سعيد باللوفة ظهرت منه أمور أنكرت

le proche parent, saisit le fouet et s'approcha de Walid. Celui-ci, en le voyant s'avancer, l'insulta et le traita de publicain. Okaïl, fils d'Abou Talib, témoin de cette scène, dit à Walid: Fils d'Abou Moaït, tu t'exprimes comme si tu avais oublié d'où tu sors; n'es-tu pas un étranger, un homme de Safouryah? » C'est le nom d'un village (Sephoris, Diocésarée) entre Akka et el-Ladjoun, du district du Jourdain, dans la Tibériade. On prétend, en effet, que son père était un juif originaire de cette bourgade. Walid chercha à s'échapper; mais Ali le saisit, le terrassa et leva son fouet sur lui. Otmân s'écria : « Tu n'as pas le droit de le traiter de la sorte. » « Si fait, répliqua Ali, et plus durement encore à cause de ses crimes et de son refus de se soumettre à la loi. » Le gouvernement de Koufah fut alors donné à Saïd, fils d'el-Assi. Celui-ci, à son arrivée dans cette ville, ne voulut monter en chaire qu'après l'avoir fait laver, en disant que Walid était un homme souillé et impur.

Cependant, au bout de quelque temps, certains actes de l'administration de Saïd excitèrent le mécontentement du

علية فاستبدّ بالاموال وقال في بعض الايام اوكتب به الى عنهان الما هذا السواد قطين لقريش فقال له الاشتر وهو مالك بن للحرث النضى انجعل ما افاء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكر ارماحنا بُستانا لك ولقومك ثم خرج الى عنمان في سبعين راكبا من اهل الكوفة وذكروا سوء سيرة سعيد وسألوه عزلا عنهم فكث الاشتر واصحابه اياما لا يخرج اليهم من عنمان في سعيد شيء واتصلت ايامهم بالمدينة وقدم على عنمان امرآؤه من الامصار منهم عبد الله بن سعد بن ابي سرح من مصر ومعاوية من الشام وعبد الله بن عامر من البصرة وسعيد بن العاص من الكوفة فاقاموا بالمدينة اياما لا يردهم الى امصارهم كراهيةً ان يرد سعيد الى الكوفة وكرة ان يعزلا حتى كتب

peuple. On l'accusait d'accaparer les biens, et d'avoir dit ou écrit à Otmân que le Sawad était la propriété des Koreïchites. El-Achter, dont le vrai nom est Malik, fils d'el-Harit en-Nakhâyi, lui fit des reproches à cet égard : « Crois-tu donc, lui dit-il, qu'un pays placé par Dieu à l'ombre de nos sabres et sous la protection de nos lances n'est qu'un jardin pour toi et ta tribu? » El-Achter, accompagné de soixante et dix cavaliers résidant à Koufah, vint se plaindre à Otmân des méfaits de son agent et demander sa déposition. Les jours se passaient sans que le khalise prît une décision, et les délégués attendaient encore à Médine, lorsque différents gouverneurs arrivèrent auprès d'Otmân. Parmi eux étaient Abd Allah, fils de Saad, fils d'Abou Serh, gouverneur de l'Egypte; Moâwiah, qui venait de Syrie; Abd Allah, fils d'Amir, de Basrah; Saïd, fils d'el-Assi, de Koufah. Le khalife les retint longtemps, sans leur permettre de retourner à leur poste, ne pouvant se déterminer ni à renvoyer Saïd à Koufah, ni à le destituer. Cependant de tous les côtés arriاليد من بامصارهم يشكون كسر الخراج وتعطيل الثغور نجمعهم عثمان وقال ما ترون فقال معاوية اما انا فراض في جندى وقال عبد الله بن عامر بن كريز ليكفيك امر ما قبلة اكفيك امسر ما قبلى وقال عبد الله بن سعد بن ابى سمح ليس بكثير عزل عامل للعامة وتولية غيرة وقال سعيد بن العاص انك ان فعلت هذا كان اهل الكوفة هم الذين يولون ويعرلون وقد صاروا حلقا في المجد وليس لهم غير الاحاديث والخيض غيرهم في البعوث حتى يكون هم احدهم ان يحرب على ظهر دابته فسمع مقالته عرو بن العاص فخرج الى المسجد فاذا طاحة والربير جالسان في ناحية منه فقالا له تعال الينا فصار

vaient des lettres pleines d'accusations; partout on se plaignait du déficit de l'impôt et de l'abandon des frontières. Otmân réunit les gouverneurs et les consulta. Moâwiah prit le premier la parole et assura qu'il était satisfait de ses troupes. Abd Allah, fils d'Amir, fils de Koreïz, dit : « Que Said s'occupe du gouvernement dont il est chargé; moi, je réponds du mien. » Abd Allah, fils de Saad, fils d'Abou Serh, fit remarquer que la destitution d'un agent et son remplacement par un autre étaient des mesures d'une minime importance. Enfin Said, fils d'el-Assi, s'adressant au khalife, lui dit : « Si tu cèdes, désormais le peuple de Koufah nommera et déposera les agents à son gré; depuis longtemps déjà on s'attroupe dans la mosquée pour y tenir de vains propos et de futiles discours. Eurôle les séditieux dans les corps expéditionnaires, afin qu'ils ne songent plus qu'à monter à cheval et à combattre. » Amr, fils d'el-Assi, entendit ce propos et se rendit dans la mosquée, où Talhah et Zobeïr se tenaient assis dans un coin. Ils l'appelèrent et lui demandèrent quelles nouvelles il apportait : « Mauvaises, s'écria

اليهها فقالا ما وراك قال الشرما ترك شيئا من المنكر الا وامر به وجاء الاشتر فقالا له ان عاملكم الذي قمّ فيه خطبا قد ردّ عليكم وامر بتجهيزكم في البعوث وبكذا او كذا فقال الاشتر والله لقد كنا نشكو سوء سيرته وما قنا فيه خطبا فكيف وقد قنا وايم الله على ذلك لولا اني قد انفذت النفقة وانصبت الظهر لسبقته الى الكوفة حتى امنعه دخولها فقالا له فعندنا حاجتك التي تقوم بك في سفرك قال فاسلفاني اذن ماية الف درهم فاسلفه كل واحد منها خسين الغا فقسمها بين اصحابه وخرج الى الكوفة فسبق سعيدا وصعد المنبر بين اصحابه وخرج الى الكوفة فسبق سعيدا وصعد المنبر وسيغه في عنقه فاوضعه عنه ثم قال اما بعد فان عاملكم الذي انكرتم عداة وسوء سيرته قد رُدّ عليكم وامر بتجهيركم في

Amr, il n'est pas de disposition injuste qui ne soit adoptée. » El-Achter arriva en ce moment; on lui dit : « Le gouverneur dont vous avez fait le panégyrique vous est rendu; il a l'ordre de vous enrôler et de vous traiter de telle et telle façon. - Par Dieu, répliqua el-Achter, nous sommes venus l'accuser et non pas faire son panégyrique! Le pourrions-nous, nous qui sommes ses accusateurs? Dieu sait que si je n'avais pas épuisé mes ressources et éreinté mon cheval, j'arriverais avant lui à Koufah et l'empêcherais d'y entrer! Ses deux interlocuteurs lui dirent : « Nous pourvoirons à tes dépenses de voyage. — Soit, reprit el-Achter, avancezmoi cent mille dirhems. » Chacun lui en donna cinquante mille. Il partagea cette somme entre ses compagnons, courut à Koufah, avant l'arrivée de Saïd, monta en chaire, l'épée suspendue à son cou, la détacha et dit, après les prières d'usage : « Le gouverneur dont la tyrannie et les mauvais procédés vous avaient révoltés vous est rendu; il vient vous enrôler dans les corps expéditionnaires. Autorisez-moi البعوث فبايعوني على ان لا يدخلها فبايعة عشرة الان من الهدا اللوفة على ذلك وخرج راكبا في ثقيف يريد المدينة او مكة فلقي سعيدا بواقصة فاخبرة للبر فانصرن الى المدينة وكتب الاشتر الى عثمان انا والله ما منعنا عاملك الدخول لنغسد عليك عملك ولكن لسوء سيرته فينا وشدة عذابة فابعث الى عملك من احببت فكتب اليهم انظروا من كان عاملك في ايام عمر بن للقاب فولوه فنظروا فاذا هو ابو موسى الاشعرى فولوة وفي سنة خس وثلاثين كثر الطعن على عثمان وظهر عليه النكير لاشياء ذكروها من فعله منها ما كان بينة وبين عبد الله بن مسعود وانحران هذيل عن عثمان من اجله عبد الله بن مسعود وانحران هذيل عن عثمان من اجله

à lui refuser l'entrée de la ville. Dix mille habitants de Koufah le déléguèrent à cet effet. Aussitôt el-Achter se mit à la tête d'une troupe des Benou-Takif et prit le chemin de Médine ou de la Mecque. Il rencontra Saïd à Wakiçah, l'informa de ce qui arrivait, et lui fit reprendre la route de Médine. En même temps il écrivit à Otmân: « Dieu sait qu'en interdisaut à ton agent l'accès de Koufah notre but n'est pas de soulever contre toi une de tes provinces; nous voulons seulement nous délivrer des mesures iniques, des violences et des tourments dont nous étions victimes. Donne-nous le gouverneur qu'il te plaira de désigner. » Le khalife leur répondit qu'ils devaient chercher leur ancien gouverneur nommé par Omar, et lui obéir. Ce gouverneur n'était autre qu'Abou Mouça el-Achâri, et il fut proclamé.

L'an trente-cinq de l'hégire, le mécontentement s'accrut contre le khalise. On lui reprochait dissérentes choses: par exemple, ses procédés à l'égard d'Abd Allah ben Maçoud, qui lui aliénèrent les Benou-Hodeïl; les propos violents ومى ذلك ما قال هاربى باسر من العنف واتحران بنى مختروم عن عثمان من اجله ومى ذلك فعل الوليد بين عقبة في مسجد اللوفة وذلك انه بلغه عن رجل من اليهود من ساكني قرية من قرى اللوفة ها يلى جسر بابل يقال لها زُرارة انه يعمل انواعا من المحر والخيالات واهالا من المحرية يعرن بمطروني فاحضرة فاراه في المحجد ضربا من المخييل وهو انه اظهر له في الليل قيلا عظيما على فرس يركض في محن المسجد ثم صار اليهودي ناقة تمشى على حبل ثم اراة صورة جار دخيل من فيه وخرج من دبرة ثم ضرب عنق رجل وفرق بين جسمنة ورأسه ثم امر السيف عليه فقام الرجل وكان جماعة من اهل الكوفة حضروا منهم جندب بن كعب الازدى نجعل يستعيذ

tenus par Ammar, sils de Yaçir, qui déterminèrent la défection des Benou-Makhzoum; enfin, le scandale commis par Walid, fils d'Okbah, dans la mosquée de Koufah. Walid avait été informé qu'un juif nommé Batrouni, habitant le village de Zorarah, dans la banlieue de Koufah, près de Djisr-Babel, s'occupait de sorcellerie, de fantasmagorie et d'opérations magiques; il le fit appeler dans la mosquée. Le juif évoqua différentes apparitions en sa présence; pendant la nuit, il fit apparaître un roi de grande taille, monté sur un cheval qui galopa au milieu de la cour de la mosquée. Le sorcier se transforma lui-même en chamelle et marcha sur une corde; puis il montra à Walid un fantôme d'âne, entra dans sa bouche et sortit du côté opposé; il coupa le cou à un homme et sépara la tête du tronc: ensuite il fit tourner son sabre sur le mort et le ressuscita. Au nombre des habitants de Koufah, témoins de ce spectacle, se trouvait Djoundab. fils de Kaab el-Azdi. Il invoqua Dieu contre les maléfices بالله مى فعل الشيطان ومن على يبعد عن الرجن وعلم ان ذلك ضرب مى السعر والتغييل فاخترط سيغة وضرب اليهودى ضربة ادارت راسة عن بدنة وقال جاء للى وزهن الباطل ان الباطل كان زهوقا وقد قيل ان ذلك كان نهارا وان جندب خرج الى السوق ودنا مى بعض الصياقلة فأخذ سيفا ودخيل وضرب به عنى اليهودى وقال ان كنت صادقا فاى نفسك فانكر علية الوليد ذلك واراد ان يقيدة به فنعنه الازد فيسة واراد قتلة بحيلة وبكر السجان الى قيامة ليالي نقال ليس الصبح فقال له انج بنفسك فقال له جندب تُقتَل بى فقال ليس ذلك بكثير فى مرضاة الله والدفع عن ولى من اولياته فيلاً الى اصبح الوليد دعا به وقد استعد لقتله فلم يجدة فيسال

de Satan et contre ces opérations étrangères à la puissance divine. Convaincu qu'il y avait là de la magie et de la fantasmagorie, il tira son sabre-et, d'un seul coup, abattit la tête du sorcier en disant : « La vérité est venue, et le mensonge s'est évanoui, car le mensonge n'est qu'une ombre (Koran, xvII, 83). » Selon une autre version, la scène se passait en plein jour; Djoundab courut au bazar, prit un sabre chez un armurier, revint à la mosquée et coupa la tête du juif en disant : « Si tu fais vraiment des miracles, ressuscite-toi! » Walid, furieux, voulait faire périr Djoundab; mais les Benou-Azd l'en empêchèrent. Alors il l'emprisonna avec l'intention d'employer la ruse pour s'en défaire. Vers la fin de la nuit, le geôlier s'approcha de Djoundab et lui dit de prendre la fuite. « On te fera mourir, » observa Djoundab. • Peu m'importe, répliqua cet homme, je veux mériter la grâce de Dieu en délivrant un de ses saints. » Le lendemain matin, Walid, décidé à faire périr le prisonnier, l'envoya quérir : on ne le trouva plus. Le geôlier interrogé

السجان فاخبرة بهربة فضرب عنق السجان وصلبة بالكناسة ومن ذلك فعلة باي ذرّ وهو انه حضر بجلسة ذات يوم فقال عثمان أرأيتم من زكا مالة هل فية حق لغيرة فقال كعب لا يا اميه المؤمنين فدفع ابو ذرى صدر كعب وقال كذبت يا ابن اليهودى ثم تلا ليّس ٱلبّر أَنْ تُولّوا وُجُوهَكُمْ قبكل ٱلمُشْرِق وُلْلُغْرِب الآية فقال عثمان أترون بأسًا ان نأخذ مالا من المسلمين فننفقه فيمن ينوبنا من امورنا ونعطيكوة فقال كعب لا بأس بذلك فرفع ابو ذر العصا فدفع بها في صدره وقال يا ابن السوداء ما اجراك غي القول في ديننا فقال له عثمان ما أكثر اذاك لى غيب وجهك عنى فقد اذيتنى فخص جابو ذر الى الشام وكتب

ayant avoué que Djoundab avait pris la suite, on lui trancha la tête et son corps sut pendu dans le quartier de Konaçah (la voirie).

On reprochait aussi à Otmân sa conduite à l'égard d'Abou Derr. Dans un conseil auquel ce personnage assistait, Otmân fit cette question: « Celui qui paye la dîme a-t-il des droits sur ses autres biens? - Émir des croyants, répondit Kaab, il n'en a pas. . Abou Derr frappa Kaab en pleine poitrine, et lui dit : « Tu en as menti, fils de juis! » Puis il récita le verset: « La vertu ne consiste point en ce que vous tourniez vos visages du côté du levant ou du couchant, etc. » (Koran, II, 172.) Otmân reprit: « Sommes-nous coupables, si nous prenons les biens des musulmans, pour les distribuer à ceux qui nous aident dans le gouvernement des affaires, et, à ce titre, pouvons-nous vous les donner? » Kaab déclara que cela n'était pas répréhensible. Abou Derr asséna un coup de bâton sur la poitrine de Kaab, et l'apostropha en ces termes : « Fils de négresse, qui t'autorise à te mêler de notre religion? -C'est par trop m'insulter, s'écria le khalife en s'adressant معاوية الى عثمان ان ابا ذر بجنه ع البيد للمهوع ولا آمن ان يغسدهم عليك فان كان لك في القوم حاجة فاجلا البيك فكتب عثمان بجمله نحمله على بعير عليد قتب يابس معد خسة من الصقالبة يطردون بد حتى اتوا بد المدينة وقد تسلخت بواطن المخاذة وكاد يتلف فقيل لا انبك تموت من ذلك فقال هيهات لن اموت حتى أنفي وذكر جوامع ما ينزل بد بعد ومن يتولى دفنه فاحسن اليد عثمان في دارة اياما ثم ادخل عليد نجتى على ركبتيد وتكم باشياء وذكر للبر في ولد الى العاص اذا بلغوا ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله كولا ومر في للبر بطولد وتكم بكلام كثير وكان في ذلك البوم قد أق

à Abou Derr; dérobe-toi à ma vue, car c'est moi-même que tu viens d'offenser. » Abou Derr se rendit en Syrie. Bientôt le khalife reçut de Moâwiah une lettre ainsi conçue : « Une fonle de partisans affluent auprès d'Abou Derr, et je crains qu'il ne les soulève contre ton autorité. Si tu as besoin de ces gens-là, hâte-toi de rappeler cet homme. » Et, sur l'ordre du khalife, il le fit partir en l'attachant à une selle de bois dur, sur le dos d'un chameau que cinq Esclavons chassèrent devant eux jusqu'à Médine. Quand on le vit arriver, les cuisses déchirées intérieurement et à demi mort, on crut qu'il allait succomber aux fatigues du voyage; mais il prédit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir été exilé de nouveau; il annonça d'avance ce qui devait lui arriver, et nomma ceux qui lui donneraient la sépulture. Otmân le garda quelques jours dans son hôtel et le traita avec douceur; puis il le fit venir. Abou Derr entra en rampant sur les genoux : il s'entretint de diverses choses, parla des fils d'Abou'l-Assi, des trente individus qui avaient réduit en esclavage les serviteurs de Dieu, raconta cette histoire tout au long, et entra dans

عنان بتركة عبد الرجن بن عون من المال فنثرت البُدر حتى حالت بين عنهان وبين الرجل القائم فقال عنهان ان لارجو لعبد الرجن خيرا لانه كان يتصدق ويقرى الضيف وترك ما ترون فقال كعب الاحبار صدقت يا امير المؤمنيين فشال أبو ذر العصا فضرب بها رأس كعب ولم يسشغله ما كان فيه من الالم وقال يا ابن اليهودي تقول لرجل مات وخلف هذا المال ان الله اعطاة خير الدنيا والاخرة وتقطع على الله بذلك واتما سمعت رسول الله صلّعم يقول ما يسرني أن اموت وادع ما يرن قيراطا فقال له عنهان وارعني وجهك قال اسير الى مكة فقال لا والله قال فتهنعني من بيت ربي اعبدة فيه

une foule de détails. Or, ce jour-là, on avait apporté à Otmân les sommes provenant de la succession d'Abd er-Rahman, fils d'Awf, et des sacs remplis d'argent séparaient le khalife de son interlocuteur : « Que Dieu récompense Abd er-Rahman! dit Otman; il était bienfaisant, hospitalier, et il a laissé cependant le trésor que vous voyez là. » Kaab el-Ahbar s'empressa d'approuver ce que le khalife venait de dire. Abou Derr, oubliant ses propres souffrances, brandit son bâton et frappa Kaab sur la tête en lui disant : «Fils de juif, oses-tu dire d'un homme qui a laissé à sa mort d'aussi grandes richesses que Dieu lui a accordé les biens de ce monde et de la vie future? De quel droit prononcestu les arrêts de Dieu? Moi, au contraire, j'ai entendu l'apôtre de Dieu dire: « Je serais désolé, si je laissais après moi une succession du poids d'un kyrat. » Le khalife lui ordonna de quitter Médine. « Eh bien, dit-il, j'irai à la Mecque. » Le khalife s'y opposa. « Quoi, reprit Abou Derr, tu m'interdis le séjour de la maison de Dieu, du temple où je voudrais prier jusqu'à l'heure de ma mort? - Oui, certes, je te

حتى اموت قال اى والله قال فالى الشام قال لا والله فاختر غير هذه البلدان قال لا والله لا اختبار غير ما ذكرت لك ولو تركتني في دار مجري ما اردت شيئًا من البلدان فسيّرن حيث شئت قال فاني مسيّرك الى الرّبذة قال الله أكبر صدق رسول الله صلَّعتم قد اخبرني بكل ما انا لاق قال عشان وما قال لك قال اخبرني بان امنع عن مكة والمدينة وامسوت بالربدة ويتولى دفني نفر يردون من العراق الى الجهاز وبعث ابو ذر الى جهل لد نحمل عليد امراته وقيل ابنته وامر عثمان ان يتعاماة الناس حتى يسير الى الربذة فلما طلع عن المدينة ومسروان يسيّره عنها اذ طلع عليهم على بن ابي طالب رضَّة ومعة ابناة للسن والحسين واخوة عقيل وعبد الله بن جعفر والماربي l'interdis. — Soit, continua Abou Derr, j'irai en Syrie. - Pas davantage, s'écria Otmân; choisis tout autre pays. - Non, de par Dieu, je ne choisirai pas d'autre pays que ceux que je viens de nommer. Si tu m'avais laissé dans mon exil, je n'aurais pas aujourd'hui à faire un choix. Après tout, envoie-moi où bon te semblera. » Otmân lui désigna Rabadah. Dieu est grand! ajouta Abou Derr; que le Prophète a dit vrai lorsqu'il me prédit tout ce qui m'arrive! Otmân l'invitant à s'expliquer, il continua ainsi : « Il m'a prédit que l'accès de la Mecque et de Médine me serait interdit, que je mourrais à Rabadah, et que des hommes venus de l'Irak dans le Hédjaz se chargeraient de ma sépulture. . A la suite de cet entretien, Abou Derr fit monter sa femme, d'autres disent sa fille, sur un chameau qu'il possédait, et partit pour Rabadah, avec l'escorte choisie par Otman. Tandis qu'il sortait de Médine, sous la surveillance de Merwan, il rencontra Ali, fils d'Abou Talib, avec ses deux fils Haçan et Huçein, Okaïl, son frère, Abd Allah, fils de Djâباسر واعترض مروان فقال یا علی آن امیر المؤمنین نهی الناس ای یعصبوا آبا در ویشیعوه فان کنت امر تعلم بدلك فقد اعلمتك نحمل علیه علی بن آبی طالب رضه بالسوط وضرب بین آذنی ناقة مروان وقال تنع تحاك الله آلی النار ومضی مع آبی در فشیعه شم ودعه وانصرف فطا اراد علی الانصران بکی آبو در وقال رحکم الله اهل البیت آذا رأیتك یا آبا الحسن وولدك ذکرت بکم رسول الله صلّعم فشکا مروان آلی عنهان ما فعل علی فقال عنهان یا معشر المسلمین من یعدرنی من علی رد رسولی علی وجهته له وفعل والله لیعطینه حقه فیا رجع علی استقبله الناس فقالوا آن آمیر المؤمنین علیك غضبان علی استقبله الناس فقالوا آن آمیر المؤمنین علیك غضبان لتشییعك آبا ذر فقال علی غَضَبَ الیل علی اللّه م شم جاء فیا

far, et Ammar, fils de Yaçir. Merwân dit à Ali en lui barrant le chemin : « L'émir des croyants a désendu d'accompagner Abou Derr et de l'escorter à son départ. Si tu l'ignores, c'est moi qui te l'apprends. • Ali, levant son fouet, frappa la chamelle de Merwan entre les deux oreilles. « Va-t'en d'ici, dit-il à Merwân; que Dieu te précipite dans le feu éternel! » Puis il continua sa route en marchant auprès d'Abou Derr. Au moment où il recevait les adieux d'Ali, Abou Derr lui dit en pleurant : « Membres de la sainte famille, que Dieu vous fasse miséricorde! Père de Hacan, ta vue et celle de tes enfants m'ont rappelé l'Apôtre de Dieu. » Merwân se plaignit au khalife de la conduite d'Ali. Otmân, s'adressant aux musulmans, leur dit : « Qui de vous plaiderait en faveur d'Ali, s'il avait empêché mon envoyé d'accomplir sa mission? Or c'est ce qu'il a fait, et, par Dieu, je le punirai comme il le mérite. » Ali, à son retour, fut accueilli par des gens qui lui dirent : «L'émir des croyants est courroucé contre toi, parce que tu as reconduit Abou Derr.» Ali réكان بالعشى جاء الى عثبان فقال لد ما كلك على ما صنعت بحروان ولم اجترأت على ورددت رسولى وامرى قال اما مروان فانه استقبلنى بردى فرددته عن ردى واما امرك لم ارده فقال عثبان ألم يبلغك انى قد نهيت الناس عن ابى ذر وعن تشييعه فقال على ام كلما امرتنا به من شيء نرى طاعة الله وللق فى خلافه اتبعنا فيه امرك لعمر الله لا نفعل قال عثبان أقرد مروان قال ومما اقيدة قال ضربت بين اذنى راحلته وشته فهو شاتمك وضارب بين اذنى راحلته واحلتى فهى تلك فان اراد ان يضربها كما ضربت راحلته فليغعل واما انا فوالله لئن شقنى لاشقنك بمثلها لا أكذب فليغعل واما انا فوالله لئن شقنى لاشقنك بمثلها لا أكذب

pondit : « C'est la colère du cheval contre son frein (proverbe)! • et il passa son chemin. Dans la soirée, il se présenta chez Otmân, qui lui dit : « Qui t'a autorisé à traiter Merwân comme tu l'as fait? Pourquoi m'as-tu offensé, en repoussant mon mandataire et en désobéissant à mes ordres? Ali répondit : « Pour ce qui est de Merwan, il m'a accosté brutalement et je lui ai rendu la pareille; mais tes ordres, je ne les ai pas transgressés. — Ignorais-tu, reprit Otmân, que j'avais défendu d'aborder Abou Derr et de lui faire la conduite? - Ainsi, répliqua Ali, lorsque ta volonté est en opposition avec l'obéissance due à Dieu et avec la justice, nous devons nous y soumettre? Par le Dieu vivant, jamais je n'y consentirai! » — Otmân ajouta: « Donne une réparation à Merwân. — Une réparation! et laquelle? — Tu as frappé le front de sa chamelle et tu l'as insulté lui-même. Il t'insultera à son tour et frappera ta chamelle. — Voilà ma chamelle, reprit Ali; qu'il la traite comme j'ai traité la sienne, j'y consens. Mais par Dieu, s'il m'insulte, c'est à toi que je rendrai l'outrage! je ne m'en démens pas, et je te فيه ولا اتول الا حقا فقال عثمان ولم لا يشتمك اذا شهته فوالله ما انت عندى بافضل منه فغضب على وقال ألى تنقول هذا القول ويمروان تعدلنى فانا والله افضل منك وإي افضل من ابيك واي افضل من امك وهذه نبلى قد نثلتها وهم فانثل نبلك فغضب عثمان واحجر وجهم وقام فدخل وانصرن على فاجتمع اليه اهل بيتم ورجال من المهاجريس والانصار فلما كان من الغد واجتمع الناس شكى اليهم عليا وقال انتم يغشنى ويظاهر من يغشنى يريد بذلك ابا ذر وهارا فدخل الناس بينها حتى اصطلحا وقال على والله ما اردت بتشييعي الما ذر الا الله تعالى وقد كان عار حيى بويع عثمان بلغم قول

dis la vérité. — Et pourquoi t'épargnerait-il, s'écria Otman, lorsque tu l'as insulté? je ne te considère pas comme supérieur à lui. » Cette parole irrita Ali : « Est-ce à moi, s'écriat-il, que s'adresse un pareil langage? Oses-tu bien mettre Merwân sur le même rang que moi? Par Dieu, je vaux mieux que toi, mon père vaut mieux que le tien, ma mère l'emporte sur ta mère. Tiens, je te jette ma flèche, allons! jette-moi la tienne! (en signe de défi.) » Otmân se leva, rouge de colère, et rentra. Ali s'éloigna et fut rejoint par les membres de sa famille, et par quelques Mohadjirs et Ansars. Le lendemain, le khalife, réunissant les musulmans, porta plainte contre Ali, en l'accusant de le tromper et de favoriser ceux qui le trompaient. Par ces paroles il faisait allusion à Abou Derr et à Ammar. Enfin plusieurs personnes s'entremirent et réconcilièrent le khalife avec Ali. Ce dernier affirma qu'en reconduisant Abou Derr il avait voulu seulement faire une chose agréable à Dieu.

Pour ce qui concerne Ammar, au moment de l'élection

ابي سفيان مخر بن حرب في دار عثمان عُقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان ودخل داره ومعه بنو امية فقال ابو سغيان أفيكم احد من غيركم وقد كان عبى قالوا لا قال يا بنى امية تلقفوا تلقف الكرة والذي يجلف فيه ابو سفيان ما زلت ارجوها لكم ولتصيرن الى صبيانكم وراثة فانتهرة عثمان وساءه ما قال ونمى هذا القول الى المهاجرين والانصار فقام عاربين ياسر في المسجد وقال يا معشر قريش اما اذا صرفتم هذا الامر من اهل بيت نبيكم هاهنا مرة وهاهنا مرة فا انا بآمى ان ينزعه الله منكم فيضعة في غيركم كما نزعت وق مى اهله ووصعتهوة في غير اهله وقام المقداد فقال ما رأيت مشل ما

d'Otmân, il avait été informé du propos tenu par Abou Sofian Sakhr, fils de Harb, dans la maison d'Otman, un peu avant la proclamation de ce khalife. Abou Sofian était entré avec les Benou-Omeyah et, comme il était aveugle, il avait demandé si quelque étranger se trouvait là. On lui répondit que non; alors il avait ajouté : « Enfants d'Omeyah, saisissez la balle au bond! Dieu, qui entend les serments d'Abou Sofiân, sait que je ferai des vœux constants pour que le pouvoir vous soit dévolu et devienne l'héritage de vos enfants. » Ce propos fut rapporté à Otmân, qui en témoigna son mécontentement. Il fut également rapporté aux Mohadjirs et aux Ansars. C'est alors qu'Ammar, fals de Yaçir, entra dans la mosquée et dit : « Famille de Koreich, vous avez une fois ici, et une fois là, spolié du commandement les parents de votre Prophète. Je crains que Dieu ne vous prive à son tour de la puissance et ne la donne à d'autres mains, de même que vous en avez dépouillé la famille du Prophète, au profit d'une famille étrangère. » Mikdad se leva ensuite et dit: «Je ne sais pas d'humiliations plus

اوذی به اهل هذا البیت بعد نبیهم فقال له عبد الرجن ابن عون وما انت وذلك یا مقداد فقال ای والله لاحبهم لحب رسول الله صلّعم ایاهم وان للق معهم وفیهم یا عبد الرحن اعجبت من قریش وانما تطوّلهم علی الناس بفضل اهل هذا البیت وقد اتفقوا علی نزع سلطان رسول الله صلّعم بعده من ایدیهم وأیم الله یا عبد الرحن لو أجد عنلی تریش انصارا لقاتلتهم کقتالی ایاهم مع رسول الله صلّعم یوم بدر وجری من الکلام خطب طویل قد اتبنا علی ذکره ی کتابنا اخبار الرمان فی اخبار الشوری والدار ولما کان فی سنة خس وثلاثین سار مالك بن الحارث النّعی من الکوفة فی مایتی رجل وحکم بن جَبَلة العبدی فی مایة رجل من اهل

grandes que celles qui ont abreuve cette maison, depuis la mort de son Prophète. » Abd er-Rahman, fils d'Awf, l'interrompit eu disant : « Mikdad, de quoi te mêles-tu? - Dieu m'est témoin, reprit-il, que je les aime pour l'amour du Prophète. Je déclare que le droit est avec eux et parmi eux. Toi, Abd er-Rahman, tu encenses les Koreïchites. Mais leur titre à la faveur du peuple n'est-il pas dû aux mérites de cette famille qu'ils cherchent maintenant à dépouiller de l'autorité que le Prophète leur avait léguée? Abd er-Rahman, je fais le serment, si je trouve des Ansars (auxiliaires), de combattre les Koreïchites, comme je les ai combattus autrefois, à Bedr, sous les ordres du Prophète. » La discussion continua sur ce ton pendant longtemps; le lecteur en trouvera les détails dans le chapitre de nos Annales historiques où nous racontons les événements de l'hôtel (où se fit l'élection) et de la délibération.

L'an 35 de l'hégire, Malik, fils d'el-Harit en-Nakhâyi, sortit de Koufah avec deux cents hommes; Hakim, fils de

البصرة ومن اهل مصر ستهلية رجل عليهم عبد الرحمي بن عُديس البلوى وقد ذكر الواقدى وغيرة من اصحاب السيسر انه عن بايع تحت الشجرة الى اخرين عن كان يحصر مثل عرو ابن اللحمق النزاعى وسعد بن حران التجيبي ومعهم محمد بن يمران التجيبي ومعهم محمد بن يمرون الناس على عشان المور يطول ذكرها كان السبب فيها مروان بن الحكم فنزلوا بالموضع المعرون بذى الخشب فها علم عثمان بنزولهم بعث الى على ابن ابي طالب فاخبرة وسأله ان يحرج البهم ويضمن لهم عنه كلا يويدون من العدل وحسن السيرة فسار على اليهم وكان بينهم خطب طويل فاجابوة الى ما اراد وانصرف وا فلالما

Djabalah el-Abdi, avec cent hommes de Basrah, et six cents Égyptiens arrivèrent, sous la conduite d'Abd er-Rahman, fils d'Odaïs el-Belawi. Au rapport d'el-Wakidi et d'autres biographes, Abd er-Rahman était au nombre de ceux qui prirent part à l'élection sous l'arbre, de concert avec d'autres Arabes d'Égypte, comme Amr, fils d'el-Hamik el-Khozâyi, et Saad, fils de Houmran et-Toudjibi. Dans leurs rangs se trouvait Mohammed, fils d'Abou Bekr, qui s'était concerté avec eux en Égypte; il les excitait à la révolte contre Otmân, par suite de griefs qu'il serait trop long d'exposer ici, et dont le principal auteur était Merwân, fils d'el-Hakem. Les conjurés s'arrêtèrent (à Médine) dans le quartier nommé Dou'l-Khouchoub. Otmân, informé de leur arrivée, fit venir Ali, fils d'Abou Talib, lui apprit la nouvelle, le conjura de se rendre chez eux et de se porter garant, pour le khalife, des réformes qu'ils réclamaient dans l'administration de la justice et le gouvernement. Ali accepta cette mission; il eut avec les conjurés un long entretien, les amena à composition et les décida à quitter Médine. Ils se mirent en route;

صاروا الى الموضع المعرون بحسمَى اذاهم براكب على بعير فتأملوة وهو مقبل من المدينة فاذا هو ورش غلام عنهان فقرروه فاقر واظهر كتابا الى ابن ابى سرح صاحب مصر وفية اذا قدم عليك الجيش فاقطع يد فلان واقتل فلانا وافعل بفلان كذا واحصى أكثر من في الجيش وامر فيهم بما امر وعلم القوم ان الكتاب بخط مروان فرجعوا الى المدينة واتفق رأيهم ورأى من قدم من العراق ونزلوا المسجد وتكلموا وذكروا ما نزل بهم من عالمهم فرجعوا الى عنهان نحاصروة فى دارة ومنعوة المآء فاشرن على الناس وقال الا احد يسقينا وقال بماذا تستصلون قتلى وقد سعت رسول الله صلّهم يقول لا يجل دم امرء مسلم الا

mais, arrivés au lieu nommé Hisma, ils virent s'avancer du côté de Médine un messager monté sur un dromadaire et reconnurent Warach, un des serviteurs du khalise. Ils l'arrêtèrent et le forcèrent à exhiber la lettre dont il était porteur. Cette lettre, adressée au fils d'Abou Serh, gouverneur de l'Égypte, lui disait : « Dès que l'armée sera de retour dans ta province, coupe les mains d'un tel, fais périr un tel, traite un troisième de telle et telle façon. » Suivait la mention de presque tous les soldats avec les supplices qui devaient leur être infligés. Ils reconnurent l'écriture de Merwan, revinrent en toute hâte à Médine, et se mirent en rapport avec les mécontents venus d'Irak. S'étant réunis dans la mosquée, où ils se communiquèrent les griefs qu'ils avaient contre les agents du pouvoir, ils allèrent ensuite assiéger Otmân dans son hôtel et empêchèrent l'eau d'y arriver. De temps à autre le khalise sortait sur la terrasse de l'hôtel et leur demandait à boire. Il leur dit un jour : « De quel droit voulez-vous ma mort? J'ai entendu l'Apôtre de Dieu dire : Il n'est permis de répandre le sang d'un musulman que pour l'un de ces trois باحدى تلات كفر بعد أيمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير نفس والله ما فعلت ذلك في جاهلية ولا أسلام فبلغ عليا طلبة المآء فبعث الية بثلاث قرب مآه فا وصل ذلك الية حتى خرج من موالى بنى هاشم وبنى أمية جماعة وارتفع الصوت وكثر النجيج واحدقوا بدارة بالسلاح وطالبوة بمروان فإبى أن يخلى عنه وفي الناس بنو زهرة لاجل عبد الله بن مسعود لانه كان من احلافها وهذيل لانة منها وبنو مخروم واحلافها لعمار وغفار واحلافها لاجل أبى ذر وتم بن مرة مع محد بن أبي بكر وغير هولاء محن لا يجل كتابنا ذكرة مع طها رأى على انهم يريدون قتلة بعث بابنيه السن والسين والسين

crimes : l'apostasie, l'adultère, quand le mariage est accompli, et le meurtre qui n'est pas motivé par la peine du talion. Dieu sait que, ni dans l'âge d'ignorance, ni depuis l'islam, je n'ai commis un de ces trois crimes. » Ali, sachant que le khalife souffrait de la soif, lui envoya trois cruches d'eau; mais elles ne parvinrent pas jusqu'à lui. Enfin une troupe d'affranchis des Benou-Hachim et des Benou Omeyah cernèrent l'hôtel et, le sabre à la main, au milieu des cris et du tumulte, réclamèrent Merwân. Le khalife refusa de leur livrer son favori. Au nombre des assiégeants se trouvaient les Benou-Zohrah venus pour venger Abd Allah, fils de Maçoud, leur allié; les Hodeïl, qui étaient de la tribu de Maçoud; les Benou-Makhzoum et leurs clients, qui avaient pris fait et cause pour Ammar; les Benou-Gaffar et leurs consédérés enrôlés dans le parti d'Abou Derr; enfin Taïm, fils de Morrah, Mohammed, fils d'Abou Bekr, et d'autres encore qu'il est inutile de nommer. Ali, voyant que la vie du khalise était menacée, lui envoya ses deux fils, Haçan, Huçein et plusieurs affranchis bien armés, avec ordre de le

مع موالية بالسلاح الى بابة لنصرتة وامرهم ان يمنعوا منة وبعث الربير ابنة عبد الله وبعث طلعة ابنه مجد وآكثر ابنآء العابة ارسلهم ابآؤهم اقتداء عمن ذكرنا نصدوهم عن الدار فرى من وصغنا بالسهام واشتد القوم وجمح للسن وثيّ قنبر وجمح مجد بن طلعة نخشى القوم ان يتعصب بنو هاشم وبنو امية فتركوا القوم في القتال على الباب ومضى نفر منهم الى دار قوم من الانصار فتسوروا عليها وكان عمن وصل الية مجد بن ابي بكر ورجلان اخران وعند عنهان زوجته واهده وموالية مشاغيل بالقتال فأخذ مجد بن ابي بكر بلعيتة فقال يا محد والله لو راءك ابوك لسآءة ذلك فتراخت يدة

défendre et de repousser les assaillants. Zobeir donna un ordre semblable à son fils Abd Allah, Talhah à son fils Mohammed, et d'autres compagnons du Prophète, suivant leur exemple, envoyèrent leurs enfants au secours d'Otmân. Mais ils furent repoussés, à coups de slèches, loin des abords de l'hôtel. Au fort de la mêlée, Haçan et Mohammed, fils de Talhah, furent blessés, et Kanbar eut la tête fendue. Leurs compagnons, craignant d'être victimes des violences des Benou-Hachim et des Benou-Omeyah, laissèrent les combattants aux prises devant l'hôtel; quelques-uns allèrent se réfugier dans une maison habitée par une famille d'Ansars. Alors une troupe de révoltés, parmi lesquels étaient Mohammed, fils d'Abou Bekr, et deux autres individus, pénétrèrent dans la chambre où se tenait le khalife, entouré de sa femme, des gens de sa maison et de ses affranchis, qui continuaient à le défendre. Le fils d'Abou Bekr ayant saisi le khalife par la barbe, Otmân lui dit: « Par Dieu, Mohammed, si ton père te voyait en ce moment, il rougirait de honte! • Mohammed laissa retomber sa main et retourna chez lui. Après

وخرج عنه الى الدار ودخل الرجلان فرجمًاة فقتلاة وكان المعصف بين يدية يقرأ فيه فصعدت امرأته فصرخت قتل امير المؤمنين ودخل للسن وللسين ومن كان معهما من بنى امية فوجدوة قد فاضت نفسه فبكوا فبلغ ذلك عليا وطلحة والربير وغيرهم من المهاجرين والانصار فاسترجع القوم ودخل على الدار وهو كالواله للحرين فقال لابنية كيف قبّل امير المؤمنين وانتم على الباب ولطم للسن وضرب صدر للسين وشتم محد بن طلحة ولعن عبد الله بن الربير فقال له طلحة لا تضرب يا ابا للسن ولا تشتم ولا تلعن لو دفع اليهم مروان ما قتل وهرب مروان وغيره من بنى امية وطلبوا ليقتلوا في

son départ, les deux hommes qui l'avaient suivi entrèrent, se jetèrent sur Otmân, qui tenait à lá main un Koran dans lequel il lisait, et le frappèrent mortellement. Sa femme sortit en criant : « L'émir des croyants est mort! » Haçan, Huçein et les Benou-Omeyah, qui les accompagnaient, attirés par ses cris, accoururent, trouvèrent le khalife sans vie, et fondirent en larmes. Ali, Talhah, Zobeïr et d'autres Mohadjirs et Ansars, instruits de ce meurtre, arrivèrent en toute hâte. Ali entra d'un air abattu et consterné; s'adressant à ses deux fils : « Comment se peut-il, leur dit-il, que l'émir des croyants ait été tué, lorsque vous défendiez l'entrée de sa demeure? » Il donna un soufflet à Haçan, à Huçein un coup dans la poitrine, injuria Mohammed, fils de Talhah, et maudit Abd Allah, fils de Zobeir. Talhah l'arrêta et lui dit : « Père de Haçan, cesse de frapper, d'injurier et de maudire: s'il leur avait livré Merwan, le khalife vivrait encore. » Merwan et les Omeyades qui l'accompagnaient s'étaient évadés et purent se dérober aux poursuites

يوجـدوا وقال على لزوجته نائلة بنت القـرافصـة من قـتـله وانت كنت معه فقالت دخل اليه رجلان وقصت خبر محد بن الى بكر فلم ينكر ما قالت وقال والله لقد دخلت اليه واني اريد قتله فلما خاطبني بما قال خرجت ولا اعلم بتخلف الرجلين عنى والله ما كان لى في قتله من سبب ولقد قسل وانا لا اعلم بقتله وكانت مدة ما حوصر عثمان في دارة تسعا واربعين يوما وقيل أكثر من ذلك وقتل في الجمعة ليلة بقيت من ذي الحجة وقيل أن أحد الرجلين هو كنانة بن بشير التجيبي ضربة بعمود على جبهته والاخر منهها سعد ابن جران المرادى ضربة بالسيف على حبل عاتقة نحله وقد قيل ان عرو بن الحمق طعنة بسهام تسع طعنات وكان فيهن de ceux qui voulaient leur mort. Ali s'adressant à la femme du khalife, Naïlah, fille de Karaficah, lui dit: « Puisque tu étais présente, tu sais qui l'a tué. » Naïlah signala les deux hommes qui avaient suivi Mohammed, fils d'Abou Bekr, et répéta ce que le khalife avait dit à celui-ci, Mohammed ne nia pas le témoignage de Naïlah et ajouta : « Oui, certes, j'étais entré avec l'intention de tuer le khalife; mais, lorsqu'il m'eut adressé les paroles que vous savez, je suis sorti, sans me douter que je laissais ces deux hommes derrière moi. Dieu m'est témoin que je ne suis pour rien dans ce crime et qu'if a été commis à mon insu. »

Otmân sut assiégé dans sa maison pendant quaranteneus jours; on dit même davantage; il périt un vendredi, dernier jour du mois de dou'l-hiddjeh. Quant à ses deux assassins, on croit que l'un, nommé Kinanah, sils de Bechir et-Toudjibi, lui asséna un coup de massue sur le front, et que le second, Saad, sils de Houmrân el-Muradi, lui trancha la veine jugulaire avec son sabre. On ajoute que Amr, sils مال الى قتاله عير بن ضابى التهجى وخلاص سيغة فى بطنة ودفن على ما وصغنا فى الموضع المعروف بحس كوكب وهدا الموضع فية مقابر بنى امية ويعرف ايضا محلة وصلى علية جبير بن مطعم وحكم بن حزام وابو جهم بن حذيفة ولما حوصر عثمان كان ابو ايوب الانصارى يصلى بالناس ثم امتنع فصلى بهم سهل بن حنيف فلما كان يوم المحرصلي بهم على وقيل ان عثمان قتل ومعة فى الدار ثمانية عشر رجلا من بنى امية فيهم مروان بن الحكم وفى مقتله تقول زوجته نائلة بنت القرافصة

ألا أنّ خير الناس بعد تلاتة تنيلُ التَّجيبيّ ٱلّذي جاءمن مصر

d'el-Hamik, lui fit neuf blessures à coups de flèches, et qu'un autre complice, nommé Omair, fils de Dabi, des Benou Temim, plongea et retourna son épée dans le ventre de la victime. Comme nous l'avons dit plus haut, Otmân fut enterré dans le Hachh-Kawkab (jardin de l'étoile), où se trouvaient les tombeaux de la famille d'Omeyah: cet endroit est nommé aussi Hillah. Djobeir, fils de Moutîm, Hakim, fils de Hizam, et Abou Djehm, fils de Hodaïfah, récitèrent les prières des funérailles. Pendant que le khalife était assiégé, la prière publique fut célébrée, d'abord par Abou Eyoub el-Ansari, et après le refus de celui-ci, par Sehl, fils de Honaïf. Ali récita la prière solennelle du jour de l'immolation. Quelques auteurs prétendent qu'au moment du meurtre dix-huit membres de la famille d'Omeyah, et entre autres Merwan, fils de Hakem, se trouvaient auprès du khalife. Sa veuve, Naïlah, fille de Karafiçah, a dit au sujet de sa mort:

Hélas! le meilleur des hommes après les trois (qui l'ont précédé) est tombé sous les coups de Toudjibi, l'assassin venu d'Égypte!

وما لِيَ لا ابكي وتبكَّى قبرابستى وقد غيَّبوا عنى فُضول ابي السر

وقال حسان بن ثابت فيمن خذله وتأخــر عنــه من الانـصــار وغيرهم واعان عليه وعلى قتله والله اعلم بما قاله من ابيـات

خذلته الانصارُ اذ حضر المو تُ وكانت ولاية الانصار مَن عذيرى من الرُبيرومن طلا حَدَّ اذ جاء أمر له مقدار فوليّهُ محدد آبْدن ابي بك رعياناً وخَلْفُهُ قَار

في شعرطويل يذكر فيه غير من ذكرنا وينسبهم الى التمالى على التمالى على الرضى على العل به وكان حسّان عشانيا محرفا عن

Puis-je retenir mes larmes, ma famille peut-elle réprimer sa douleur, lorsque je suis privée des bienfaits d'Abou Amr (surnom d'Otmân)?

Haçan, fils de Tabit, (Dieu seul connaît la vérité) a flétri, dans une de ses poésies, les Ansars et d'autres personnages qui ont outragé Otmân, abandonné sa cause et coopéré à sa mort par leur inimitié. En voici un extrait:

Tandis que la mort le menaçait, les Ansars l'ont outragé, les Ansars qui régnaient en maîtres.

Qui osera excuşer la conduite de Zobeir et de Talhah, à l'heure où ce funeste complot se tramait?

Mohammed, le fils d'Abou Bekr, en était ostensiblement le chef; mais derrière lui agissait Ammar.

Dans cette pièce, qui est très-longue, le poëte, attaquant encore d'autres personnages que ceux qui sont cités ici, les accuse de complicité dans le meurtre et d'acquiescement au crime dont Otmân fut la victime. Haçan était exclusivement attaché au parti de ce khalife, qui avait été son bienfaiteur. غيرة وكان عثمان الية تحسنا وهو المتوعد الانصار بقولة في شعرة

لَسمِعنَ وشيكًا في ديارهم الله أكبريا تارات عشانا

وكان عشان رضة كثيرا ما ينشد ابياتا تالها ويطيل ذكرها لا تعرف لغيرة منها

تغنى اللَّذَاذَة هن نال صَغُوتَها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقبُ سوء من مغيّبها لاخيرَى لذَّةٍ من بعدها النار

وكان الوليد بن عقبة بن ابي معيط اخا عشان لامه فسمع في الليلة الثانية من قتل عشان يندبه وهو يقول

C'est ce qui explique la menace qu'il adresse aux Ansars dans ce vers :

Bientôt vous entendrez, dans leur propre pays, retentir le cri : Dieu est grand! Vengeons Otmân!

Otmân se plaisait à chanter et à redire, pendant de longues heures, des vers composés par Haçan et que l'on ne peut attribuer à d'autres poëtes. Voici une de ses sentences favorites:

Le bonheur dont la jouissance est due à des moyens illégitimes s'évanouit bientôt; mais le crime et la bonte subsistent:

Une main invisible prépare le châtiment du coupable. Misérables joies que celles dont l'enfer est le dénoûment!

La deuxième nuit qui suivit la mort d'Otmân, on entendit son frère utérin, Walid, fils d'Okbah, fils d'Abou Mouaït, le pleurer dans les vers suivants:

بنى هاشم انا وما كان بيننسا . كصدء الصغاما يُومض الدهرُ شاعبة بنى هاهم كيفُ الهُوادةُ بيننا وسيف آبن اروى عندكم وحرائب بنی هاشم ردوا سلاح آبن اختکم ولا تنهبوه لا تحلل مناهبه غدرتم به ڪيما تڪونيوا مکائنهُ كما غدرت يبوما بكسرى مبرازب

وهي ابيات فاجابة عن هذا الشعر وما رى بد بني هاهم ونسبهم الية الغضل بن عباس بن عُتبة بن ابي لهب فقال

شلوا اهلُ مصرعى سلاح آبي إختنا فهم سلَّموة سيبغة وكراثبة

ولا تسالونا سيفكم إن سيقكم أضيع والقاة لدى الروع صاحبه

Fils de Hachém, une lueur d'amitié ne peut briller entre nous, tant que la fortune sera votre complice.

Fils de Hachém, la paix est-elle possible entre nous, lorsque vous détenez le sabre et la lance d'Ibn-Arwâ (d'Otmân)?

Fils de Hachém, restituez les armes enlevées au fils de votre sœur; ne vous partagez pas un butin illégitime.

Asin d'usurper son pouvoir, vous lui avez tendu le piége dans lequel les Merzeban ont fait tomber autrefois leur Chosroës.

L'attaque dirigée contre les Hachémites dans les vers qui précèdent fut relevée en ces termes par Fadl, fils d'el-Abbas, fils d'Otbah, fils d'Abou Lehb:

Ne réclamez plus de nous votre épée, elle a été perdue lorsque son possesseur l'a jetée d'une main tremblante.

C'est aux Egyptiens qu'il faut demander les armes de notre neveu; son épée et sa lance sont entre leurs mains.

قال المسعودي وللعشان اخبار وسير ومناقب حسان قد اتينا على ذكرها في كتابنا المسمى اخبار الرمان وفي الاوسط وكذلك ما كان في ايامة من اللوائن والاحداث والغتوج والحروب مع الروم وغيرهم

Ali est le légitime successeur de Mohammed et le maître du pouvoir dans tout l'empire;

Ali, dont Dicu a enfin manifésté les droits, alors que tu le combattais avec les hérétiques.

Un homme tel que toi est exclu du nombre des gens de bien, et ne compte parmi nous aucun ami qui lui adresse d'indulgents reproches.

Dieu lui-même l'a révélé: tu es un impie (Koran, XLIX, 6) et tu n'as rien à revendiquer dans l'islam.

Le lecteur trouvera, dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne, l'histoire biographique d'Otmân et le panégyrique de ses vertus, ainsi que le détail des événements de son règne, ses conquêtes, ses expéditions contre les Grecs et d'autres peuples, etc.

## الباب الثامن والسبعون ذكر خلافة على بن ابي طالب

وبايع الناس على بن ابي طالب في اليوم الذي قتل فيه عشان ابن عفان فكانت خلافته الى ان استشهد اربع سنين وتسعة اشهر الا يـوما اشهر وثمانية ايام وقيل اربع سنين وتسعة اشهر الا يـوما وكانت الفرقة بينه وبين معاوية بن ابي سفيان فيها ذكرنا من خلافته وكان مولده في الكعبة وقيل ان خلافته كانت خسس سنين وثلاثة اشهر وسبع ليال واستشهد وهو ابن ثلاث وستين سنة وعاش بعد الضربة للمعة والسبت وتوفي ليلة الاحد وقد قيل في مقدار عرة اقبل مما ذكرنا وقد تنوزع في

## CHAPITRE LXXVIII.

KHALIFAT D'ALI, FILS D'ABOU TALIB.

Ali fut proclamé le jour même du meurtre d'Otmân, fils d'Affân. Son règne, jusqu'au jour où il fut assassiné, fut de quatre ans, neuf mois et huit jours, ou, selon d'autres, quatre ans et neuf mois, moins un jour. Sa rupture avec Moâwiah, fils d'Abou Sofiân, dura pendant tout le temps qu'il exerça l'autorité suprême. Ali naquit dans la Kaabah. Selon d'autres auteurs, il régna pendant cinq ans, trois mois et sept jours. Il avait soixante-trois ans, lorsqu'il fut assassiné. Après avoir reçu le coup mortel, il vécut encore le vendredi et le samedi et n'expira que dans la nuit qui précédait le dimanche. On n'est d'accord ni sur l'évaluation de son âge, que l'on dit avoir été moins avancé, ni sur l'emplacement de son tombeau. Selon les uns, il fut enterré

موضع قبرة فنهم من قال انه دفن في مسجد الكوفة ومنهم من قال انه جل الى المدينة فدفن عند قبر فاطمة ومنهم من قال انه جل في تأبوت على جهل وأن الجمل تأة ووقع في بلاد طي وقد قيل من الوجوة غير ما ذكرنا وقد أتينا على ذلك في كتابينا اخبار الزمان والاوسط

ذكر نسبه رضى الله عنه ولمع من اخبارة وسيرة

هو على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منان ويكنى ابا للسن وامة فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد منان ولم يكن من عهد النبى صلّعه الى وقتنا هذا من خلافة المتقى من ولى الخلافة من اسمة على غيرة وغير المكتنى بالله على بن المعتضد وكان اول من ولدة هاشميان من الخلفاء

dans la mosquée de Koufah; selon les autres, auprès du tombeau de Fatimah, à Médine. D'autres prétendent que le chameau chargé du cercueil, s'étant égaré, entra dans le pays des Benou Tayi. Il y a encore, sur ce point, d'autres versions que nous avons rapportées dans les Annales historiques et dans l'Histoire moyenne.

GÉNÉALOGIE D'ALI; APERÇU DE SON HISTOIRE ET DE SES EXPÉDITIONS.

Ali, fils d'Abou-Talib, fils d'Abd el-Mottalib, fils de Hachém, fils d'Abd Ménaf, était surnommé Abou'l-Haçan. Sa mère se nommait Fatimah, fille d'Açed, fils de Hachém, fils d'Abd Ménaf. Depuis le temps du Prophète jusqu'à Mottaki, le khalife actuel, il n'y a eu que deux khalifes du nom d'Ali: Ali, fils d'Abou Talib, et Moktafi-Billah Ali, fils de Môtaded. Ali est le premier khalife né d'un père et d'une mère hachémites. On croit que sa proclamation par le peuple

Digitized by Google

وقيل انه بويع بيعة العامة بعد قتل عشان باربعة ايام وقد ذكرنا البيعة الاولى فيها سلف من كتابنا هذا وتنازع الناس في اسم إلى طالب ابية وولد إلى طالب بن عبد المطلب اربعة ذكور وبنتان طالب وعقيل وجعفر وعلى وفاختة وجهانة لام واب امهم فاطمة بنت اسد بن هاشم وبين كل واحد من البنين عشرة اعوام فطالب الاكبر وبينة وبين عقيل عشرسنين سنين وبين عقيل وجعفر سنتان (1) وبين جعفر وعلى عشرسنين واخرج مشركوا قريش طالب بن إلى طالب يوم بدر الى حرب رسول الله صلّعم كرها ومضى فلم يعرن له خبر وحُفِظ من قولة في ذلك اليوم

يا ربّ امّا خرجوا بطالب في مِقْنبِ من هذه المقانب

eut lieu quatre jours après le meurtre d'Otmân. Quant à la première proclamation, nous en avons parlé précédemment. On n'est pas d'accord sur le nom du père d'Ali, Abou Talib, fils d'Abd el-Mottalib. Il eut quatre fils, à savoir : Talib, Okaïl, Djåfar et Ali; deux filles : Fakhitah et Djomanah. Tous ses enfants étaient du même lit et avaient pour mère Fatimah, fille d'Açed, fils de Hachém. Un intervalle de plusieurs années séparait la naissance de chacun de ces fils : la différence était de dix ans entre Talib l'aîné et Okaïl; de deux ans entre Okaïl et Djafar; de dix ans entre Djåfar et Ali. Talib, l'aîné des enfants d'Abou Talib, fut enrôlé malgré lui dans les rangs des Koreïchites infidèles, qui marchèrent contre le Prophète, à la journée de Bedr. Il disparut, et l'on n'eut plus de ses nouvelles; mais on a conservé les deux vers qu'il composa sur cette fameuse bataille:

O mon Dieu, ils ont contraint Talib à marcher dans les rangs de leur armée.

فآج عِلْهُمُ المعلوبُ غير العالب والرجلُ المسلوبُ غير السالب وكان زوج فأختة بنت أبي طالب أبو وهب هبيرة بي هرو بي عايد بن عرو بن مخزوم وخلف عليها ابنا وبنتا وهاجرت ومات زوجها بنجران مشركا وفيها يقول ببلاد نجران من ابيات كثيرة

أشاقتك هند أم فآءك سُوَّالها كذاك النوى اسبابها وآنتقالُها وارتنى فى رأس حصن مسرّد بنجران يَسْرى بعد نوم خيالَها فان كنت قد تابعتِ دينَ عجَّدِ وتُطَّعت الارحامُ منكِ حبالُها

وع طويلة وكانت تكني ام هاني وقد استعمل على حين

Permets qu'ils soient vaincus et non vainqueurs, que chacun de leurs soldats soit privé de butin et enrichisse celui de leurs adversaires.

Fakhitah, fille d'Abou Talib, avait épousé Abou Wehb Hobeirah, fils d'Amr, fils d'Aïd, fils d'Amr, fils de Makhzoum, dont elle eut un fils et une fille. Elle accompagna le Prophète dans sa fuite; mais son mari mourut idolâtre à Nedjrân. Il composa, dans ce pays, un grand nombre de vers, dont voici un fragment relatif à Fakhitah:

Hind soupire-t-elle pour toi? Es-tu l'objet de ses sollicitations? Telles sont les causes de l'absence et ses vicissitudes.

Tandis que je dormais sur le sommet du château inaccessible de Nedjrån, son image est venue m'éveiller.

Et pourtant (ô Hind) en suivant la religion de Mohammed, tu as rompu les liens du sang qui nous unissaient.

Cette pièce est très-longue. Fakhitah était surnommée Oumm-Hani. Ali, quand il arriva au khalifat, donna un انضت لللانة اليم ابنها جعدة بن هبيرة وجعدة هذا هو القائل

ابی من بنی مخزوم ان کنت سائلًا ومن هاشم أتى لخير قبيل فين دا الذي يناى على بخالد وخالى على دو الندى وعقيل

وجهانة بنت ابى طالب كان بعلها ابو سغيان بن الحارث بن عبد المطلب وهي اول هاشمية ولدت لهاشمى كذلك ذكر الزبير ابن بكار في كتابة في انساب قريش واخبارها وهاجرت وماتت في المدينة في ايام النبي صلّعم وكان مسير على الى البصرة. في المدينة في ايام النبي صلّعم وكان مسير على الى البصرة. في سنة ست وثلاثين وفيها كانت وتعة الجمل وذلك يوم الخميس لعشر خلون من جهادى الاولى منها وقتل فيها من اهل البصرة

emploi à Djâdah ben Hobeïrah, fils de sa sœur. Ce Djâdah est l'auteur des vers suivants :

Veux-tu connaître ma famille? Mon père descend des Benou Makhzoum; ma mère est une Hachémite et la meilleure des épouses.

Qui oserait placer un oncle maternel au dessus des miens, au dessus du généreux Ali et d'Okail?

L'autre fille d'Abou-Talib, Djomanah, eut pour époux Abou-Sofian, fils d'el-Harit, fils d'Abd el-Mottalib, et fut la première Hachémite qui donna des enfants à un homme de cette même famille. C'est du moins ce que rapporte Zobeir, fils de Bekkar, dans son livre intitulé: Généalogie et histoire des Koreïchites. Djomanah émigra et mourut à Médine, du vivant du Prophète.

L'an 36 de l'hégire, Ali se rendit à Basrah. La bataille du Chameau eut lieu le jeudi, dix de djomada I de la même année. Treize mille soldats de Basrah et autres périrent dans cette journée; Ali perdit cinq mille des siens. Mais on est

وغيرهم ثلاثة عشر الف رجل وقتل من العماب على خسة الان وقد تنازع الناس في مقدار من قتل من الفريقين فقلل ومكثر والمقلل يقول قتل منهم سبعة الان والمكثر يقول عشرة الان على حسب ميل الناس واهوائهم الى كل فريق منهم فكانت وتعة واحدة في يوم واحد وتيل انه كان بين خلافة على الى وقعة الممل خسة اشهر واحد وعشرون يوما وبين وقعة الجمل واول المجرة خس وثلاثون سنة وخسة اشهر وعشرة ايام وبين ذلك وبين ان دخل على الكوفة شهر وبين ذلك وبين اول المجرة خس وثلاثون سنة وستة اشهر وعشرة ايام وبين دخول على والتقائد مع معاوية للقتال بصغين ستة اشهر وثلاثة عشر يوما وبين ذلك وثلاثة عشر يوما وبين ذلك واول المجرة ست وثلاثون سنة

loin de s'accorder sur les pertes des deux armées. Les uns les diminuent, les autres les exagèrent; les premiers les portent à sept mille hommes, les seconds à dix mille, selon l'inclination et la préférence qu'ils ont pour l'un ou pour l'autre parti. Il n'y eut qu'une seule bataille et en un seul jour. Entre l'avénement d'Ali et cette bataille, on compte un intervalle de cinq mois et vingt et un jours; entre cette bataille et le commencement de l'hégire, trentecinq ans, cinq mois et dix jours. Ali entra dans Koufah un mois après la bataille, c'est-à-dire, trente-cinq ans, six mois et dix jours, à dater de l'hégire. Six mois et treize jours s'écoulèrent entre l'arrivée d'Ali à Koufah et la bataille de Siffin, dans laquelle il combattit Moâwiah. La bataille de Siffin fut donc livrée trente-six ans et treize jours après l'hégire. Soixante et dix mille hommes y perdirent la vie, à savoir : quarante-cinq mille de l'armée de Syrie et vingt-cinq mille de l'armée d'Irak. Les deux

وثلاثة عشر يوما وقتل بصغين سبعون الغا من اهل الشام خسة واربعون الغا ومن اهل العراق خسة وعشرون الغا وكان المقام بصغين ماية يوم وعشرة ايام وقتل بها من الععابة هن كان مع على خسة وعشرون رجلا منهم عاربن ياسر ابو البقظان المعرون بابن سُميّة وهو ابن ثلاث وتسعين سنة وكانت عدة الوقائع بين اهل العراق والشام تسعون وقعة وفي سنة ثمان وثلثين التق المكان وها عرو بن العاص وابو موسى الاشعرى بارض البلقا من ارض دمشق وقيل بدومة ما قد شهر وسنورد فيما يرد من هذا اللتاب لمعا من ذكرة وان كنا قد اتينا على مبسوط ذلك فيما سلف من كتبنا وفي هذة السنة حكت الخوارج وتحكت وهم الشراة وكان عن شهر

armées campèrent cent dix jours à Sissin. Vingt-cinq des Compagnons du Prophète, qui suivaient le parti d'Ali y furent tués, notamment Ammar, fils de Yaçir Abou'l-Yakzân, surnommé Ibn-Someyiah; il était âgé de quatrevingt-treize ans. Le nombre des combats livrés entre l'armée d'Irak et celle de Syrie, à Siffin, s'élève à quatrevingt-dix. L'an trente-huit de l'hégire, eut lieu l'entrevue des deux arbitres, Amr, fils d'el-Assi, et Abou Mouça el-Achâri, à Balka, ville du territoire de Damas, ou, selon d'autres, à Dawmat el-Djandal, bourgade située à environ dix milles de Damas. On connaît les résultats de cette conférence. Nous en toucherons quelques mots dans la suite de ce récit, quoique nous en ayons déjà présenté les détails dans nos ouvrages précédents. La même année, les Kharidjites ou hérétiques se révoltèrent et se déclarèrent indépendants. Dans les rangs de l'armée d'Ali, à Siffin, se trouصغين مع على من المحاب بدر سبعة وتمانون رجلا منهم سبعة عشر من المهاجريين وسبعون من الانصار وشهد معه من بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان من المهاجريين والانصار تسعماية فكان جميع من شهد معه من المحابة الني وتماتماية وفي سنة ثمان وثلاثين كان حربة مع الهلا الني وثماتماية وفي سنة ثمان وثلاثين كان حربة مع الهلا النهروان من الخوارج وقعد عن بيعته جماعة عثمانية لم يروا الا الخروج عن الامر منهم سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عروان ومنهم عر وبايع يزيد بعد ذلك والجاج لعبد الملك بن مروان ومنهم قدامة بن مظعون وأهبان بن صيفي وعبد الله بن سلام والمغيرة ابن شعبة الثقفي وهن اعتزل من الانصار كعب بن مالك وحسان ابن ثابت وكانا شاعرين وابو سعيد الدي وعبد بن مسلة

vaient quatre-vingt sept Compagnons du Prophète qui avaient combattu à Bedr, savoir : dix-sept Mohadjirs et soixante et dix Ansars. On comptait aussi dans son armée neuf cents Mohadjirs ou Ansars, qui avaient pris part à l'élection sous l'arbre, c'est-à-dire à l'élection de plein gré; en tout, deux mille huit cents Compagnons du Prophète.

En la même année, Ali combattit les Kharidjites à Nehrewân. Un certain nombre des partisans d'Otmân, voulant s'affranchir de toute autorité, avaient refusé le serment à Ali. Parmi ces derniers se trouvaient Saad, fils d'Abou Wakkas; Abd Allah, fils d'Omar; Yézid et Haddjadj, qui se prononcèrent plus tard en faveur d'Abd el-Mélik, fils de Merwân; Kodamah, fils de Mazhoûn, Ohbân, fils de Saïfi; Abd Allah, fils de Sellam, et Mogaïrah, fils de Chôbah le Takifite. Au nombre des Ansars dissidents, on remarquait Kaab, fils de Malik, et Haçân, fils de Tabit, tous les deux poëtes; Abou Saïd el-Khodri; Mohammed, fils de Maslamah, allié des

حليف بنى عبد الاشهل ويزيد بن نابت ورافع بن خديج ونعمان بن بشير وفضالة بن عبيد وكعب بي عجرة ومسطة ابن خالد في اخرين من العهانية من الانصار وغيرهم من ابنى امية وسواهم وانتزع على املاكا كان عنهان اقطعها بجاعة من الناس وقسم ما في بيت المال على الناس ولم يفضّل احدا على احد وبعثت ام حبيبة بنت ابي سفيان الى اخيها معاوية بقيص عنهان مخضبا بدمة مع النعمان بن بشير الانصارى واتصلت بيعة على بالكوفة وغيرها من الامصار وكانت الكوفة اسرعها اجابة الى بيعته واخذ له البيعة على اهلها ابو موسى الاشعرى حين تكاثر الناس علية وكان عليها عاملا لعنهان واتى بحاعة هن تخلف عن بيعته من بنى امية منهم سعيد بن

Benou Abd el-Achhal; Yézid, fils de Tabit; Rafi, fils de Khadidj; Nomân, fils de Béchir; Foudalah, fils d'Obeïd; Kaab, fils d'Adjrah; Maslamah, fils de Khalid, et une foule d'autres Ansars, d'Omeyades, etc. qui restaient attachés au parti d'Otmân. La confiscation ordonnée par Ali des domaines qu'Otmân avait accordés à un grand nombre d'entre eux; le partage intégral des revenus du trésor, sans aucun privilége; enfin l'envoi de la chemise ensanglantée d'Otmân, que Oumm-Habibah, fille d'Abou Sofiân, fit remettre à Moâwiah, son frère, par Nomân, fils de Béchir el-Ansari: tous ces griefs excitèrent leur ressentiment contre Ali.

L'autorité d'Ali fut reconnue à Koufah et dans d'autres villes; mais Koufah la reconnut d'abord, grâce à l'influence d'Abou Mouça el-Achâri, qui, bien que nommé gouverneur de cette ville par Otmân, sut attirer la foule dans le parti d'Ali. Plusieurs Omeyades dissidents, tels que Saïd, fils d'el-Assi, Merwân, fils d'el-Hakem, et Walid, fils d'Okbah, fils d'A-

العاص ومروان بن للحكم والوليد بن عقبة بن ابي معيط لجرى بينه وبينهم خطب طويل وقال له الوليد انا لم نتخلف عن بيعتك رغبة عنك كلنا وترنا الناس وخفنا على نفوسنا وعذرنا فيها قلنا واضح اما انا فقتلت ابي صبرا وضربتنى حدا وقال سعيد بن العاص كلاما كثيرا وقال الوليد اما سعيد فقتلت ابالا واهنت مثواة واما مروان فشقت ابالا وعبت عشان في ضمة اياة وقد ذكر ابو محنف لوط بن يحيى ان حسان بن ثابت وكعب بن مالك والنعمان بن بشير قبل نفوذة بالقيص اتوا عليا في اخرين من العثمانية فقال كعب يا امير المؤمنيين ليس مُسئيا من اعتب وخير كفر ما محاة عذر في كلام كثير ثم

bou Moaît, se rendirent auprès d'Ali et eurent avec lui une longue conférence. Walid lui dit : • Ce n'est pas un sentiment de haine qui nous porte à protester contre ta nomination; mais nous redoutons l'opinion et nous craignons pour nos jours. Notre excuse est donc manifeste. En ce qui me touche personnellement, tu as fait périr mon père par la main du bourreau, et tu m'as infligé une peine infamante. • Saïd, fils d'el-Assi, entra, à son tour, dans de longues explications; puis Walid reprit la parole et ajouta : • Quant à Saïd, tu as tué son père et déshonoré sa demeure. Pour Merwân, tu as outragé son père, et tu as blâmé Otmân de s'attacher au même Mer vân. •

D'après ce qu'Abou Mikhnef Lout, fils de Yabia, a raconté, Haçân, fils de Tabit, Kaab, fils de Malik, et Nomân, fils de Béchir, ce dernier, avant d'avoir été chargé de la chemise ensanglantée d'Otmân, allèrent trouver Ali, avec quelques autres partisans d'Otmân. Kaab lui adressa un long discours, dans lequel se trouvait cette phrase : « Celui à qui on pardonne n'est plus coupable, et la meilleure expiation بايع وبايع من ذكرنا جهيعا وقد كان تحرو بن العاص الحرن من عثمان لالحارفة عنه وتوليته مصر غيرة فنزل الشام فها اتصل به امر عثمان وما كان من بيعة على كتب الى معاوية يهزة ويشير عليه بألمطالبة بدم عثمان وكان فيما كتب به اليه ما كنت صانعا اذا تشرت من كل شيء تملكه واصنع ما انت صانع فبعث اليه معاوية فسار اليه فقال له معاوية بايعنى تال لا والله لا اعطيك من دينى حتى الحال من دنياك فقال سكل تال مصر طعمةً ناجابة الى ذلك وكتب له به كتابا فقال هرو بن العاص في ذلك

مُعاويَّ لا اعطيك ديني ولمرانل بد منك دنيا فَانْظُرُنْ كيف تصنعُ

est une excuse qui efface la faute. Puis il prêta serment à Ali, lui et tous ceux qui l'avaient accompagné.

Amr, fils d'el-Assi, s'était détaché du parti d'Otmân, depuis que ce khalife, lui retirant sa faveur, l'avait remplacé dans le gouvernement de l'Égypte. Amr était en Syrie, lorsqu'il apprit le meurtre du khalife et la nomination d'Ali. Cependant il écrivit à Moâwiah pour exciter son ressentiment et le pousser à venger le sang d'Otmân. « Que pourras-tu faire, lui écrivait-il, lorsque tu auras été dépouillé de tout ce que tu possèdes? C'est maintenant qu'il faut agir. » Moâwiah l'appela auprès de lui et lui demanda sa voix. Amr lui dit : « Je ne te sacrifierai ma religion que si je partage avec toi les biens de ce monde. — Parle, dit Moâwiah. — L'Égypte, reprit Amr, est le morceau que je convoite. » Moâwiah consentit à sa demande, et lui conféra, par écrit, le gouvernement de cette province. Voici deux vers d'Amr qui se rapportent à cette circonstance :

Moâwiab, je ne te sacrifie ma foi religieuse que pour obtenir de toi les biens de ce monde. Pense à ce que tu dois faire.

فإن تعطنى مصرا فاريخ بصفقة أخذت بها شيخًا يضرّ وينفعُ

وأتى المغيرة بن شعبة عليا وتال له ان لك حق الطاعة والنصيحة وأن الرأى اليوم تحوز به ما في غد وان المضاع اليوم الضياع به ما في غد اقرر معاوية على عله واقرر ابن عامر على علم واقرر العمال على اعالهم حتى اذا انتك طاعتهم وبيعة للجنود استبدلت او تركت تال حتى انظر فخرج من عندة وعاد اليه من الغد فقال اني اشرت عليك بالامس برأى تعقبته برأى وانما الرأى ان تعاجلهم بالنزع فتعرن السامع من غيرة وتستقبل امرك ثم خرج من عندة فتلقاة ابن عباس خارجا وهو داخل فلما انتهى الى على قال رأيتُ المغيرة خارجا

Si tu me donnes l'Égypte, tu conclus un marché avantageux, car tu achètes un cheikh qui peut aussi bien nuire que servir.

Mogairah, fils de Chôbah, se rendit chez Ali et lui dit : « Tu as le droit d'attendre de moi de l'obéissance et des conseils. Sois prudent aujourd'hui, afin d'être maître de la situation demain; au contraire, une faute commise aujourd'hui entraînerait ta perte demain. Laisse Moâwiah et le fils d'Amir à leurs postes et maintiens tous les agents dans leurs fonctions. Quand tu auras reçu leur serment d'obéissance et celui de l'armée, tu pourras les révoquer ou les conserver. - J'y réfléchirai, » dit Ali. Mogaïrah sortit; il revint le lendemain et lui dit : « Au conseil que je te donnais hier, j'en opposerai un second. La prudence exige que tu les destitues; tu connaîtras ainsi l'obéissance des uns, l'insubordination des autres, et tu affermiras ton autorité. Puis il sortit et rencontra Ibn Abbas qui entrait. Ce dernier, en abordant le khalife, lui dit : «Je viens de rencontrer Mogaïrah sortant de chez toi. Quel était le but de sa visite?



من عندك فغيم جاءك قال جاءني امس بذيت وذيت وجاءني اليوم بذية وذية فقال اما امس فقد نعصك واما اليوم فقد غشك قال فا الرأى قال الرأى ان تخرج حين قتل الرجل او قبيل ذلك فتأتى مكة فتدخل دارك وتغلق بابك عليك فان كانت العرب مائلة مضطرة في اثرك لا تجد غيرك فاما اليوم فان بني امية سيحسنون الطلب بان يلزموك شعبة من هذا الامر ويشبهون فيك على الناس وقال المغيرة نعصته فلم يقبل فغششته وذُكر انه قال والله ما نعصته قبلها ولا انعصه بعدها قال المسعودي ووجدت في وجة اخر من الروايات ان ابن عباس قال قدمت من مكة بعد مقتل عثمان بخمسة ايام

Ali lui avoua qu'il lui avait donné tel conseil la veille, et tel autre aujourd'hui. « Hier, reprit Ibn Abbas, il t'a vraiment donné un conseil, mais aujourd'hui il t'a trompé. » Et, Ali lui demandant son avis, il ajouta : «Tu aurais sagement fait de t'éloigner, le jour du meurtre de cet homme (Otmân), ou un peu auparavant; de retourner à la Mecque; de t'ensermer chez toi et de condamner ta porte. Si les Arabes s'étaient déclarés pour toi, ils se seraient mis à ta recherche et ne t'auraient point opposé un rival. Tandis qu'à présent les fils d'Omeyah mettront tout en œuvre pour entraver ton autorité et te rendre impopulaire. Mogaïrah (racontant son entrevue avec Ali) disait : « Je lui ai d'abord donné un avis salutaire, et, voyant qu'il le repoussait, je l'ai trompé.» D'après une autre version, il aurait dit : « Par Dieu, je ne l'ai pas conseillé jusqu'à ce jour, et je ne le conseillerai point désormais. »

Dans une relation différente, j'ai trouvé les faits racontés ainsi qu'il suit par Ibn Abbas lui-même: Cinq jours après la mort d'Otmân, j'arrivai à la Mecque et je me présentai نجئت عليا ادخل عليه فقيل لى عندة المغيرة بن شعبة فيلت الباب ساعة فخرج المغيرة فسلم على وقال متى قدمت قلت الساعة ودخلت على على فسلمت عليه فقال لى اين لقيت الربير وطلحة قلت بالنواصف قال ومن معها قلت ابو سعيد ابن الحرث بن هشام فى فنية من قريش فقال على اما انهم لن يدعوا أن يخرجوا يطلبوا بدم عثمان والله يعلم انهم قتلة عثمان فقلت اخيرنى عن شأن المغيرة ولم خلا بك قال جاءنى عثمان فقلت اخيرنى عن شأن المغيرة ولم خلا بك قال جاءنى بعد مقتل عثمان بيومين فقال اخلنى فغعلت فقال أن النصح رخيص وانت بقية الناس وأنا لك ناصح وأنى اشير عليك أن لا ترد عال عثمان عامك هذا وآكنب اليهم باثباتهم على الحالهم

chez Ali. On me répondit que Mogaïrah, fils de Chôbah, était avec lui, et je m'assis un moment au seuil de sa demeure. Bientôt Mogaïrah sortit, me salua et me demanda depuis quand j'étais arrivé. « J'arrive à l'instant, » lui répondis-je; puis j'entrai chez Ali et le saluai. Il me dit : « Où as-tu rencontré Zobeir et Talhah? — A Nawaçif. — Qui était avec eux? - Abou Saïd, fils d'el-Harit, fils de Hicham, et quelques Koreïchites. » Ali reprit : « Ils n'auront pas l'audace de demander vengeance du meurtre d'Otmân, car Dieu sait qu'ils sont les auteurs de sa mort.» J'interrogeai Ali sur Mogaïrah et sur la conversation particulière qu'il avait eue avec lui. Ali me répondit : « Mogaïrah est venu chez moi, deux jours après le meurtre d'Otmân et m'a demandé un entretien secret. Je le lui accordai et il me dit : « Les conseils ne coûtent pas cher. Tu es ce qui nous reste de plus précieux, et je dois te donner un avis utile. Crois-moi, ne révoque pas cette année les agents nommés par Otmân; au contraire, maintiens-les, par décrets, dans les fonctions qu'ils exercent. Quand ils t'auront فاذا بأيعوا لك واطمأن امرك عزلت من احببت واقررت من احببت فقلت ما والله لا ادهن في ديني ولا اعطى الربّا في امرى قال فان كنت قد ابيت فانزع من شئت واترك معاوية فان لا جرأة وهو في اهل الشام مسموع منه ولك في اثباته حجة فقد كان فير ولاة الشام كله فقلت له والله لا استعمل معاوية يومين أبدا تخرج من عندي على ما اشار به ثم عاد فقال اني اشرت عليك بما اشرت به وابيت على ثم نظرت في الامر فاذا انت مصيب لا ينبغى ان تأخذ امرك بخدعة ولا يكن فيه دلسة قال ابن عباس فقلت له اما اول ما اشار به عليك ان تشبت نعيك واما الآخر فقد غشك وانا اشبر عليك ان تشبت

prêté serment, quand tout danger sera écarté, tu pourras à ton gré les révoquer ou les conserver. --- Non, lui répondis-je, je ne faillirai pas à ma religion, et aucun de mes actes ne sera entaché d'hypocrisie. - Puisque tu n'y consens point, destitue qui bon te semblera, à l'exception de Moâwiah. C'est un homme audacieux et très-influent en Syrie. Tu as d'ailleurs un motif plausible pour le maintenir, puisque Omar lui avait confié le gouvernement de la Syrie 10ut entière. — Non certainement, m'écriai-je, jamais je n'emploierai Moâwiah, ne fût-ce que deux jours. A la suite de cet entretien, Mogaïrah prit congé de moi. Il revint plus tard et me dit : « Hier, je t'ai dit mon avis, tu l'as rejeté; j'ai réfléchi depuis à cette affaire, et je te donne raison. Tu ne peux pas avoir recours à la ruse, et la dissimulation doit être bannie de tes projets. • Ibn Abbas ajoutait : « Je dis alors au khalife : Le premier avis était celui d'un sage conseiller, le second celui d'un traître. Je t'engage à conserver Moâwiah. Lorsqu'il t'aura prêté serment, je معاوية نان بأيعك نعليّ أن أقلعه من منزلد نقال والله لا أعطيه الا السيف ثم تمثل

ها ميتة ان متها غير عاجر بعار اذا ما غالت النفس غولها فقلت يا أمير المؤمنين انت رجل شجاع اما سمعت رسول الله صلّعم يقول للرب خدعة قال بلى فقلت اما والله لئى اطعتنى لاصدرن بهم بعد ورد ولاتركنهم ينظرون في ادبار الامور ولا يدرون ما كان وجهها في غير نقص لك ولا اثم عليك فقال لى يا ابن عباس لست عن هناتك ولا هنات معاوية في شيء تشير به على برأى فاذا عصيتك فاطعنى فقلت أنا افعل فان ايسرة لك عندى الطاعة

me charge de l'enlever de chez lui. — Non, répondit Ali, entre lui et moi, il n'y aura que le sabre; » et il ajouta cette sentence en vers:

«Que m'importe le trépas, si je succombe sans honte, lorsque la mort viendra fondre sur moi!»

Je repris : «Émir des Croyants, tu es un homme intrépide; mais n'as-tu pas entendu dire au Prophète que la guerre c'est la ruse? — C'est vrai, me dit Ali. — Eh bien, continuai-je, si tu suis mon conseil, je saurai les éloigner de la citerne, après leur en avoir montré le chemin (proverbe). Je leur montrerai l'envers de la situation, sans qu'ils en connaissent la véritable face; et cela, sans détriment pour toi, sans tache à ton honneur. — Fils d'Abbas, me répondit Ali, je ne veux pas être l'instrument de tes volontés ni de celles de Moâwiah, en adoptant le plan que ta prudence me suggère. Je te désobéis; mais tu dois m'obéir. — J'obéirai, lui dis-je, rien ne m'est plus facile que de te prouver ma soumission.

## الباب التاسع والسبغون ذكر الاخبار عن يوم الجمل وبدءة وما كان فيه من الدوب وغير ذلك

ودخل طلعة والربير مكة وقد كانا استأذنا عليّا في العمرة فقال لهما لعلكا تريدان البصرة او الشام فاقسما انبها لا يقصدان غير مكة وقد كانت عايشة بمكة وقد كان عبد الله ابن عامر عامل عثمان على البصرة هرب منها حين أخذ البيعة لعلى بها على الناس حارثة بن قدامة السعدى ومسير عثمان بن حنيف الانصارى اليها على خراجها من قبل على وانصرن عن اليمن عامل عثمان وهو يعلى بن منية فأتى مكة

## CHAPITRE LXXIX.

RÉCIT DE LA JOURNÉE DU CHAMEAU; SES CAUSES; COMBATS LIVRÉS
PENDANT CETTE JOURNÉE, ETC.

Talhah et Zobeir arrivèrent à la Mecque, après avoir obtenu d'Ali la permission de visiter les lieux saints. « Votre intention, leur avait dit Ali, est sans doute de vous rendre à Basrah ou en Syrie. » Mais ils affirmèrent par serment que la Mecque était le seul but de leur voyage. Aïchah s'y trouvait alors. Abd-Allah, fils d'Amir, gouverneur de Basrah sous Otmân, s'enfuit de cette ville, dès que Haritah, fils de Kodamah es-Saadi, vint y réclamer le serment de fidélité en faveur d'Ali, et Otmân, fils de Honaïf el-Ansari, y prélever l'impòt au nom du nouveau khalife. D'autre part, Yâla, fils de Mounyah, auquel Otmân avait donné le gouvernement du Yémen, abandonna son poste et vint à la Mecque, où

فصادن بها عايشة وطلحة والربير ومروان بن للحكم في اخرين من بني امية فكان هن حرّض على الطلب بدم عنهان واعطى عايشة وطلحة والربير اربعماية الف درهم وكراعا وسلاحا وبعث الى عايشة بالجمل المسمى عسكر وكان شرآؤة عليه باليمس مايتي دينار فارادوا الشام فصدهم ابن عامير وقال ان معاوية لا ينقاد البكم ولا يعطيكم من نفسه الضمة كلن هذة البصرة لى بها صنائع وعدد نجهرهم بالف الف درهم وماية من الابل وغير ذلك فسار القوم نحو البصرة في ستهاية راكب فانتهوا في وغير ذلك فسار القوم عو البصرة في ستهاية راكب فانتهوا في الليل الى مآء لبني كلاب يعرن بالحرّب عليها اناس من بني كلاب فعوت كلابهم على الركب فقالت عايشة ما اسم هذا الموضع فقال له السائق لجملها للوب فاسترجعت وذكرت ما

il rencontra Aïchah, Talhah, Zobeir, Merwân, fils d'el-Hakem, et d'autres Omeyades. Yâla, impatient de venger le meurtre d'Otmân, partageà quatre cent mille dirhems, des provisions et des armes, entre Talhah, Zobeir et Aichah, et envoya à celle-ci un chameau nommé Asker, qu'il avait payé deux cents dinars dans le Yémen. Ils voulaiont se rendre en Syrie, mais Ibn Amir combattit cette résolution. « Moâwiah, leur dit-il, ne voudra pas reconnaître votre autorité, ni agir de concert avec vous. Or, Basrah est à moi; c'est là que vous trouverez les ressources et le matériel nécessaires. » Munis, par ses soins, d'un million de dirhems, de cent chameaux et de provisions, les conjurés partirent pour Basrah avec six cents cavaliers. Ils s'arrêtèrent, de nuit, près d'un puits nommé el-Hawb (le crime), appartenant aux Benou Kilab. Quelques hommes de cette tribu y campaient, et leurs chiens se mirent à aboyer, à l'approche des cavaliers. Aïchah demanda le nom de ce lieu. - « El-Hawb, » lui dit l'Arabe qui abreuvait son cha-

قيل لها في ذلك وقالت ردوني الى حرم رسول الله صلّعم لا حاجة لى في المسير فقال الربيز تالله ما هذا الحوب ولقد غلط فيها اخبرك به وكان طاحة في ساقة الناس فلحقها فاقسملها لله تعالى ان ذلك ليس بالحوب وشهد معهما خسون رجلا هن كان معهم فكان ذلك اول شهادة زور اقبهت في الاسلام فأتوا البصرة نخرج اليهم عنمان بن حنيف فانعهم وجرى بينهم قتال ثم انهم اصطلحوا بعد ذلك على كف الحرب الى قدوم على فلما كان في بعض الليالى بيتوا عنمان بن حنيف فأسروة وضربوة ونتفوا لحيته ثم ان القوم استرجعوا وخافوا على مخلفيهم بالمدينة من اخبه سهل بن حنيف وغيره من الانصار نخلوا عنه وأرادوا بيت المال فانعهم الخزان والموكلون الانصار نخلوا عنه وأرادوا بيت المال فانعهم الخزان والموكلون

meau. Aussitôt elle revint et fit part à ses compagnons de ce qu'elle venait d'apprendre, en ajoutant : « Ramenez-moi sur le territoire sacré de l'apôtre de Dieu; je ne tiens plus à poursuivre ma route. » Zobeir affirma par serment que ce lieu ne se nommait pas el-Hawb, et qu'elle avait été mal renseignée. Talhah, qui se trouvait à l'abreuvoir, revint en ce moment, jura aussi par le nom du Dieu suprême que ce n'était pas el-Hawb, et fit jurer avec lui cinquante hommes qui l'accompagnaient. Ce fut la première fois que des musulmans prêtèrent un faux serment. Quand la troupe arriva devant Basrah, Otmân, fils de Honaïf, marcha à sa rencontre pour lui barrer le passage. On en vint aux mains; puis une trêve fut conclue jusqu'à l'arrivée d'Ali. Cependant, quelque temps après, Otmân fut attaqué, pendant la nuit, et fait prisonnier. On le frappa et on lui arracha la barbe. Mais ses ennemis, craignant d'attirer sur leurs partisans de Médine la colère de Sehl, fils de Honaif, frère d'Otmân, et celle des autres Ansars, lui rendirent la liberté.

به وهم الساحة (1) فقتل منهم سبعون رجلا غير من جرح وخسون من السبعين ضربت اعناقهم صبرا بعد الاسر فهولاء اول من قتل في الاسلام ظلما وصبرا وقتلوا حكيم بين جبلة العبدى وكان من سادات عبد القيس وزهاد ربيعة ونساكها وتشاح طلعة والربير في الصلاة بالناس ثم اتفقوا على ان يصلى بالناس عبد الله بن الربيريوما ومحد بن طلعة يوما في خطب طويل كان بين طلعة والربير الى ان اتفقا على ما وصفنا وسار على من المدينة بعد اربعة اشهر وقد قيل غير ذلك في سبعماية راكب منهم اربعماية من المهاجرين والانصار منهم سبعون بدريًا وباقيهم من العجابة وقد كان استخلف على المدينة سهل

Ils voulurent, après cela, s'emparer du trésor public. Le trésorier et les Sabiheh qui étaient préposés à la garde du numéraire essayèrent de résister. Sans compter les blessés, sur soixante et dix hommes qui périrent dans cette aflaire, cinquante furent décapités par le bourreau, après avoir été jetés en prison. Ce sont les premiers musulmans qui furent mis à mort injustement et par la main du bourreau. Hakim, fils de Déjéhlah el-Ahdi. l'un des chefs des Abd el-Kaïs, cité dans la tribu de Rébyah pour sa dévotion et son austérité, fut aussi une de leurs victimes. Le droit de réciter la prière publique divisa Talhah et Zoheïr. Après un long débat, ils consentirent à une transaction et convinrent que la prière serait dite un jour par Abd Allah, fils de Zoheïr, et le jour suivant, par Mohammed, fils de Talhah.

Quatre mois s'étaient écoulés (mais on n'est pas d'accord sur ce laps de temps), lorsque Ali sortit de Médine avec sept cents cavaliers, dont quatre cents Mohadjirs et Ansars, parmi lesquels on remarquait soixante et dix vétérans de Bedr; le reste se composait de Compagnons du Prophète. Après

Digitized by Google

ابن حنيف الانصارى وانتهى الى الربذة بين مكة والكوفة من طريق للحادة وفاته طلحة واصحابه وقد كان على ارادهم فانصرن حين فاتوة الى العراق في طلبهم ولحق بعلى من اهل المدينة جهاعة من الانصار فيهم خنيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأتاة من طي ستماية رآكب وكاتب على عن الربذة ابا موسى الاشعرى ليستنغر الناس فثبطهم ابو موسى وقال اتما في فتنة وتمى ذلك الى على فولى على الكوفة قرطة بن كعب الانصارى وكتب الى ابى موسى اعتزل علنا يا ابن للحائك مذموما مدحورا فا هذا اول يومنا منك وان لك فينا لهنات وهنات وسار على فيهن معمة حتى نزل بذى تار وبعث بابنة للسن وهار بن ياسر الى الكوفة حتى نزل بذى تار وبعث بابنة للسن وهار بن ياسر الى الكوفة

avoir laissé le gouvernement de Médine à Sehl, fils de Honaïf el-Ansari, Ali se rendit à Rabadah, entre la Mecque et Koufah, sur la grande route des caravanes. Mais Talhah et les siens s'étant dérobés à sa poursuite, il se détourna de son chemin, afin de suivre leurs traces en Irak. Plusieurs auxiliaires médinois viprent le rejoindre en route, entre autres Khozaimah, fils de Tabit, surnommé Dou'l-chèhadetein, avec six cents cavaliers des Benou Tayi. De Rabadah, Ali écrivit à Abou Mouça el-Achâri pour le presser d'enrôler les recrues; mais celui-ci, sous prétexte de ne pas fomenter la discorde, différa leur départ. Ali, informé de cette manœuvre, donna le gouvernement de Koufah à Kortah, fils de Kaab el-Ansari, et envoya le message suivant à Abou Mouça el-Achâri: «Fils du tisserand, je te chasse honteusement et avec opprobre de mes États. Ce n'est pas la première fois que j'ai à me plaindre de toi, et tu m'as déjà donné de nombreux motifs de mécontentement. » Puis il poursuivit sa route avec les siens jusqu'a Dou-Kar, d'où il dépêcha son fils Haçan et Ammar ben Yaçir, avec ordre de prendre

يستنفران الناس فسارا عنها ومعها من اهل الكوفة تحو من سبعة الان وقيل ستة الان وخسماية وستون رجلا فمنهم الاشتر فانتهى على الى البصرة وراسل القوم وناشدهم فأبوا الا قتالة وذكرعن المنذر بن الجارود فيها حدث به ابو خليفة الفضل بن الحباب الجصى عن ابن عايشة عن معن بن عيسى عن المنذر بن الجارود انه لما قدم على البصرة دخل مما يسلى الطعّ فأق الزاوية فخرجت انظر اليه فورد مولب في تحو الف فارس يقدمهم فارس على فرس اشهب عليه قلنسوة وثياب بيض متقلد سيفا معه راية واذا تيجان القوم الاغلب عليها البياني والصغرة مدجين في الحديد والسلاح فقلت من هذا البياني والصغرة مدجين في الحديد والسلاح فقلت من هذا

du renfort à Koufah. En effet, ils lui amenèrent sept mille hommes, d'autres disent six mille cinq cent soixante, au nombre desquels était el-Achter. Ali se remit en marche, et en arrivant à Basrah, il adressa aux rebelles une proclamation pour les conjurer de déposer les armes. Mais ils persistèrent dans leur révolte.

Le récit suivant, qui a pour auteur Moundir, fils de Diaroud, a été transmis par Abou Khalifah Fadl, fils d'el-Houbab el-Djamhi, d'après Ibn Aichah, d'après Maan, fils de Iça; ce dernier le tenait de Moundir lui-même. « Lorsque Ali arriva à Basrah, par la route de Taff, et se dirigea vers le faubourg Zawieh, je sortis pour le voir passer. Un escadron de mille hommes marchait en tête, conduit par un chef monté sur un cheval gris, coiffé d'un bonnet de forme conique, vêtu de blanc, l'épée au côté et un étendard à la main. Ses soldats étaient coiffés de bonnets pour la plupart blancs ou jaunes; ils étaient bardés de fer et bien armés. Je demandai quel était ce chef; on me répondit : « C'est Abou Eyoub el-Ansari, le Compagnon de l'apôtre de Dieu,

فقيل هذا ابو ايوب الانصارى صاحب رسول الله صلّعم وهؤلاء الانصار وغيرهم ثم تلاة فارس اخر عليه عامة صفراً وثياب بيض متقلد سيفا متنكب قوسا معه راية على فرس اشقر في نحو الف فارس فقلت من هذا فقيل هذا خريمة بن ثابت الانصارى ذو الشهادتين ثم مرّ بنا فارس اخر على فرس كيت معتم بعمامة صفراً من تحتها قلنسوة بيضاء وعليه قبا ابيض متقلد سيفا متنكب قوسا في نحو الف فارس من الناس ومعم راية فقلت من هذا فقيل لى ابو قتادة بن ربعى شم مرّ بنا فارس اخر على فرس اشهب عليه ثياب بيض وعامة سوداً قد سدلها من بين يديه ومن خلفه شديد الأدمة قد علته سكينة ووتار رافع صوته بالقرآن متقلد سيفا متنكب

suivi d'Ansars et d'autres guerriers. • Derrière lui s'avançait un cavalier coiffé d'un turban jaune, vêtu de blanc, l'épée au côté, l'arc en bandoulière et un drapeau à la main. Il montait un cheval bai clair et conduisait environ mille cavaliers. J'appris que c'était Khozaïmah, fils de Tabit el-Ansari, surnommé Dou'l-chèhadetein. Après lui venait un cavalier monté sur un cheval bai brun. Son turban jaune s'enroulait autour d'un bonnet blanc de forme conique; il avait une tunique blanche, l'épée au côté, l'arc sur les épaules et tenait un drapeau; un millier de cavaliers marchaient sous ses ordres. Je voulus savoir qui il était. On me nomma Abou Katadah, fils de Réby. A sa suite venait un cavalier monté sur un cheval gris; il était vêtu de blanc; les bouts de son turban noir flottaient sur sa poitrine et derrière ses épaules. Son visage, fortement basané, avait une expression grave et majestueuse; il récitait des passages du Koran à haute voix, était armé d'un sabre et d'un arc et teقوسا معه راية بيضاء في الف من الناس مختلفي التيجان حوله مشيخة وكهول وشبان كاتما قد اوتغوا للحساب اثر السجود في حباههم قلت من هذا قيل فاربن ياسر في عدة من العجابة من المهاجرين والانصار وابنائهم ثم مرّبنا فارس على فرس اشتر عليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء وفامة صفراء متنكب قوسا متقلد سيفا تخط رجلاة الارض في الف من الناس الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض معه راية صفراء قلت من هذا قيل هذا سعد بن عبادة الانصاري في عدة من الانصار وابنائهم وغيرهم من قطان ثم مرّبنا فارس على فرس اشعل ما رأينا احسن منه عليه ثياب بيض وهامة سوداء قد سدلها من بين يديه ومن خلفه بلواء قلت من هذا

nait un drapeau blanc. Ses soldats, au nombre de mille, se distinguaient par les formes variées de leurs coiffures. Autour de lui se pressaient des vieillards, des hommes et des jeunes gens à l'air craintif, comme s'ils eussent comparu au jugement dernier. On m'apprit que ce général était Ammar, fils de Yaçir, au milieu des Compagnons du Prophète, Mohadjirs ou Ansars, et de leurs fils. Après lui, sur un cheval bai clair, s'avançait vêtu de blanc, coiffé d'un bonnet blanc et d'un turban jaune, armé d'un arc et d'un sabre, un cavalier dont les jambes traînaient jusqu'à terre. Il tenait un drapeau jaune et commandait à environ mille hommes coiffés de blanc ou de jaune. On me dit : « Voilà « Saad, fils d'Ibadeh el-Ansari, au milieu des Ansars, de « leurs fils et des cavaliers de Kahtân. » Puis nous vîmes s'avancer un homme monté sur un cheval d'une beauté merveilleuse, dont la queue et la crinière étaient blanches. Ce général portait des vêtements blancs et un turban noir, qui

فقيل هو عبد الله بن العباس في وفدة وعدة من المحابة وامحاب رسول الله صلعم ثم تلاة موكب اخر فيه فارس اشبه الناس بالاولين قلت من هذا قيل عبيد الله بن العباس ثم تلاة موكب اخر فعة فارس اشبة الناس بالاولين قبلت من هذا قيل قُثمَ بن العباس او معبد بن العباس ثم اقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضا واشتبكت الرماح ثم ورد موكب فيه خلق من الناس عليهم أنسلاح والحديد مختلفوا الرايات في اوله راية كبيرة في اوله فارس كانه قد كُسِر وجُ بِـر قال ابن عايشة وهذه صغة رجل شديد الساعديين نظرة الى الارض أكثر من نظره الى فوق كذلك تخبر العرب في وصفها اذا اخبرت عن الرجل انه كسر وجبر كانما على رؤسهم flottait sur sa poitrine et ses épaules; il tenait un étendard. C'était Abd Allah, fils d'Abbas, avec sa troupe, composé de ses propres compagnons et de ceux du Prophète. L'escadron qui venait à sa suite était commandé par un chef dont l'extérieur était semblable à celui des premiers. On me dit : « C'est Obeid Allah, fils d'Abbas. • Il était suivi d'une troupe de cavaliers, ayant à leur tête un chef qui ne différait pas des précédents, et que l'on me dit être Kotam ou Mâbad, fils d'Abbas. Les corps de cavalerie se succédèrent ainsi, enseignes déployées, au milieu d'une forêt de lances, jusqu'à ce que nous vîmes passer une troupe de cavaliers bien armés et bardés de fer. Leurs drapeaux, de diverses couleurs, étaient précédés d'un drapeau plus haut que les autres, au devant duquel s'avançait un cavalier dont les membres semblaient avoir été brisés et rajustés. » Ibn Aïchah ajoute : « On s'exprime ainsi pour désigner un homme qui a des bras musculeux et tient les yeux habituellement baissés. Les Arabes, lorsqu'ils veulent parler de quelqu'un dont les membres ont été brisés et rajustés الطير وعن يمينه شاب حسن الوجه وعن يسارة شاب حسن الوجه وبين يديه شاب مثلها فقلت من هولآء قيل هذا على بن ابي طالب وهذان للسن وللسين عن يمينه وشماله وهذا محد بن للنفية بين يديه معه الراية العظمى وهذا خلفه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وهولآء ولد عقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم رضى الله تعالى عنهم وهولآء المشائح هم اهل بدر من المهاجرين والانصار فسار حتى نزل الموضع المعرون بالزاوية فصلى اربع رئعات وعفر خديم على التراب وقد خالط ذلك دموعه ثم رفع يديم يدعو اللهم رب العرش العيل السماوات وما اظلت والارضين وما اقلت رب العرش العيل هذة البصرة اسألك من خيرها واعوذ بك من شرها اللهم

disent aussi: c'est comme si un oiseau s'était posé sur sa tête. Il avait à sa droite et à sa gauche deux jeunes gens d'une figure charmante; un beau jeune homme le précédait. Je demandai leur nom. On me répondit: « C'est Ali, « fils d'Abou Talib; à ses côtés sont ses deux fils Haçan et « Huçeïn; celui qui le précède portant le grand étendard « est Mohammed, fils de la Hanéfite, et derrière lui vient « Abd-Allah, fils de Djäfar, fils d'Abou Talib. Voici les fils « d'Okaïl et d'autres guerriers de la famille de Hachém. Les « vieillards que vous voyez là sont les Mohadjirs et les Ansars « qui ont combattu à Bedr. »

Ali s'arrêta dans le faubourg de Zawieh, fit une prière de quatre rikât, courba son front dans la poussière, qu'il arrosa de ses larmes, et, levant les mains au ciel, il s'écria : « O Dieu, maître des cieux et de ce qu'ils ombragent, maître de la terre et de ce qu'elle soutient, seigneur du trône élevé, je te prie de me rendre favorable cette ville de Basrah, et de détourner de moi ses maléfices. O toi qui ac-

انزلغا فيها خير منزل وانت خير المُنزلين اللهم ان هـوُلاً القوم قد بغوا على وخلعوا طاعتى ونكثوا بيعتى اللهم احقى دما المسلمين وبعّث اليهم من يناشدهم الله في الدما وقال علام تقاتلوني فابوا الا الحرب فبعث اليهم برجل من اصحاب يقال له مسلم معه معصف يذعوهم الى الله تعالى فرموة بسهم فقتلوة لحُمِل الى على وقالت امة في ذلك

يا ربِّ أَنَّ مُسلَمَ أَتَاهُم يَتَلُو كَتَابُ اللَّهُ لَا يَحْشَاهُم فَخُصَّبُوا مِن دمم لِحُسَاهُم وأمَّمَ قَأْمُمَة تسراهم

فامرعلى امحابه أن يصاقوهم ولا يبدوهم بقتال ولا يسرموهم

cordes la meilleure des demeures, protége mon séjour dans cette ville. Tu sais, Seigneur, qu'elle s'est révoltée contre moi, qu'elle a méconnu mon autorité et violé la foi jurée, Cependant, ô mon Dieu, épargne la vie des musulmans et suscite parmi eux celui qui invoquera ton nom pour empêcher l'effusion du sang!» Puis il fit demander aux révoltés pourquoi ils avaient pris les armes. Ils ne répondirent que par des cris de guerre. Alors il leur envoya un de ses compagnons nommé Moslim, qui vint les supplier au nom du Dieu très-haut, le Koran à la main. On le reçut à coups de flèches, et son cadavre fut apporté devant Ali. Sa mère prononça ces vers :

Ô mon Dieu! Moslim s'est présenté devant eux sans crainte et lisant le livre divin.

Mais ils ont teint leur barbe dans son sang, et sa mère était là qui les voyait!

Ali fit ranger son armée en bataille, mais il défendit de commencer les hostilités, de tirer des flèches et d'attaquer

بسهم ولا يضربونهم بسيف ولا يطعنوهم برم حتى جاء عبد الله بن بديل بن ورقآ للحراى من المجنة باخ له مقتول وجاء قوم من الميسرة برجل قد رى بسهم فقتل فقال على اللهمة اشهد اعذروا إلى القوم ثم قام عاربن ياسربين الصغين وقال ايها القوم ما انصغتم نبيكم حين كغفتم عقائلكم في للدور وابرزتم عقيلته للسيون وعايشة على للحمل في هودج من دفون للشب قد البسوة المسود وجلود البقر وجعلوا دونة اللبود وقد غشى على ذلك بالدروع فدني عار من موضعها فناداها الى ماذا تدعين قالت الى الطلب بدم عثمان فقال قاتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب لغير الحق ثم قال ايها الغاس انكم

l'ennemi au sabre ou à la lance. Bientôt Abd-Allah, fils de Bodeil, fils de Warkâ el-Khozayi, revint de l'aile droite avec le cadavre de son frère; le corps d'un autre soldat percé d'un coup de flèche fut rapporté de l'aile gauche. Ali s'écria : « O Dieu, vous voyez qu'ils nous justifient! » Ammar, fils de Yaçir, s'avança sur le front de bataille, et, s'adressant aux ennemis, leur dit : « Vous êtes injustes envers votre Prophète, vous qui avez laissé vos femmes sous l'abri du harem et qui exposez son épouse aux atteintes du sabre. » En effet, Aïchah, placée sur son chameau, se tenait dans une litière dont la charpente de bois était revêtue d'étoffes épaisses et de peaux de bœus; l'intérieur était tapissé de feutres, et une cotte de mailles en protégeait l'extérieur. Ammar s'approcha d'Aïchah et lui dit: « Que demandes-tu? - Vengeance pour le sang d'Otmân! » répondit-elle. Ammar reprit : « Maudites soient, en ce jour, la rébellion et les demandes injustes! » Puis, se tournant vers l'ennemi, il ajouta : « Soldats, vous savez où sont, parmi nous, les.

لتعطون اينا الحالىء في قتل عثمان ثم انشا يقول وقد رشقوة بالنبال

فنك البكآء ومنك العويل ومنك الرياح ومنك المُطر وانت أمرت بقتل الامام واتبله عندنا مَنْ أُمُسر وتواتر عليه الرى واتصل نحرّك فرسه وزال عن موضعه فأق عليا فقال ما تنتظريا امير المؤمنين وليس لك عند القوم الا الحرب فقام على في الناس خطيبا رافعا صوته يقول ايها الناس اذا هزمهوهم فلا تجهزوا على جريج ولا تقتلوا اسيرا ولا تتبعوا موليا ولا تطلبوا مدبرا ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل ولا تهتكوا سترا ولا تقربوا شيئا من اموالهم الا ما تجدونه في

fauteurs du meurtre d'Otmân. » Et, sans s'inquiéter des flèches qu'on tirait sur lui, il improvisa ces vers :

De toi viennent les larmes et les gémissements; tu as suscité la tourmente et la pluie.

C'est toi qui as ordonné le meurtre de l'imam; et, à nos yeux, ordonner ce meurtre, c'est l'avoir commis.

Comme une grêle de flèches pleuvait sur lui, il piqua les flancs de son cheval et s'éloigna. De retour auprès d'Ali, il lui dit : « Émir des croyants, qu'attends-tu encore? Contre ces gens-là la guerre est ton unique ressource. » Ali éleva la voix et harangua ses troupes en ces termes : « Quand vous les aurez vaincus, ne vous acharnez pas contre les blessés, ne massacrez pas les prisonniers, ne poursuivez pas les fugitifs et ceux qui tournent le dos, ne violez pas les lois de la pudeur, ne mutilez pas les cadavres, ne découvrez pas ce qui doit rester caché. Ne vous appropriez que ce que vous trouverez dans leur camp : leurs armes, leurs bagages, leurs esclaves et autres biens de ce genre; mais le reste

عسكرهم من سلاح او كراع او عبد او امة وما سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم على كتاب الله تعالى وخرج على بنفسه حاسرا على بغلة رسول الله صلّعم فنادى يا زبير اخرج الى نخرج اليه الربير شاكا في سلاحة فقيل ذلك لعايشة فقالت واثكلك يا اسماء فقيل لها أن عليا حاسر فاطمأنت واعتنق كل واحد منها صاحبة فقال له على ويحك يا زبير ما الذى اخرجك قال دم عثمان قال قتل الله اولانا بدم عثمان أما تذكر يوما لقيت رسول الله صلّعم في بنى بياضة وهو راكب جارة فنحك لقيت رسول الله صلّعم ومحكت الية وانت معة فقلت انت يا رسول الله ما يدع على زهوة فقال لك ليس به زهو أتحبه يا زبير فقلت أى والله أن لاحبّه فقال لك ليس به زهو أتحبه يا زبير فقلت أى والله أن لاحبّة فقال لك انك والله ستقاتله

est l'héritage de leurs proches, d'après le livre de Dieu. » Puis, montant sur la mule du Prophète, il s'avança, la mort dans l'âme, et cria à Zobeir de marcher à sa rencontre. Zobeir sortit des rangs, couvert de son armure. Quand Aichah en fut informée, elle s'écria d'abord : « Asma, pleure ton fils! » Mais on lui dit que la désolation se peignait sur le visage d'Ali, et elle se rassura. Les deux champions se battirent corps à corps. Ali dit à Zobeir : « Malheureux, pourquoi as-tu pris les armes? - Pour venger Otmân, dit-il. — Maudit soit celui d'entre nous sur qui ce sang doit retomber! reprit Ali. Te souviens-tu du jour où je rencontrai l'apôtre de Dieu, sur son âne, parmi les Benou Béyadah. Il sourit en me voyant, je souris aussi; tu étais à ses côtés, et tu lui dis : « Ali ne renoncera donc jamais « à sa fierté? - Non, te répondit le Prophète. Ali n'est pas • fier. L'aimes-tu, ô Zobeir? — Oui, par Dieu, je l'aime, • repris-tu., - Et pourtant, ajouta le Prophète, tu le com-« battras un jour et tu seras son persécuteur. » — Dieu me

وانت له ظالم فقال الزبير استغفر الله لو ذكرتها ما خرجت وكيف ارجع الآن وقد التقت حلقتا البطان هذا والله العار الذي لا يُغْسُل فقال يا زبير ارجع بالعار قبل أن تجسع العسار والنار فرجع الربير وهو يغول

اخترتُ عارًا على نار مـوُجِّة اتَّى يقوم لها خلقٌ من الطين نادى على بأمر لست احمها عارً لعمرك في الدنيا وفي الديس فقلتُ حسبُك من عذل ابا حسن فبعض هذا الّذي قد قلتُ يكفيني

فقال له ابنه عبد الله اين تذهب وتذرنا قال ذكرني بامر كنت انسيته فقال لا والله ولكن خفت من سيون بني هاشم عبد المطلب فانها طوال حداد تجلها فتية انجاد فقال لا والله

pardonne! dit Zobeir à Ali, si ce souvenir s'était présenté à moi, je n'aurais pas pris les armes. Mais comment revenir sur mes pas, maintenant que ma selle est bouclée? Non, ce serait une honte ineffaçable! - Ali lui répondit : Préfère cette honte d'un moment, ô Zobeir, à la honte jointe au feu éternel. » Zobeir, en se retirant, prononça ces vers :

Je présère la honte aux flammes dévorantes. Comment l'homme, sormé d'argile, pourrait-il leur résister?

Ali me l'a dit, et je n'ai pu le nier : « Cet opprobre peserait sur ta vie, en ce monde et dans l'autre.»

« Père de Haçan, ai-je répondu, assez de reproches : quelques mots de ta bouche me suffisaient.

Son fils Abd-Allah l'arrêta et lui dit : Où vas-tu? Veuxtu donc nous déshonorer? - Ali, répliqua le père, m'a rappelé ce que j'avais oublié. - Cela n'est pas, reprit Abd-Allah: tu trembles devant les sabres des fils de Hachém Abd el-Mottalib, ces sabres longs et tranchants que brandissent des guerriers intrépides. - Non, te dis-je! s'écria Zobeïr.

ولكى ذكرت ما انسانية الدهر واخترت العار على النار أبالجين تعييرنى لا أبا لك ثم قلع سنانة من قناتة وشد في ميمنة على فقال على افرجوا له فقد هاجوة ثم رجع فشد في الميسرة ثم رجع فشد في القلب ثم عاد الى ابنة فقال أيفعل هذا جبّان ثم مضى منصرفا حتى اتى وادى السباع والاحنف بن قيس معتزل في قومة من بني تمم واتاة آتٍ فقال له هذا الربير مارًا فقال ما اصنع بالربير وقد جمع بين فتين عظيمتين من الناس يقتل بعضهم بعضا وهو مارً الى منزلة سالما فلحقة نفر من بني تمم وسبقهم الية عرو بن جرموز وقد نزل للصلاة فقتله عرو في الصلاة وتبل الربير وهو ابن خس وسبعين سنة وقد قيل في الصلاة وتبل الربير وهو ابن خس وسبعين سنة وقد قيل

Mais Ali m'a rappelé un souvenir effacé par le temps, et j'ai préféré la honte au feu éternel. Fils illégitime, oses-tu bien m'accuser de lâcheté? » Zobeïr, arrachant le fer de sa lance, se jeta sur l'aile droite de l'ennemi. Mais Ali, comprenant qu'il agissait sous l'impression des railleries, ordonna que les rangs s'ouvrissent devant lui. Zobeir fondit ensuite sur l'aile gauche, et, dans un troisième assaut, il s'élança sur le centre de l'armée. Puis il revint près de son fils et lui dit : « Est-ce là la conduite d'un lâche? » et il s'éloigna du champ de bataille. Il arriva à Wadi's-sebà. El-Hanef, fils de Kaïs, s'y tenait à l'écart avec sa tribu, les Benou Témim. Quand on vint l'informer de l'arrivée de Zobeir, il répondit : « Qu'ai-je à faire avec ce Zobeir, puisque, indifférent entre deux armées qui s'entretuent, il regagne sain et sauf sa demeure? » Alors quelques-uns des Benou Témim se mirent à la poursuite de Zobeir. Amr, fils de Djormouz, prit les devants, le trouva agenouillé et le tua au milieu de sa prière. Zobeïr était alors âgé de soixante et quinze ans. D'après une autre version, il fut tué par des gens envoyés dans

ان الاحنف بن قیس قتله بارساله من ارسل من قومه وقد رثته الشعرآء وذکرت غدر هرو بن جُرموز به فمن رثاه زوجته عاتكة بنت زید بن هرو بن نغیل اخت سعید بن زید فقالت

غدر آبن جرموز بغارس بُههَة يوم اللقاء وكان غير معدد يا عرو لو نبه عدد المعدد ا

وأتى عرو عليا بسيف الربير وخاتمه ورأسه وقيل انه لم يأت برأسه فقال على سيف طال ما جلى الكرب عن وجه رسول الله صلّعم ولكنه للين ومصارع السوء وقاتل ابن صغيّة في النار ففي ذلك يقول ابن جرموز التهيمي في ابيات

cette intention par Ahnef, fils de Kaïs. Sa mort et la perfidie d'Amr ben Djormouz ont inspiré plusieurs poëtes. La propre femme de Zobeïr, Atikah, fille de Zeïd, fils d'Amr, fils de Nofeïl, et sœur de Saïd, fils de Zeïd, s'est exprimée en ces termes:

Au jour de la lutte, le fils de Djormouz a surpris lâchement et à l'improviste ce cavalier, le héros de l'armée;

Amr, si tu l'avais appelé au combat, tu aurais vu que ni sa main ni son cœur ne tremblaient.

Amr porta à Ali l'anneau, le sabre et la tête de Zobeïr; quelques auteurs nient qu'il ait porté la tête. Ali s'écria : « Voici un sabre qui a pendant de longues années banni le chagrin du front de notre saint Prophète. Mais le temps et les coups de l'adversité l'ont émoussé. Que le fils de Safyah soit maudit et damné! »

Le fils de Djormouz, de la tribu de Témim, rappelant lui-même cette circonstance, a dit:

اتيتُ عليّا برأس الربير وقد كنتُ ارجو به الرُلغة فبشَّر بالنار قبل العيان وليست بشارة ذى التعفة فسِيّان عندِى قتل الربير وضرطةُ عيرٍ بذى الجعفة

ونادى على طلحة حين رجع الربيس يا ابا محد ما الدى اخرجك قال الطلب بدم عنهان فقال على قاتل الله اولانا بدم عنهان اما سمعت رسول الله صلّعم يقول اللهم وال من ما والاة وعاد من عاداة وانت اول من بايعنى ثم نكث وقد قال الله عز وجل وَمَنْ نَكَثَ فَإِمَّا يَنْكُثُ عَلَى نَقْسِم فقال استغفر الله ثم رجع فقال مروان بن الحكم رجع الربيسر ورجع طلحة ما لبالى رميت هاهنا ام هاهنا فرماة في الحكم فقتله فر به على بعد

J'avais apporté à Ali la tête de Zoheir, espérant m'en faire un titre de gloire;

Et Ali, avant de me voir, m'a voué au feu de l'enfer. Est-ce là la récompense d'un tel présent?

Mais je me soucie de la mort de Zobeir comme de l'âne qui lâche un vent à Dou'l-Djohfah (proverbe).

Après le départ de Zobeïr, Ali provoqua Talhah et lui dit : « Père de Mohammed, pourquoi as-tu pris les armes ? — Pour venger le sang d'Otmân, répondit Talhah. — Maudit soit celui d'entre nous sur qui ce sang retombe! reprit Ali. Ignores-tu ce que disait le Prophète : « O Dieu, « protége ceux qui défendent Ali, combats ceux qui le com- « battent? » Et toi, le premier qui m'as prêté serment, c'est toi qui le violes aujourd'hui! Dieu le tout-puissant a dit : « Celui qui viole le serment, le viole à son détriment. » (Koran, xivii, 10.) — « Que Dieu m'en préserve! » dit Talhah; et il se retira. Merwân, fils d'el-Hakem, témoin de la défection de Zobeïr et de Talhah, s'écria : « Qu'importe où mes flèches tomberont! » Il visa Talhah, l'atteignit au-des-

الوقعة وهو مقتول في موضع قنطرة تُرّة فوقف عليه فقال انا لله وانا اليه راجعون والله لقد كنت أكرة ان ارى قريسا صرى تحت بطون المواكب انت والله كما قال الشاعر

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه اذا ما هُو استغنى ويبعدة الغقر كان الثربيّا عُلِقت في جبينه وفي خدّة الشعرى وفي الاخرالبدر

وذكر ان طلحة لما ولى سمع وهو يقول

ندامةَ ما ندمتُ وظلَّ حُمَّى وله في تسم لهف إلى وأُتَّى ندمت ندامَة اللسعيِّ لِسَا طلبتُ رضى بنى جرم بزعمى وهو يمس عن وجهة الغبار ويقول وَكَانَ أَمَّرُ آللَّهِ تَدُرًا مَقْدُورًا

sous de l'œil et le tua. La bataille terminée, Ali vit le corps de Talhah étendu près du lieu nommé Pont de Korrah; il s'arrêta et dit : « Nous appartenons à Dieu et il nous rappelle à lui. Qu'il est cruel pour moi de voir des Koreïchites étendus sans vie sous le ventre des chevaux! O Talhah, tu justifiais bien cette pensée du poête :

Un homme que la fortune allait rapprocher de son ami, après que la pauvreté l'en avait tenu éloigné:

Les Pleiades semblaient être suspendues sur son front; son visage brillait de l'éclat de Sirius et de la pleine lune, etc.

On raconte qu'on entendit Talhah réciter ces vers, en s'éloignant du champ de bataille :

Quels remords sont les miens, aujourd'hui que mon songe s'est évanoui! Malheur à moi, malheur à mon père et à ma mère!

Mon repentir est pareil à celui de Koçayi (*Proverbes de Meidani*, t. II, p. 776), depuis que, dans ma présomption, j'ai recherché l'amitié des fils du crime.

Et il essuyait son visage souillé de poussière, en répé-

وقيل انه سمع يقول هذا الشعر وقد جُرح في جبهته ورماة مروان في الحاله وقد وقع صريعا يجود بنفسه وهو طاحة بن عبيد الله بن مرة وهو ابن عم ابي بكر ويكنى ابا محد وامع الصعبة كانت تحت ابي سفيان مخربين حرب كذلك ذكر الربير بن بكار في كتابه في انساب قريش وقتبل وهو ابن اربع وستين سنة وقيل غير ذلك ودفين بالبصرة وقبرة ومسجدة بها مشهور الى هذة الغاية وقبر الربير بوادى السباع وقتل محد بن طلحة مع ابية في ذلك اليوم ومرّ به على نقال هذا رجل قتله برّة بابيه وطاعته له وكان يدي

tant : « Les volontés de Dieu sont des arrêts inévitables! » (Koran, xxxIII, 38.) D'autres prétendent qu'il prononça ces vers lorsque, déjà frappé au front, et blessé ensuite audessous de l'œil, par la flèche de Merwân, il roula expirant sur le champ de bataille. Talhah, surnommé Abou Mohammed, était fils d'Obeïd Allah, fils d'Otmân, fils d'Obeïd Allah, fils d'Amr, fils de Kaab, fils de Saad, fils de Teim, fils de Morrah; il était cousin du khalife Abou Bekr. Sa mère se nommait Saabah et avait épousé d'abord Abou Sofiân Sakhr, fils de Harb. C'est du moins ce qu'on lit dans les Généalogies de Koreich, ouvrage composé par Zobeir, fils de Bekkar. Talhah avait soixante-quatre ans quand il fut tué; mais on n'est pas d'accord sur ce point. Il fut enterré à Basrah. Le tombeau et la mosquée qui portent son nom sont encore bien connus aujourd'hui. Le tombeau de Zobeïr est à Wadi's-sebâ. Mohammed, fils de Talhah, fut tué à côté de son père dans la même bataille. Ali, en voyant son corps, s'écria : « Voici un homme qui a péri victime de son amour filial et de son obéissance. » Ce Mohammed reçut

بالسجّاد وقد تنوزع في كنيته فقال الواقدي كان يكني بابي سلمان وقال الهيثم بن عدى كان يكنى بابى القاسم وفية يقول قاتـــله

واشعبتُ قبوام بآيات ربيع قليل الاذي فيما ترى العين مسم شككت له بالربر جُيْبُ قيصه فخرّ صربعاً الميديين والنفسم على غير شيء غير ان ليس تابعًا عليًّا ومَن لا يستبع لليَّق يندم يذكرني حاميم والرم شاجر فهلاتلا حاميم قبل التقدم

وقد كان احماب لجمل جلوا على مجنة على وميسرته فكشغوها فاتاة بعض ولد عقيل وعلى يخفق نعاسا على قربوس سرجة فقال

l'épithète de Seddjad (qui se prosterne souvent). Son surnom patronymique a soulevé des doutes. D'après Wakidi, Mohammed avait été surnommé Abou Suleïman, et Abou'l-Kaçım, d'après Heitem, fils d'Adi. Son meurtrier a parlé de lui dans les vers suivants :

Cet homme aux cheveux épars, ce fidèle observateur des préceptes religieux, si doux, si bon musulman en apparence,

Ma lance a pénétré dans la fente de sa tunique; il est tombé la face contre terre en gémissant.

Cependant son seul crime était d'avoir abandonné Ali. Malheur à qui s'écarte de la vérité!

Au milieu d'une forêt de lances, il murmurait les lettres sacrées hâmîm (chap. Lx du Koran). Que ne les avait-il prononcées avant de combattre!

Cependant les défenseurs d'Aïchah, se portant sur les deux ailes de l'armée d'Ali, les avaient entamées. Un des fils d'Okaïl courut à Ali, qui sommeillait, la tête appuyée sur le pommeau de sa selle. « Mon oncle, lui dit-il, les deux له يا عم قد بلغت ميمنتك وميسرتك حيث ترى وانت تخفق نعاسا فقال اسكت يا ابن اي فان لعمك يوما لا يعدوة والله ما يبالى عك وقع على الموت او وقع الموت عليه ثم بعث الى ولدة محد بن الحنفية وكان صاحب رايته اجل على القوم فابطا محد بجلته وكان بازآئه قوم من الرماة ينتظر نفاذ سهامهم فاتاة على فقال هلا جلت فقال لا احد منفذا الا لسنان وانى لمنتظر نفاذ سهامهم واجل فقال له اجل بين الرماح الاسنة فان للموت عليك جُنّة نحمل محد فشك بين الرماح والنشاب فوقف فاتاة على فضربة بقائم سيفة فقال ادركك عرق من امك واخذ الراية نحمل وجهل الناس معة فا كان

ailes de ton armée sont dans cette situation critique, et tu dors! — Fils de mon frère, répondit Ali, tais-toi. Les jours de ton oncle sont comptés. Peu lui importe qu'il aille au-devant de la mort ou que la mort vienne le surprendre. • Ensuite il fit dire à son fils Mohammed, fils de la Hanéfite, lequel portait le grand étendard, de charger l'ennemi. Mohammed n'obéit pas sur-le-champ, et il attendit que le corps d'archers placé en face de lui eût fait une décharge. Ali courut à lui et lui demanda pourquoi il n'attaquait pas. Mohammed répliqua : « La lance seule peut nous frayer un chemin, et j'attends, pour attaquer, qu'ils aient tiré leurs flèches. — Va, lui cria Ali, charge au milieu des lances : un bouclier te protége contre la mort. » Mohammed marcha en avant; mais bientôt il s'arrêta, indécis, au milieu des lances et d'une grêle de traits. Ali se jeta sur lui, le frappa de la poignée de son sabre, en disant : Que ta mère rougisse de honte! » Et lui arrachant des mains le drapeau, il se précipita au combat, suivi des siens. L'ennemi se dispersa devant lui comme la poussière que le vent soulève en

القوم الاكرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف واطافت بغو صبة بالجمل واقبلوا يرتجرون (١)

نحى بنو ضَبَّة الله الجمل ردّوا علينا شيخُنا ثم نحل ننع ابن عفان باطران الاسل والموت احلى عندنامي العسل

وقطع على خطام الجمل سبعون يدا من بنى ضبة منهم سعد بن سود القاضى متقلد مععفا كلما قطعت يد واحد منهم فصرع قام اخر فأخذ الخطام وقال انا الغلام الضبّى ورُى الهودج بالنشاب والنبل حتى صاركانه قنفذ وعُرقب الجمل وهو لا يقع وقد قطعت اعصابه وأخذته السيون حتى سقط ويقال ان عبد الله بن الربير قبض على خطام الجمل فصرخت

un jour d'orage. Les Benou Dabbah s'avancèrent alors autour du chameau d'Aïchah, en chantant en cadence:

Nous sommes les Benou Dabbah, les maîtres du chameau. Rendernous notre cheikh et nous partirons.

Nous pleurons le meurtre d'Ibn Affan (Otmân); nous le pleurons à coups de lances. La mort est à nos yeux plus douce que le miel.

Soixante et dix hommes de cette tribu, qui voulurent saisir la bride du chameau, eurent la main abattue; de ce nombre était Saad, fils de Soud, le Kadi, qui portait un Koran en guise de sabre. Dès qu'un soldat avait la main coupée et tombait, un autre soldat saisissait la bride, en criant : « Je suis un guerrier de Dabbah! » La litière, hérissée de flèches et de traits, ressemblait à un porc-épic. Le chameau avait les jarrets coupés et se tenait encore debout. Enfin, accablé sous les coups de sabre qui lui déchiraient les muscles, il tomba. On raconte qu'Abd-Allah, fils de Zobeir, voulut le retenir par la bride. Aïchah, sa tante maternelle, lui cria :

عايشة وكانت خالته واتكل اسماء خل الخطام وماشدته فخلا عند ولما سقط للحمل والهودج جاء محمد بن ابي بكر فادخل يدة فقالت من انت فقال اقرب الناس منك قرابةً وابغضهم اليك انا كهد اخوك يقول لك امير المؤمنين هل اصابك شيء قالت ما اصابني الا سهم لم يضرني نجاء على حتى وقف عليها وضرب الهودج بقضيب وقال يا حُكِسُوا أرسول الله صلَّعم أمرك بهذا ألم يأمركِ أن تقرى في بيتك والله ما انصف الذيس اخرجوكِ اذا صانوا حلائلهم وابسرزوكِ وأمر اخاها محدا فانزلها دار صغية بنت الحرث بن طلعة العبدى ووقع الهودج وعرقب للجمل والغاس متغرقون في المواضع لم يضعبوا السلاح والتقى الاشتر مالك بن للحرث النحيى وعبد الله بن الربير « Qu'Asma pleure ta mort! lâche la bride, » et elle le supplia tellement qu'il céda. Quand le chameau et la litière furent par terre, Mohammed, fils d'Abou Bekr, introduisit sa main à l'intérieur. Aïchah lui demanda qui il était. Il répondit : « Je suis ton plus proche parent et ton plus mortel ennemi, Mohammed ton frère. L'Émir des croyants te demande si tu es blessée. — Une seule flèche m'a atteinte et sans me faire mal, » répondit Aïchah. Ali survint, frappa la litière avec une baguette et dit : « Homeïra (rougeaude), est-ce là ce que l'apôtre de Dieu t'a ordonné? Ne t'a-t-il pas recommandé de rester paisiblement chez toi? Bien coupables sont ceux qui t'ont entraînée et exposée à la mort, après avoir mis leurs femmes à l'abri du danger! » Puis il ordonna à Mohammed de conduire sa sœur dans la maison de Safyah, fille d'el-Harit, fils de Talhah el-Abdi. Le chameau était tombé, entraînant la litière; mais les soldats, disséminés sur le champ de bataille, n'avaient pas encore déposé les

armes. El-Achter Malik, fils d'el-Harit en-Nakhâyi et Abd-

فاعتركا وسقطا الى الارص عن فرسيها وطال اعتراكها على وجة الارض فعلاة الاشتر ولم يجد سبيلا الى قتله لشدة اضطرابه من تحته والناس حولها يجولون من اتحاب للمل وابن الربير ينادى من تحت الاشتر اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معى فلم يسمعه احد لشدة لللاد ووقع للديد على للحديد ولا رامها راء لظلمة النقع وترادن التجاج وجاء ذو الشهادتين الى على وقال يا امير المؤمنين لا تنكس اليوم برأس عهد واردد اليه الراية فدعا به ورد اليه الراية وقال

اطعن بها طعن ابيك تُحمد لا خيرى حرب اذا لم تُوتَ ه بالمشرق والعنا المسدَّد

Allah, fils de Zobeïr, luttèrent corps à corps. Ils tombèrent ensemble de leur selle et roulèrent par terre, sans lâcher prise. Achter avait le dessus, mais il ne pouvait tuer son adversaire, tant celui-ci l'étreignait étroitement. Le fils de Zobeïr, sous l'étreinte d'Achter, criait aux soldats d'Aïchah, qui couraient autour de lui: « Tuez-moi avec Malik, tuez Malik avec moi! » mais le tumulte du combat et le choc des armes étouffaient sa voix. Des flots de poussière obscurcissaient le jour et dérobaient à l'armée la vue des deux combattants. Dou'l-chèhadeteïn vint supplier Ali de ne pas déshonorer Mohammed et de lui rendre le drapeau. Ali appela son fils et lui dit, en remettant le drapeau entre ses mains:

Prends et frappe avec la même vigueur que ton père, afin d'acquérir de la gloire.

Triste est la guerre, tant qu'elle ne petille pas sous le choc des sabres et des lances acérées.

Puis ayant demandé à boire, on lui apporta du miel coupé

ثم استسقى تأرق بعسل ومآء نحسى عند حسوة وقال هذا الطائنى وهو غريب بهذا البلد فقال له عبد الله بن جعفر اما يشغلك ما نحن فيد عن علم هذا فقال يابني والله ما ملاء عدر على شيء بن امر الدنيا ثم دخل البصرة وكانت الوقعة فى الموضع المعروف بالخريبة وذلك يوم الحميس لعشر خلون من جهادى الاخرة سنة ست وثلاثين على حسب ما قدمنا آنفا من التاريخ وخطب الناس بالبصرة خطبة طويلة التي يقول فيها يا اهل السنحة يا اهل الموتفكة ايتفكت باهلك من الدهر ثلاثا وعلى الله تمام الرابعة يا جند المراة واتباع البهجة رغاما جيم وعقوقا تبهرجم فانهرمتم اخلاقكم دقاق ودينكم زيغ ونغاق وماؤكم أجاج وزُعاق وقد

d'eau; il en but une gorgée, et dit: « Voici du miel de Taïf; il est fort rare dans ce pays. » Abd-Allah, fils de Djâfar, s'étonnant qu'il pût se préoccuper d'un pareil détail dans un moment aussi critique. « Mon cher enfant, lui dit Ali, aucune affaire de ce bas monde ne peut remplir la pensée de ton oncle. » Ali fit ensuite son entrée à Basrah.

Cetté bataille fut livrée à Khoraibeh (la petite ruine) le jeudi 10 du mois de djomada II, l'an 36 de l'hégire, comme nous l'avons dit précédemment. Ali harangua longuement la population de Basrah; il lui dit, entre autres choses: « Hommes pleins d'hypocrisie et de mensonge, trois fois la fortune a secondé vos intrigues, mais la quatrième fois, Dieu l'a emporté. Soldats d'une femme, valets d'une brute (le chameau d'Aīchah), après être venus d'un air insolent, après nous avoir provoqués avec hauteur, vous avez pris la fuite. Votre caractère est vil, votre conduite méprisable, votre religion n'est que scandale et hypocrisie. Votre eau est amère et

ذمّ على البصرة بعد هذا مرارا كثيرة وبعث بعبد الله بن العباس الى عايشة يأمرها بالخروج الى المدينة فدخل عليها بغير اذنها واجتذب وسادة نجلس عليها فقالت له يا ابن عباس اخطأت السنة المأمور بها دخلت الينا بغير اذننا وجلست على رحلنا بغير امرنا فقال لها لوكنت في البيت الذي خلفكِ فيه رسول الله صلّعم ما دخلنا الا باذنكِ وما جلسنا الا بأمرك ان امير المؤمنين يامركِ بسرعة الاوبة والتأهب للخروج الى المدينة فقالت ابيت ما قلت وخالفت ما وصغت فضى الى على فاخبره بامتناعها فردّة اليها فقال له قل لها ان ابيت قلت لكِ ما تعطين قاتاها فاخبرها فاجابت الى الحروج نجهزها على وأتاها في اليوم الثاني فدخل عليها

saumâtre (proverbe). • Basrah s'attira encore plusieurs fois les reproches d'Ali. Par l'ordre du khalife, Abd Allah, fils d'el-Abbas, fut chargé d'intimer à Aïchah l'ordre de retourner à Médine. Il entra chez elle sans lui en demander l'autorisation, tira à lui un coussin et s'assit: « Fils d'Abbas, lui dit Aïchab, tu blesses les lois de la coutume, en entrant chez moi sans ma permission et en t'asseyant sur mon siége, sans y être invité par moi. • Le fils d'Abbas lui répondit : « Si tu étais restée dans la maison où l'apôtre de Dieu t'avait laissée, je n'aurais pas voulu entrer et m'asseoir sans ta permission. L'Émir des croyants t'ordonne de te préparer sur-le-champ à retourner à Médine. — Je proteste contre ces paroles, répliqua Aïchah, et je repousse cet ordre. » Ibn Abbas courut informer Ali de son refus. « Retourne chez elle, répondit Ali, et dis-lui ceci : Si tu désobéis, je te dirai ce que tu sais. Ibn Abbas s'acquitta de sa mission, et Aïchah consentit à s'éloigner. Ali lui fournit ce qui était nécessaire à son voyage. ومعه للسن وللسين وباق اولادة واولاد اخوته وفتيان اهله من بنى هاشم وغيرهم من بنى هدان فطا بصرته النسوان معن بنى هدان فطا بصرته النسوان محن فى وجهه وقلن يا قاتل الاحبة فقال لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من فى هذا البيت واشار الى بيت من تلك البيوت قد اختفى فيه مروان بن للحكم وعبد الله بن الربيروعبد الله بن عامر وغيرهم فضرب من كان معه بايديهم على قوائم سيوفهم لما علموا من فى البيوت مخافة ان يخرجوا فيغتالوة فقالت له عايشة بعد خطب طويل كان بينها انى احب ان اتيم معك فاسير الى قتال عدوك عند مسيرك فقال بل ارجبى الى البيت الذى ترككِ فيه رسول الله صلّعم فسالته ان يؤمن ابن اختها عبد الله بن الربير فامنه وتكم للسن وللسين فى

Le jour suivant, il vint la voir, accompagné de Haçan et de Huçein, de ses autres enfants, de ses neveux, de plusieurs Benou Hachim ses parents et des Benou Hamdân. A sa vue, les femmes l'apostrophèrent en lui criant: « Meurtrier de nos amis! - Si j'étais le meurtrier de vos amis, répondit Ali, j'aurais fait périr ceux qui sont là; » et il désignait du doigt une maison voisine où se tenaient cachés Merwan, fils d'el-Hakem, Abd-Allah, fils de Zobeir, Abd-Allah, fils d'Amir, et leurs complices. A ces mots, les parents d'Ali, comprenant de qui il voulait parler, portèrent la main à leurs sabres, pour le protéger contre une attaque soudaine. Après un long entretien, Aïchah dit au khalife : « Je désire demeurer auprès de toi et t'accompagner dans tes expéditions contre les rebelles. -- Non, répliqua Ali, retourne dans la maison où l'apôtre de Dieu t'avait laissée. » Aïchah intercéda en faveur de son neveu Abd-Allah, sils de Zobeir, et obtint sa grâce. Haçan et Huçein obtinrent celle de Merwân.

مروان فامنه وامن الوليد بن عقبة وولد عنمان وغيرهم من بنى امية وامن الناس جميعا وقد كان نادى يـوم الوقعة من التي سلاحة فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن واشتد حـرن على على على من قتل من ربيعة قبل ورودة البصرة وهم الذيب قتلهم طلحة والربير من بنى عبد القيس وغيرهم من ربيعة وجدّد حرنة قتل زيد بن صوحان العبدى قتله فى ذلك اليوم عمرو بن شرى ثم قتل عار بن ياسر عـرو بن شرى فى ذلك اليوم ايضا فكان على يكثر من قولة

يا لَهِفِ نفسى على ربيعة ربيعة السامعة المُطيعة وخرجت امراة من عبد القيس تطون في القتلي فوجدت

Ali pardonna à Walid, fils d'Okbah, au fils d'Otmân, à plusieurs Omeyades, et finit par accorder une amnistie générale. D'ailleurs, le jour du combat, il avait fait proclamer que tous ceux qui jetteraient leurs armes et rentreraient dans leurs maisons auraient la vie sauve. Il déplora amèrement la mort de ceux des Benou Abd el-Kaïs et des autres soldats de Rébyah que Zobeïr et Talhah avaient égorgés, avant son entrée à Basrah. Sa douleur redoubla quand il apprit la mort de Zeïd, fils de Souhân el-Abdi, tué ce jour-là par Amr, fils de Chora. Ce dernier périt, le même jour, de la main d'Ammar, fils de Yaçir. Le khalife répéta plusieurs fois ce vers :

Quelle douleur me causent les désastres de Rébyah, de Rébyah si soumis et si docile!

Une femme de la tribu d'Abd el-Kaïs, en parcourant le champ de bataille, y trouva les corps de ses deux fils; déjà ابنين لها قد قتلا وقد كان زوجها واخوان لها فيهن قتل قبل عبى على البصرة فانشدت

شهدتُ للروبُ فشيّبنني فلم أريومًا كيوم الجمل اضرَّ على مومن فستنسقٌ واقتلهُ لشُجاع بطل فليت الظعينة في بيتها وليتك عسكرُ لم تترتحل

وقد ذكر المدائني انه رأى بالبصرة رجلا مصطلم الاذن فسأله · عن قصته فذكر انه خرج الى الجمل ينظر الى القتلى فنظر الى رجل منهم يخفض رأسه ويرفعه ويقول

لقد اوردتنا حومة الموت أمَّنا فلم ننصرن الله ونحن روآء اطعنا بني تلم لشقوة جدّنا وما التلم الا اعبُكُ وأماء

son mari et deux de ses frères avaient péri avant l'arrivée d'Ali à Basrah. Elle prononça ces vers :

J'ai vu bien des combats et mes cheveux en ont blanchi, mais je ne connais pas de journée comme celle du Chameau;

De combat plus funeste aux vrais croyants, plus meurtrier pour les guerriers intrépides.

Hélas! pourquoi la dame (Aīchah) n'est-elle pas restée dans sa maison? Soldats, pourquoi avez-vous quitté vos foyers?

El-Medaïni raconte qu'il rencontra à Basrah un homme dont l'oreille était déchirée. Il l'interrogea sur l'origine de cette blessure, et celui-ci lui raconta qu'étant allé reconnaître les morts, après la bataille du Chameau, il remarqua au milieu d'eux un soldat qui disait, en baissant la tête et en la relevant:

La mort, dans sa furie, nous a conduits au but de nos désirs. Nous ne partirons d'ici qu'après avoir satisfait notre soif.

La misère de notre aïeul nous a soumis aux Benou Teïm; mais que sont les Benou Teïm? un troupeau d'esclaves et de servantes.

فقلت سبحان الله أتقول هذا عند الموت قبل لا الد الا الله فقال يا ابن اللهنا اياى تأمر بالجنع عند الموت فوليت عند متعبا مند فصاح بى ادن منى ولقنى الشهادة فصرت اليد فلما قربت مند استدنائ ثم التقم اذنى فدهب بها مجعلت العند وادعو عليد فقال اذا صرت الى امك فسألتك من فعل بك هذا فقل عير بن الاهلب الضبى مخدوع المراة التى ارادت ان تكون امير المؤمنين وخرجت عايشة من البصرة وقد بعث معها على باخيد عبد الرجن وثلاثين رجلا وعشرين امراة من ذوات الدين من عبد القيس وهدان وغيرها البسهن من ذوات الدين من عبد القيس وهدان وغيرها البسهن العمائم وقلدهن السيون وتال لهن لا تُعلن عايشة انكن نسوة وتلهن كانكن رجال وكن اللاى يلين خدمتها وجلها نسوة وتلهن كانكن رجال وكن اللاى يلين خدمتها وجلها

Le narrateur ajoutait : « Je dis à cet homme : Dieu toutpuissant! Sont-ce là les pensées d'un mourant? Dis plutôt : Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. — Fils d'incirconcis, me répondit-il, crois-tu que l'approche de la mort me fasse trembler? » Surpris de sa réponse, je m'éloignai, quand il me cria « Approche et apprends-moi la profession de foi musulmane. » Je revins près de lui; il me pria de me pencher, et, d'un coup de dent, il m'emporta l'oreille. Je le maudis et l'accablai d'imprécations. Il me dit alors : « Quand tu seras chez ta mère et qu'elle te demandera qui t'a mis en cet état, dis-lui : C'est Omeïr, fils d'el-Ahlab ed-Dabbi, la dupe d'une femme qui voulait devenir émir des croyants.«

Lorsque Aïchah sortit de Basrah, Ali la fit accompagner par Abd er-Rahman, frère d'Aïchah, avec une escorte de trente hommes et de vingt femmes, choisies parmi les plus pieuses d'Abd el-Kaïs, de Hamdan et d'autres familles. Il coiffa ces femmes d'un turban, leur donna des sabres et leur dit : « Qu'Aïchah ignore votre sexe; cachez-vous le visage فلا أتت المدينة قيل لها كيف رأيت مسيركِ قالت كنت محير والله لقد اعط على بن ابي طالب فاكثر ولكنه بعث مع رجالا انكرتهم فعرفها النسوة امرهن فحدت وقالت ما ازدت والله يا ابن ابي طالب الاكرما وددت انى لم اخرج هذا العمرج وانى اصابني كيت وكيت من امور ذكرتها شاقة وانحا قيل لى تخرجين فتصلحين بين الناس فكان ماكان وقد قدمنا فيها سلف من هذا الباب ان الذي قتل من اصحاب على في ذلك اليوم خسة الان نفس ومن اصحاب الجمل من اهل المصرة وغيرهم ثلاثة عشر الغا وقيل غير ذلك ووقف على على عبد الرجن بن عتاب بن اسيد بن ابي العيص بن امية وهو قيدل يوم الجمل فقال لهفي عليك يعسوب قريش قتلت

sous le litham, comme si vous éticz des hommes, et occupezvous de son service et de ses bagages. » Quand Aïchah arriva à Médine, on lui demanda des nouvelles de son voyage. Elle répondit: « J'étais à merveille. Ali avait pourvu à tout avec profusion. Seulement il m'a fait accompagner par des gens que je ne connais pas. » Alors les femmes se montrèrent devant Aïchah. Celle-ci s'agenouilla et dit : « Fils d'Abou Talib, voilà le comble de tes bienfaits. Ah! que j'aurais voulu, plutôt que de m'engager dans cette voie funeste, subir tel et tel malheur! » et elle les énuméra d'un air triste. « Mais on m'avait dit : Montrez-vous afin de pacifier les factions. De là tous nos maux. »

Nous avons dit, au début de ce chapitre, qu'Ali perdit cinq mille hommes à la bataille du Chameau; les pertes de l'ennemi, parmi les troupes de Basrah et autres, s'élevèrent à treize mille hommes; mais on n'est pas d'accord sur ce point. Ali s'arrêta devant le corps d'Abd er-Rahman, fils d'Attab, fils d'Açîd, fils d'Abou'l-Aïs, fils d'Omeyah, tué à cette

الغطاريف من بنى عبد منان شقيت نفسى وجذعت انفى فقال للا رجل من اصحابه ما اشد جرعك عليهم يا امير المؤمنين وقد ارادوا بك ما نزل بهم فقال انه قامت عنى وعنهم نسوة لم يقن عنك وقد كان قتله في ذلك اليوم الاشتر النحى فاصيب كفته بمنى وقيل بالصامة القتها عقاب وعليها خاتم نقشه عبد الرجن بن عتّاب وكان اليوم الذى وجد فيه اللف بعد يوم الحمل بثلاثة ايام ودخل على بيت مال البصرة في جهاعة من المهاجرين والانصار فنظر الى ما فيه من العين والورق نجعل يقول يا صغراء غرى غيرى ويا بيضاء غرى غيرى وادام النظر الى المال متغكرا ثم قال اقسموه بين اصحابي ومن مي خسماية خسماية فغعلوا فيا

journée, et dit : « Je pleure ta mort, ô chef des Koreïchites. Les plus braves guerriers d'Abd Ménaf ont succombé; mon cœur est déchiré et mon esprit confondu! » Un homme de sa suite lui dit : « Émir des croyants, comment pouvez-vous regretter ceux qui voulaient vous réduire en l'état où ils sont maintenant? » Ali répondit : « Des femmes avaient mis entre nous des liens (de parenté) qui n'existent pas entre toi et nous. » Abd er-Rahman avait péri sous les coups d'Achter Nakhâyi. Sa main fut emportée par un aigle, qui la jeta à Mina, ou, selon d'autres, dans le Yémamah; elle fut retrouvée trois jours après la bataille, avec son anneau, sur lequel étaient gravés les mots : Abd er-Rahman ben Attab.

Ali, accompagné d'une troupe de Mohadjirs et d'Ansars, visita le trésor public de Basrah. A la vue de cet or et de ces écus entassés, il s'écria : « Métal jaune et métal blanc, ce n'est pas moi que vous séduirez! » Après avoir contemplé attentivement ces richesses, il ordonna de les partager par sommés de cinq cents dirhems entre tous ses compagnons

نقص درهم وعدد الرجال اثنى عشر الفا وقبض ما كان في عسكرهم من سلاح ودابة ومتاع والة وغير ذلك فباعة وقسمة بين اصحابة وأخذ لنفسة كا أخذ لكل واحد عن معة من اصحابة واهلة وولدة خسماية درهم فاتاة رجل من اصحابة فقال يا أمير المؤمنين أني لم أخذ وخلفني عن المضور كذا وادلى بعذر فاعطاة المسماية التي كانت لة وقيل لابي لبيد المهضمي من الازد أتحب عليا قال كيف احب رجلا قتل من قوى في بعض يوم الفين وخسماية وقتل من الناس حتى لم يكن أحد يعرى احدا واشتغل كل بيت يمن لهم وولى على البصرة عبد الله بن عباس وسار الى الكوفة فكان دخولة اليها البصرة عبد الله بن عباس وسار الى الكوفة فكان دخولة اليها

et ses partisans. Douze mille hommes prirent part à ce partage, et il n'y eut pas un seul dirhem de moins. Les armes, les bêtes de somme, les meubles et effets de toutes sortes trouvés dans le camp ennemi furent vendus, et le prix en fut partagé entre les soldats. Ali ne garda pour lui que cinq cents dirhems, part égale à celle de ses soldats et de sa famille. Mais un de ses soldats vint le trouver et lui dit qu'une absence, motivée par telle et telle raison qu'il allégua, l'avait empêché de recevoir sa part du butin. Aussitôt le khalife admit son excuse et lui donna les cinq cents dirhems qui constituaient sa propre part.

Comme on demandait à Abou Lébid el-Djehdami de la tribu d'Azd, s'il aimait Ali, il répondit : « Puis-je aimer un homme qui a tué, en un seul jour, deux mille cinq cents des miens et massacré tant de monde, que chaque tribu étant occupée de ses propres pertes, il n'en reste aucune qui puisse consoler l'autre? »

Ali nomma Abd-Allah, fils d'Abbas, gouverneur de Basrah, et se rendit à Koufah, où il arriva le douze du mois

Digitized by Google

لاتنى عشرة مضت من رجب وبعث الى الاشعث بن قيس فعرله عن اذربيجان وارمينية وكان عاملا لعثان عليها وصرف عن هدان جرير بن عبد الله البجلى وكان عاملا لعثان وكان في نفس الاشعث على على ما ذكرنا من العزل وما خاطبه بنه حين قدم علية فيها اقتطع هنالك من الاموال ووجه بجرير ابن عبد الله الى معاوية وقد كان الاشتر حذّرة من ذلك وخوّفه من جرير وقد كان جرير قال لعلى ابعثنى الينة فانته لم يزل مستنعا ووادًا فأتية وادعوة الى ان يسلم لك هذا الامر وادعو اهل الشام الى طاعتك فقال الاشتر لا تبعثتم ولا تصدقة فوالله انى لاظن هواة هواهم ونيتة نيتهم فقال على تصدقة فوالله الى لاظن هواة هواهم ونيتة نيتهم فقال على

de rédjeb. De là il fit parvenir à el-Achât, fils de Kaïs, l'ordre de quitter l'Azerbaïdjan et l'Arménie, dont Otman lui avait consié le gouvernement; il destitua aussi Djérir, fils d'Abd-Allah el-Bèdjèli, qu'Otmân avait nommé à Hamadân. Quant à el-Achât, nous avons dit ailleurs quels projets il nourrissait contre Ali, et l'entretien qu'il eut avec lui, lorsqu'il vint le trouver à l'époque du partage des biens. Djérir, fils d'Abd-Allah, fut chargé d'une mission auprès de Moâwiah, malgré les observations qu'Achter fit à Ali, en cherchant à le mettre en garde contre Djérir. Ce dernier, s'étant présenté chez le khalife, lui avait dit : « Déléguez-moi auprès de Moâwiah. Il me consulte et me témoigne de l'amitié; je l'amènerai à reconnaître votre autorité, et je me fais fort d'entraîner la Syrie entière sous vos lois. » De son côté. Achter disait à Ali: « Gardez-vous de lui donner cette mission et de lui accorder votre confiance, car ses vœux et ses projets sont certainement conformes à ceux de vos ennemis. - Laissonsle partir, répliqua Ali, et attendons la réponse qu'il nous rapportera. » En conséquence, il chargea Djérir de remettre

دعة حتى ننظر ما يرجع به البنا فبعث به وكتب الى معاوية معد يعلمه مبايعة المهاجريين والانصار اياة واجتماعهم عليه ونكث طلحة والربير وما اوقع الله تعالى بهها ويأمرة بالدخول في طاعته ويعلمة انه من الطلقآء الذين لا تحل لهم السلافة فلما قدم عليه جرير دافعه وسأله ان يغظرة وكتب الى عمو بن العاص على ما قدمنا فقدم عليه فاعطاة مصر طعمة على ما قدمنا في صدر هذا الباب فاشار عليه عرو بالبعثة الى وجوة اهل الشام وان يلزم عليا دم عشان ويقاتله بهم فقدم جرير على على فاخبرة خبرهم واجتماع اهل الشام مع معاوية على قتالة وانهم يبكون على عنمان ويقولون ان عليا قتله

à Moâwiah une lettre dans laquelle il lui apprenait que les Mohadjirs et les Ansars l'avaient proclamé khalise et s'étaient rangés sous ses lois d'un vœu unanime; il rappelait à Moâwiah le châtiment que Dieu avait infligé à Talhah et à Zobeïr après leur parjure, et l'invitait à se soumettre, en lui démontrant qu'il était abandonné des siens et à tout jamais exclu du khalifat. Lorsque Djérir fut arrivé, sur sa demande, Moâwiah prit connaissance de cette lettre; il fit venir alors Amr, fils d'el-Assi, et lui accorda le gouvernement de l'Égypte, l'objet de sa convoitise, ainsi que nous l'avons raconté précédemment (voyez ci-dessus, p. 298). En retour, Amr engagea Moâwiah à envoyer auprès des chess de la Syrie des émissaires qui, représentant Ali comme complice de la mort d'Otmân, assureraient à Moâwiah leur concours dans sa lutte contre le khalife. Djérir revint rendre compte de sa mission au khalife. Il lui montra les populations de Syrie groupées autour de Moâwiah et prêtes à combattre; tous déploraient le meurtre d'Otmân, tous accusaient Ali de l'avoir ordonné, de protéger ses complices et de leur

واوى قتلته ومنع منهم وانهم لا بد لهم من قتاله حتى يُغنوه او يغنيهم فقال الاشترقد كنت اخبرتك يا امير المؤمنين بعداوته وغشه لو بعثتني للنت خيرا من هذا الذي ارئ خناقه واقام حتى لم يدع بابا يرجو روحه الا فتحد ولا بابا يخان عند الا اغلقه قال جرير لوكنت ثم لقتلوك والله لقد ذكروا انك من قتلة عثمان فـقـال الاشــــر والله لو اتبتهم یا جریر لم یُعْیِنی جوابهم ولا تُـقــل علیَّ خطابهم ولجلت معاوية على خُطّة اعجلتُه فيها عن الفكر ولو اطاعني امير المؤمنين فيك لحبسك واشباهك في عجبس لا تخرجون منه حتى تستقيم هذه الامور فخرج جرير عنسد ذلك الى بلاد قرقيسيا والرحبة من شاطى الغرات وكتب الى أ donner asile; la guerre, en un mot, était le vœu général, et une guerre dans laquelle l'un des deux partis devait être anéanti. Achter, présent à l'entretien, dit à Ali : « Émir des croyants, je vous avais mis en garde contre l'hostilité de Djérir et ses intrigues. Vous auriez mieux fait de me charger de cette mission, de préférence à un homme qui s'est donné libre carrière et qui, par ses manœuvres, a su se ménager toutes les issues favorables et fermer celles qui lui inspiraient quelque appréhension. » Djérir l'interrompit : « Si tu avais été en Syrie, lui dit-il, on t'aurait tué sous l'inculpation d'avoir pris part au meurtre d'Otmân. - Par Dieu, Djérir, répliqua Achter, si j'avais été en Syrie, loin de me préoccuper de leur réponse et de m'inquiéter de leurs propos, j'aurais su amener Moâwiah à composition, sans lui laisser le temps de réfléchir. Si l'Émir des croyants m'avait écouté, il vous aurait condamnés, toi et tes pareils, à une rigoureuse captivité, jusqu'à ce que son pouvoir fût entièrement consolidé. » Après cet entretien, Djérir se retira

معاوية يعلمه ما نول به وانه احب بجاورته والمقام في دارة فكتب اليه معاوية يأمرة بالمسير اليه وبعث معاوية الى المغيرة ابن شعبة الثقفي بعد منصرف على من للجمل وقبل مسيرة الى صغين بكتاب يقول فيه قد ظهرمن رأى ابن ابي طالب ما كان تقدم من وعدة لك في طلحة والربير وما الذي بتى من رأية فغينا وذلك ان المغيرة بن شعبة لما قتل عشان وبايع الناس عليا دخل عليه المغيرة فقال يا امير المؤمنين ان لك عندى نصيحة فقال وما هي قال ان اردت ان يستقيم لك ما انت فيه فاستعمل طلحة بن عبيد الله على الكوفة والربير بن العوام على البصرة وابعت الى معاوية بعهدة على الشام حتى العوام على البصرة وابعت الى معاوية بعهدة على الشام حتى

à Karkiçyah et à Rahbah, sur les rives de l'Euphrate. Là il écrivit à Moâwiah, l'informa de ce qui venait de se passer en lui manifestant le désir d'aller le rejoindre et de demeurer auprès de lui. Moâwiah se hâta de le faire venir. Dans l'intervalle qui s'écoula entre la bataille du Chameau et l'arrivée d'Ali à Siffin, Moâwiah écrivit à Mogaïrah, fils de Schôbah le Takésite, une lettre où il lui disait : « Les projets que le fils d'Abou Talib t'avait manifestés à l'égard de Talhah et de Zobeir viennent de se réaliser, conformément à nos prévisions. C'est contre nous maintenant que son plan est dirigé. » Il faut savoir que Mogaïrah, après la mort d'Otmân et la nomination d'Ali, s'était présenté chez le nouveau khalife et lui avait dit : « Emir des croyants, j'ai un conseil à te donner. — Quel est-il? » lui demanda Ali. Mogaïrah ajouta: « Si tu veux établir ton pouvoir sur des bases inébranlables, nomme Talhah, fils d'Obeïd Allah, à Koufah; Zobeir, fils d'el-Awam, à Basrah, et laisse le gouvernement de Syrie entre les mains de Moâwiah, afin qu'il ne puisse plus se soustraire à ton autorité. Une fois maître de la situaيلزمه طاعتك فاذا استقرت قرارها رأيت فيه رأيك فقال اما طلحة والربير فسأرى رأبي فيهها واما معاوية فلا والله لا يحرأني الله استعين به ما دام على حالة ابدا ولكنى ادعوه الى ما عرفته فان اجاب والا حاكمته الى الله فانصرف المغيرة مغضما وقال

وأُمّ آبّن هند عند ذلك هاويَـمُّا وكانت له تلك النصيصة كافيه

نعمتُ عليًّا في آبن هند مقالة ﴿ فَرُدَّت فلا يسمع لها الدهر ثانيَةٌ وقلتُ له ارسل اليم بعههده على الشام حتى يستقر مُعاويَّةٌ فلم يقبل النصر الذي جئتُ به

قال المسعودي وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب ما

tion, tu donneras un libre cours à tes desseins. » Ali répondit : • Pour ce qui est de Talhah et de Zobeir, je verrai ce que j'ai à faire. Mais quant à Moâwiah, je jure devant Dieu de ne pas user de ses services tant qu'il persistera dans les mêmes dispositions. Tu sais ce que j'exigerai de lui. Il faut qu'il y consente, sinon Dieu jugera entre nous. » Mogaïrah s'éloigna mécontent et récita ces vers :

J'ai donné mon avis à Ali au sujet du fils de Hind: mes paroles sont repoussées, le sort ne les lui fera pas entendre une seconde fois.

«Écris à Moâwiah, lui disais-je, que tu le confirmes dans le gouvernement de Syrie; de la sorte tu l'obligeras à demeurer tranquille;

Les habitants de la Syrie sauront que tu es leur roi, et la mère de Ibn-Hind (de Moawiah) en sera troublée.»

Mais Ali a repoussé le conseil que je lui apportais, et pourtant ce conseil devait lui suffire.

Dans ce qui précède, nous avons parlé de l'entrevue de Mogaïrah avec Ali et des indications qu'il donna au khalife.

كان من المغيرة مع على وما اشار به وهذا احد الوجوه المروية في ذلك فهذه جوامع ما يحتاج اليه من أخبار يوم الجمل وما كان فيه دون الأكثار والتطويل وتكرار الاسانيد والله اعلم

## الباب الثانون

ذكر جوامع ما كان بين اهل العراق والشام بصغين

قال المسعودى قد ذكرنا جهلا وجوامع من اخبار على بالبصرة وما كان يوم الجمل فلنذكر الآن جوامع من مسيرة الى صفين وما كان فيها من الحروب ثم نعقب ذلك بشأن الحكمة والحكين والنهروان ومقتله رضة وكان مسير على من اللوفة الى صفين الحوشة على الكوفة الى صفين

Ce qu'on vient de lire est une des versions transmises par la tradition. Le récit que nous avons donné de la bataille du Chameau et de ses péripéties en présente un résumé suffisant, bien que nous ayons évité les longueurs, les digressions et la répétition des autorités historiques (isnad). Dieu seul connaît la vérité.

## CHAPITRE LXXX.

RÉSUMÉ DE CE QUI S'EST PASSÉ À SIFFIN ENTRE LES HABITANTS DE L'IRAK ET CEUX DE LA SYRIE.

Nous venons de raconter d'une manière succincte l'histoire d'Ali à Basrah, et la bataille du Chameau; nous parlerons ici de son expédition à Siffin et des combats qui y furent livrés. Puis nous arriverons au jugement prononcé par les deux arbitres, à la guerre de Nehrewân et à la mort d'Ali. (Que Dieu l'agrée!)

Le sixième jour de chawal, l'an 36 de l'hégire, Ali, après

ابا مسعود عقبة بن فحرو الانصارى فاجتاز في مسيره بالمدائن في الدنبار وسار حتى نزل الرقة فعقد له هنالك جسر فعبر الى جانب الشام وقد تنوزع في مقدار من كان معم من لليش فكثر ومقلل والمتفق عليه من قول للجميع تسعون الفاوتال رجل من اصحاب على لما استقروا مما يلى الشام من ابيات كتب بها الى معاوية حيث يقول

اثبتَ مُعاوى قد أَتاك للحابل تسعون الغا كلهم مقاتل البيت مُعاوى قد أُتاك للحابل البياطلُ البياطلُ البياطلُ

وسار معاوية من الشام وقد تنوزع في مقدار كل من كان معه

avoir délégué ses pouvoirs à Abou Maçoud Okbah, fils d'Amr el-Ansari, sortit de Koufah et se dirigea vers Siffin. Il passa successivement devant Medaïn, el-Anbar, et ne s'arrêta qu'à Rakkah; il traversa le fleuve sur un pont de bateaux qu'il avait fait jeter en cet endroit, et prit la route de Syrie. On n'est pas d'accord sur le nombre de ses troupes : les uns disent plus, les autres moins; mais tous reconnaissent qu'elles n'étaient pas inférieures à quatre-vingt-dix mille hommes. C'est ce que prouve aussi le passage suivant d'une poésie composée, à l'adresse de Moâwiah, par un des partisans d'Ali, tandis qu'ils campaient sur les frontières de Syrie :

Arrête-toi, Moâwiah, le chasseur s'avance armé de son filet : quatrevingt-dix mille soldats, tous aguerris au combat, marchent contre toi; Et dans un instant, le masque te sera arraché!

Moàwiah sortit de Damas à la tête d'une armée, dont on ne connaît pas plus exactement le chiffre. Les auteurs difايضا فكثر ومقلل والمتفق عليه من قول للجميع خسة وثمانون الفا فسبق عليا الى صفين وعسكر في موضع سهل افيم اختارة قبل قدوم على على شريعة لم يكن على الغرات اسهل منها للوارد الى المآء وما عداها فاجوان علية ومواضع للمآء وعرة ووكل ابا الاعور السلمى بالشريعة في اربعين الفا فكان على مقدمته وبات على وجيشة في البرعطاشا قد حيل بينهم وبين الورود فقال عرو بن العاص لمعاوية ان عليا لا يموت عطشا هو وتسعون الفا من اهل العراق وسيوفهم على عواتقهم ولكن دعهم يشربون ونشرب فقال معاوية لا والله او يموتوا عطشا كما مات عشان وخرج على يدور في عسكرة بالليل فسمع تأثلا يقول

fèrent dans leurs évaluations, mais tous s'accordent à dire qu'elle n'était pas moindre de quatre-vingt-cinq mille hommes. Moawiah prit les devants et occupa à Siffin, avant l'arrivée de l'ennemi, un terrain uni et spacieux sur les bords de l'Euphrate. C'était la meilleure position; car, partout ailleurs, le fleuve, encaissé entre deux berges coupées à pic, était d'un accès très-difficile. Abou'l-Awar es-Sulami, qui commandait l'avant-garde, défendait cette position avec quarante mille hommes. Ali, trouvant les abords du fleuve barrés par ce corps d'armée, dut camper dans le désert, en proie, lui et ses soldats, aux tourments de la soif. Amr, fils d'el-Assi, vint trouver Moâwiah et lui dit : « Il n'est pas possible qu'Ali et les quatre-vingt-dix mille soldats de l'Irak qu'il commande consentent à périr de soif, tant qu'ils auront une épée. Permets à cette armée de boire comme la nôtre. - Non, par Dieu, répondit Moâwiah; je veux qu'ils meurent comme Otman, en proie aux tourments de la soif! » La nuit venue, Ali, faisant la ronde dans son camp, entendit un soldat réciter ces vers :

أَيَّ مَعْنَا الْقُومِ مَا الْفُراتِ وَفِينَا عَلَّ وَفِينَا الْهُدَى وَفِينَا الْهُدَى وَفِينَا الْمُاجُونِ تَحْتَ الْدُقَ وَفِينَا الْمُاجُونِ تَحْتَ الْدُقَ ثَمَ مَرَ بِاخْرِ عَنْدَ رَايَاتَ رَبِيعَةً وَهُو يَقْوَلُ

أيمنعنا القوم مآء الفُرات وفينا الرماح وفينا الجَكُ<sup>1</sup> ونحن الجَكَاف ونحن غُداةً لقينا الرُبير وطَلْحة خضنا هار التَلَف فا بالنا أمسَ أَسْدُ العربين وما بالنا اليومَ شآءً جَكَف

وُالِقَى ف فسطاط الاشعث بن قيس اللندى رقعة فيها

لين لم يحل الاشعث اليوم كربة من الموت عما المنفوس بفلت ويشرب من مآء الغرات بسيغة فهبنا أناسًا قبل كادوا يموتوا فلا قرأها حمى واتى عليا فقال له اخرج في اربعة الان من

Pourront-ils nous barrer le chemin de l'Euphrate, à nous qui sommes guidés par Ali dans la voie du salut?

A nous qui observons les prières et le jeûne, à nous qui implorons Dieu dans les ténèbres de la nuit?

Un peu plus loin, sous les drapeaux des Benou Rébyâh, un autre soldat chantait :

Pourront-ils nous barrer le chemin de l'Euphrate, à nous qui sommes armés de lances et de boucliers?

Le matin où nous avons attaqué Zobeïr et Talhah, nous nous sommes plongés sans hésiter dans le gouffre de la mort.

Hier, les lions de la forêt ne nous épouvantsient pas; aurions-nous peur aujourd'hui d'une brebis efflanquée?

Un lambeau d'étoffe, contenant ces deux vers, fut lancé dans le camp d'Achât, fils de Kaïs el-Kindy:

Certes, el-Achât ne pourra pas aujourd'hui défendre les âmes destinées au trépas contre les angoisses que je leur ai inspirées.

Il ira s'abreuver avec son sabre au fond de l'Euphrate. A quoi sert de lutter contre des soldats déjà à demi morts? لخيل حتى تعجم بهم في وسط عسكر معاوية فتشرب وتسقى لا محابك او تموتوا عن اخركم وانا مُسيّر الاسترى خيل ورجالة ورآءك وسار الاشعث في اربعة الان من الخيل وهو يرتجز ويقول

لأُوردُنَّ خيسلى الغُسراتا شعت النواصى او يُقال ماتا شع دعى على بالاشتر فسرِّحة في اربعة الان من لخيل والسرجالة فساريوم الاشعت وصاحب رايته وهو رجل من الخع يرتجر ويقول

يا اشتر الخيرات يا خير النعم وصاحب النصر اذا عمّ الغزع ان تسقنا اليوم في هو بالبدع او يطمام القوم نجندً منقطع

El-Achàt lut ces vers et se présenta chez Ali d'un air courroucé. Ali lui dit : « Prends avec toi quatre mille cavaliers et pénètre jusqu'au centre du camp de Moâwiah. Ou vous atteindrez le fleuve, toi et les tiens, ou vous mourrez tous jusqu'au dernier. Je vais dire à Achter de te suivre de près avec un corps de cavalerie et d'infanterie. » El-Achât partit à la tête de ses quatre mille cavaliers, en prononçant ce vers (sur le mètre redjez):

Ou je conduirai au bord de l'Euphrate mes cavaliers aux cheveux flottants, ou l'on dira : Achât est mort!

Sur l'ordre d'Ali, quatre mille hommes, cavaliers et fantassins, commandés par Achter, suivirent de près l'escadron d'el-Achât. Un Arabe des Benou Nakhâ, qui portait le drapeau d'Achter, chantait ces deux vers (sur le même mètre);

Achter, homme des grandes actions, héros des fils de Nakhâ, toi qui assures la victoire quand la terreur règne partout,

Donne-nous à boire aujourd'hui; ce ne sera pas le premier de tes bienfaits. Si tes soldats ne se désaltèrent point, l'armée est perdue. ثم سارعلى ورآء الاشتر في الجيش ومضى الاشعت فا رد وجهة احد حتى هجم على عسكر معاوية فأزال ابا الاعور عن الشريعة وغرق منهم بشرا وخيلا واورد خيله الفرات وذلك ان الاشعث داخلته الحمية في هذا اليوم فكان يقدم رمحه شم يحث اصحابة ويقول ازجوهم مقدار هذا الرم فيريلوهم عن ذلك المكان فبلغ ذلك عليا من فعل الاشعث فقال هذا يوم نصرنا فية بالحية وفي ذلك يقول رجل من اهل العراق

كَشَف الاشعث عنّا كربة الموت عَيانا بعد ما طارت طُلاقا طيرةً مسّتْ لَهَانا فله المن عليفا وبه دارت رحانا

Ali s'avança, avec toutes ses forces, à la suite d'Achter. Déjà Achàt, culbutant les obstacles, avait envahi le camp de Moâwiah, délogé Abou'l-Awar de la position qu'il occupait sur les bords du fleuve, et après lui avoir noyé beaucoup d'hommes et de chevaux, il avait ouvert le chemin de l'Euphrate à ses troupes. Avant l'attaque, el-Achât, qui avait, ce jour-là, un accès de fièvre, dit à ses soldats, en étendant sa lance devant lui: «Faites reculer l'ennemi de la longueur de cette lance. » L'ennemi fut entièrement chassé. Ali, en apprenant le succès remporté par el-Achât, s'écria: « Aujourd'hui, c'est à la fièvre que nous devons la victoire. » Un soldat de l'armée d'Irak récita ces vers, à propos du même fait d'armes:

Achât, chacun l'a vu, nous a délivrés des angoisses de la mort, alors que, dans son vol impétueux; cet oiseau funèbre nous serrait déjà la gorge.

Rendons grâce au général, c'est lui qui nous a menés au but (littéralement : qui a fait tourner notre meule).

وارتحل معاوية عن الموضع وورد الاشتر وقد كشف القوم الاشعث عن المآء وازالهم عن مواضعهم وورد على فنزل في الموضع الذى كان فيه معاوية فقال معاوية لعمرو بن العاص يا الموضع الذى كان فيه معاوية فقال معاوية لعمرو بن العاص يا كان انجاز باهل الشام الى ناحية في البر نائية عن المآء فقال له عرو لا لان الرجل جاء لغير هذا وانه لا يرضى حتى تدخل في طاعته أو يقطع حبل عاتقك فارسل اليه معاوية يستأذنه في ورودة مشرعته واسقا المآء من طريقه ودخول رسله في عسكرة فاباحة على كلما سأل وطلبه منه ولما كان اول يوم من ذى الجة بعد نزول على هذا الموضع بيومين بعث الى معاوية يدعوه الى اجتماع الكلة والدخول في جهاعة المسلمين وطالت المراسلة

Lorsque Achter arriva, Moâwiah avait abandonné ses positions, et le corps d'armée qui commandait la route de l'Euphrate avait été mis en fuite par el-Achât. Enfin, Ali survint et occupa le terrain laissé par Moâwiah. Ce dernier, qui avait dû se replier, avec l'armée de Syrie, sur un point assez éloigné du fleuve, demanda à Amr, fils d'el-Assi : « Père d'Abd Allah, que penses-tu des intentions d'Ali? Crois-tu qu'imitant notre exemple, il veuille nous fermer l'accès de l'Euphrate? — Non, répliqua Amr, c'est un autre motif qui l'amène : ce qu'il lui faut, c'est ta soumission ou ta vie. » En effet, Moâwiah ayant demandé l'autorisation de puiser de l'eau sur la rive défendue par l'ennemi et d'envoyer des messagers dans son camp, Ali accéda à toutes ses demandes.

Le premier du mois dou'l-hiddjeh, deux jours après l'occupation de l'Euphrate, Ali envoya une députation auprès de Moâwiah pour le sommer de reconnaître son autorité et de se rallier à lá communauté musulmane. Après de lonبينهما فاتفقوا على الموادعة الى اخر التحرم من سنة سبع وثلاثين وامتنع المسطون عن الغزو في البر والبحر لشغلهم بالحروب وقد كان معاوية صالح ملك الروم على مال يجله البه لشغله بعلى ولم يكن بين على ومعاوية صلح غير ما اتفقوا وفي ذلك يقول حابس بن سعد الطائي صاحب راية معاوية

فا دون المنايا غير سبع بَعَيْنَ من الحرم او ثمان ولما كان في اليوم الاخر من الحرم قبل غروب الشمس بعث على رضة الى اهل الشام انى قد احتجت عليكم بكتاب الله تعالى ودعوتكم الية وانى قد نبذت اليكم على سواءً ان الله لا يهدى كيد للنائدين فلم يردوا علية جوابا الا السيف بيننا

gues négociations, on conclut une trêve jusqu'à la fin de moharrem (an 37 de l'hégire). La guerre civile avait suspendu les opérations par terre et par mer contre les infidèles; de son côté, Moâwiah, absorbé par sa lutte contre Ali, avait fait la paix avec l'empereur grec et consenti à lui payer tribut. Quant aux pourparlers entre Ali et Moâwiah, ils aboutirent seulement à une suspension d'armes, ainsi que le prouve ce vers de Habis, fils de Saad, des Benou Tayi, qui était porte-drapeau dans l'armée de Moâwiah:

Ils ne sont séparés de la mort que par les sept ou huit jours qui restent au mois de moharrem.

Le dernier jour de ce mois, avant le coucher du soleil, Ali adressa cette proclamation aux troupes de Syrie : «Je vous conjure, au nom du livre divin, de vous rallier à moi. C'est à vous tous également que s'adresse mon message. Dieu confond les stratagèmes des traîtres (Koran, XII, 52). » Les Syriens répondirent : « Que le sabre seul décide entre nous, et que le plus faible périsse! » Le prémier de safer, qui était

وبينك حتى يهلك الاعجر منا فاصبح على يوم الاربعاء وكان اول يوم من صغر فعبّا لجيش واخرج الاشتر امام لجيش فاخرج اليه معاوية وقد تصاف اهل الشام واهل العراق حبيب بن مسلمة الفهرى فكان بينهم قتال شديد سائر يومهم واستقرت على قتلى من الغريقين جهيعا وانصرفوا فلما كان يوم الخميس وهو اليوم الثاني اخرج على هاشم بن عتبة بن ابي وقاص الرقال الرهرى المرقال وهو ابن اخ سعد بن ابي وقاص واتما سمى المرقال لانه كان يرقل في الحرب وكان اعور ذهبت عينه يوم الميرموك لانه كان يرقل في الحرب وكان اعور ذهبت عينه يوم الميرموك وكان من شيعة على وقد اتينا على خبره في اليوم الذي ذهبت عينه فيه وحسن بلائه في ذلك اليوم في كتاب الاوسط في فتوح الشام فاخرج اليه معاوية ابا الاعور السلمى وهو سفيان بن

un mercredi, Ali fit prendre les armes et ordonna à Achter de s'avancer en tête de l'armée. Moâwiah, après avoir rangé en bataille les bataillons d'Irak et de Syrie, fit marcher Habib, fils de Maslamah el-Fihri, contre Achter. Les deux partis se battirent avec acharnement pendant toute la journée et se séparèrent avec des pertes égales. Le lendemain jeudi, 2 safer, Ali envoya Hachém, fils d'Otbah, fils d'Abou Wakkas ez-Zohri, surnommé Mirkal, neveu de Saad, fils d'Abou Wakkas. Mirkal devait ce surnom à l'agilité qu'il déployait sur le champ de bataille; il s'était rangé parmi les partisans d'Ali, et avait perdu un œil à la bataille de Yarmouk. Dans le chapitre de notre Histoire moyenne où nous racontons la conquête de la Syrie, nous avons parlé de la conduite de Mirkal et de son héroïque fermeté dans le combat où il perdit un œil. Moâwiah lui opposa un de ses plus fidèles partisans parmi ceux qui avaient abandonné la cause d'Ali: c'était Abou'l-Awar es-Sulami Sosian, sils

عون وكان من شبعة معاوية والمصرفين عن على فكانت بينهم سجالا وانصرفوا في اخريومهم عن قتلى كثيرة واخرج على في اليوم الثالث وهو يوم للجمعة ابا اليقظان قاربن ياسر في عدة من البدريين وغيرهم من المهاجرين والانصار فيجس تسسرع معهم من الناس فاخرج اليه معاوية فحرا بن العاص في تنوخ وبهرآء وغيرها من اهل الشام فكانت بينهم سجالا الى الظهر ثم جل فار فيهن ذكرنا فازال فحرا عن موضعة وللقة بعسكر معاوية واستقرت عن قتلى كثيرة من اهل الشام ودونهم من اهل العراق واخرج على في اليوم الرابع وهو يوم السبت ابنة اهل العراق واخرج على في اليوم الرابع وهو يوم السبت ابنة عدى من الناس فاخرج الية معاوية عبيد الله بن فر بن النظاب في جدير فاخرج الية معاوية عبيد الله بن فر بن النظاب في جير

d'Awf. Les deux partis, après avoir combattu avec des chances égales, se séparèrent le soir, en laissant un nombre considérable de morts. Le troisième jour, qui était un vendredi, Ali fit avancer Abou'l-Yakzân Ammar, fils de Yaçir, à la tête des Mohadjirs et des Ansars, dont plusieurs avaient combattu à Bedr, et d'autres troupes qui se réunirent à ceux-ci. Moâwiah leur opposa les Benou Tenoukh, les Benou Bahrâ et d'autres tribus de Syrie, sous les ordres d'Amr, fils d'el-Assi. La victoire, indécise jusqu'à midi, se déclara ensin pour Ammar, lorsque celui-ci, chargeant Amr, lui fit lâcher pied et le culbuta jusque dans le camp de Moâwiah. On perdit beaucoup de monde des deux parts, mais l'armée de Syrie fut plus maltraitée que l'armée d'Irak. Le lendemain samedi. 4 safer, Ali ordonna à son fils Mohammed, fils de la Hanéfite, de marcher avec les Benou Hamdân et d'autres troupes armées à la légère. Moâwiah désigna pour lui tenir tête Obeïd Allah, fils du khalife Omar, avec les

ولخم وجذام وقد كان عبيد الله لحق بمعاوية خوفا عن على ان يقيدة بالهرمزان وذلك ان ابا لؤلؤة تاتل عركان غلاما للمغيرة بن شعبة وكان في ارض المجم غلاما للهرمزان فطا قتل عرشد عبيد الله على الهرمزان فقتله وقال لا اترك بالمدينة فارسيا ولا في غيرها الا قتلته بابي وكان الهرمزان عليلا في الوقت الذي قتل فيه عرفطا ولى للخلافة على اراد قتل عبيد الله بالهرمزان لقتله اياة ظلما من غير سبب استحقه فلجاً الى معاوية فاقتتلوا في ذلك اليوم فكانت على اهل الشام ونجا ابن عوفي اخر النهار هربا واخرج على في اليوم للخامس وهو يوم الاحد عبد الله بن عباس رضة فاخرج الية معاوية الوليد ابن عقبة بن ابي معيط فاقتتلوا وآكثر الوليد من سب بني

tribus de Himyar, de Lakhm et de Djodam. Obeïd Allah s'était attaché à Moâwiah, pour se soustraire au châtiment qu'Ali voulait lui infliger à cause du meurtre d'Hormuzân. En effet, Abou Loulouah, le meurtrier d'Omar, avant d'être esclave de Mogaïrah, fils de Chôbah, avait été au service d'Hormuzân, en Perse. Quand son père eut péri sous les coups de cet esclave, Obeïd Allah s'emparant d'Hormuzân, qui pourtant était malade au moment où le crime fut commis, le fit périr et jura qu'il vengerait le meurtre d'Omar en massacrant tous les Persans établis à Médine et ailleurs. Ali, en prenant possession du khalisat, voulut ôter la vie à Obeïd Allah, pour le punir d'avoir tué Hormuzân injustement et sans motif légitime. Ce fut alors qu'Obeïd Allah se réfugia auprès de Moâwiah. La victoire se déclara ce jour-là contre les Syriens, et le fils d'Omar battit en retraite vers la fin de la journée. Le dimanche 5, Abd Allah, fils d'Abbas, fut désigné par Ali. Moawiah lui opposa Walid, fils d'Ok-

23

عبد المطلب بن هامم فقاتله ابن عباس قتالا شديدا وناداة ابرز الى يا صغوان وكان لقب الوليد وكانت علية لابن عباس وكان يوما صعبا واخرج على في اليوم السادس وهو يوم الاثنيين سعيد بن قيس الهداني وهو سيد هدان يومئذ فاخرج اليه معاوية ذا اللاع فكانت بينهما الى اخر النهار واستقرت عن قتلى وانصرف الغريقان معا واخرج على في اليوم السابع وهو يوم الثلاثا الاشتر في المضع وغيرهم فاخرج اليه معاوية حبيب بن مسطة الفهرى فكانت الحرب بينهم سجالا وصبر كلا الغريقين فتكافئوا وتواقفوا للموت ثم انصرف الغريقان واستقرت عن قتلى بينهما ولجراح في اهل الشام اعم وخرج في اليوم البدين عن قالمي و الربعا على بنفسة في العصابة من المدريين

bah, fils d'Abou Moait, qui poursuivait de ses outrages la famille d'Abd el-Mottalib, fils de Hachém. Le fils d'Abbas l'attaqua vigoureusement et le provoqua en combat singulier, en l'apostrophant de son sobriquet de Safwan. Après de rudes efforts, l'avantage resta au fils d'Abbas. Le lundi 6, Ali fit marcher Saïd, fils de Kaïs el-Hamdâni, qui commandait alors les Benou Hamdan, contre Dou'l-Kala, désigné par Moâwiah. L'affaire se prolongea jusqu'au soir, et les deux partis se retirèrent en même temps, laissant le champ de bataille jonché de morts. Le mardi 7, Achter sortit de l'armée d'Ali avec les Benou Nakhâ et d'autres tribus. Moâwiah lui donna pour adversaire Habib, fils de Maslamah el-Fihri. Le combat continua avec des chances diverses; les deux troupes soutinrent la lutte avec la même opiniâtreté et combattirent avec le même mépris de la mort. Leurs pertes furent égales; cependant il y eut un plus grand nombre de blessés parmi les Syriens. Le mercredi 8, Ali وغيرهم من المهاجرين والانصار وربيعة وهدان قال ابن عباس رأيت في هذا اليوم عليا وعليه هامة بيضآء وكان عينيه سراجا سليطا وهو يقف على طوائف الناس في مراتبهم بحثهم ويحضهم حتى انتهى الى وانا في كثف من الناس فقال يا معشر المسطين عوّا الاصوات واكملوا اللامة واستشعروا للشية واقلقوا السيون في الاجفان قبل السلة وللخطوا الشرر واطعنوا الهبر وناجوا بالظباة وصلوا السيون بالحخطا والنبال بالرماح وطيبوا عن انفسكم انفسا فانكم بعين الله تعالى ومع ابن عم نبية عاودوا الكر واستقبحوا الغر فانه عار في الاعقاب ونار يوم للساب ودونكم هذا السواد الاعظم والرواق المطنب فاضربوا بثجة فان الشيطان

conduisit lui-même au combat les Compagnons du Prophète, vétérans de Bedr, Mohadjirs et Ansars, avec les tribus de Rébyâh et de Hamdân. Voici ce que racontait Ibn Abbas : « Je vis Ali avant le combat de cette journée : il était coiffé d'un turban blanc; deux jets de flamme jaillissaient de ses yeux. Il parcourait les rangs sormés par les différentes tribus, excitant leur ardeur et ranimant leur courage. Arrivé devant le bataillon où je me trouvais, il s'arrêta et dit : · Musulmans, que vos cris se confondent pour décourager « l'ennemi et lui inspirer la terreur; que vos sabres troublent « sa vue, même avant de sortir du fourreau; que vos re-« gards le glacent d'épouvante. Plongez vos armes dans les chairs, et frappez, la pointe en avant. Que vos sabres suc-« cèdent sans interruption aux javelots, et vos flèches aux « lances. Sacrifiez votre vie, s'il le faut; Dieu le Très-Haut « vous voit et le Cousin de son Prophète combat avec vous. • Chargez sans cesse et craignez de reculer; car la fuite, ce • serait la honte pour vos enfants et le seu éternel pour vous, « au jour du jugement. A vous cette grande terre du Sawad, راكب صعيدة مغترش دراعية قد قدّم للوثبة يبدا واخر للفكوص رجيلا مهمدا صمدا حتى ينجلى عن وجة لليق وانتم الاعلون والله معكم ولن يترككم الحالكم وتقدم على للحرب على بغلة رسول الله صلّعم الشهباء وخرج معاوية في عدد اهل الشام فانصرفوا عند المساء وكل غير ظافر وخرج في اليوم التاسع وهو يوم الحامس على رضة وخرج معاوية فاقتتلوا الى صحوة النهار وبرز امام الناس عبيد الله بن عمر بن الله بن عمر الاخصر متقلدين للموت يطلبون بدم عثمان بن عفان وعبيد الله بن عمل وهو يقول

« à vous ces tentes si spacieuses! Frappez pour gagner le « ciel. Satan est là, au sommet de sa colline, les deux bras « étendus, une main en avant pour attaquer, un pied en ar« rière pour fuir; il tiendra ferme à son poste jusqu'à ce « que la vérité se manifeste. Mais vous serez vainqueurs, « car Dieu est avec vous, et il ne laissera pas faiblir votre « courage! »

Ali s'avança au combat, monté sur la mule grise qui avait appartenu au Prophète. Moâwiah marcha à sa rencontre avec la plus grande partie de l'armée de Syrie. Lorsque la nuit survint, les combattants se retirèrent, sans avantage signalé de part ni d'autre. Le lendemain jeudi, neuvième jour du mois, on se battit jusqu'à l'heure nommée dahwah (heure qui suit le lever du soleil). Obeïd Allah, fils du khalife Omar, s'avança alors avec quatre mille Khadarites (les verts), coiffés de turbans en soie verte; ces soldats s'étaient voués à la mort afin de venger le meurtre d'Otmân. Obeïd Allah les précédait en récitant ces vers:

انا عسبسيسد الله سمساني تحسر خير تريش من مضي ومن غيسر غيسر نبي الله والسبيج الاغسر قد ابطأت في نصر عشان مضر والربعيون فلا اسقطوا المطر

فناداة على ويحك يا ابن عمر علام تقاتلنى فوالله لو كان ابوك حيّا ما قاتلنى قال اطلب بدم عشان قال انت تطلب بدم عشان والله يطلب بدم الهرموان وامر على الاستوبالخروج البه فخم ج الاشتر وهو يقول

انّ الا الاشتر معرون السير انّ الا الافع العراق الذَكر لستُ من الليّ ربيع أو مُضر اللّنّي من مُدِج البيض العُرر وانصرن عنه عبيد الله ولم يبارزة وكثرت القتلى يـوممُذ

Je suis Obeid Allah; ainsi m'a nommé mon père, Omar le meilleur des Koreichites qui ont vécu

Après le Prophète de Dieu et le cheikh illustre (Abou Bekr). Les enfants de Modar et de Rébyâh ont abandonné la cause d'Otmân. Qu'ils soient privés des bienfaits de la pluie!

Ali l'apostropha en ces termes : « Malheur à toi, fils d'Omar! Pourquoi me combats-tu? Par Dieu, si ton père vivait encore, il ne serait pas dans les rangs de mes ennemis.— Je viens venger Otmân, répondit Obeïd Allah. — Tu viens venger Otmân, reprit Ali, mais Dieu vengera Hormuzân! » et il ordonna à Achter de marcher contre lui. Achter courut au combat et il chantait :

Oui, je suis Achter aux exploits glorieux; oui, je suis el-Afâ (la vi-père), célèbre dans tout l'Irak.

Ni Rébyâh ni Modar ne m'ont donné naissance : je sors de la blanche et glorieuse tribu de Madhidj.

Obeid Allah se retira sans oser le combattre. Ammar, fils

فقال عالى بياسر انى لأرى وجوة قوم لا يزالون يضاربون حتى يرتاب المبطلون والله لو هرّمونا حتى يبلغوا بنا شعمات عجر للنا على للنق وكانوا على الباطل وتقدم عار فقاتل ثم رجع الى موضعة فاستسقى فأتته امراة من نسآء بنى شيبان من مصافهم بعس فيه لبن فدفعته اليه فقال الله أكبر اليوم التى الاحبة تحت الاسنة صدق الصادق وبذلك اخبرني الناطق هذا اليوم الذى وُعدت فيه ثم قال ايها الناس هل من رائح الى الله تعالى تحت العوالى والذى نفسى بيدة لنقاتلهم على تأويله كا قاتلناهم على تنويله وتقدم وهو يقول

de Yaçir, voyant des monceaux de cadavres s'accumuler de toutes parts, s'écria : « Les généraux ennemis, par leurs attaques sans cesse répétées, cherchent à intimider nos braves soldats. Mais, par Dieu, quand même ils nous mettraient en déroute, et nous poursuivraient jusque dans les défilés de Hadjar, la vérité n'en serait pas moins avec nous comme le mensonge est parmi eux! » Puis il se jeta dans la mêlée et prit part au combat; il revint ensuite au même endroit et demanda à boire. Une femme des Benou Cheïban, qui se trouvait dans les rangs de l'armée, lui présenta une jatte de lait. Ammar la prit en disant : « Dieu est grand! C'est au milieu des lances que je retrouverai aujourd'hui mes amis. L'apôtre véridique m'a dit la vérité, lorsqu'il m'a prédit que ce jour serait pour moi le dernier. » Puis, se tournant vers ses compagnons d'armes : « Qui de vous, leur dit-il, veut arriver jusqu'à Dieu à l'ombre des lances? Par Celui qui tient ma vie entre ses mains, nous combattons aujourd'hui pour l'explication du Livre, comme nous avons combattu autrefois pour désendre son origine divine. » Et il s'avança en ajoutant ces vers:

خى ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربٌكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل للخليل عن خليله أو يرجع للي الى سبيله

فتوسط القوم واشتكت عليه الاسنة فقتله ابو العادية العاملى وابن حوين السكسكى واختلفا في سلبه فاحتكا الى عبد الله ابن عرو بن العاص فقال لهما اخرجا عنى فاني سمعت رسول الله صلّعم يقول او قال قال رسول الله صلّعم ولعت قريش بعمار ما لهم ولعمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار فكان قتله عند المساء ولد ثلاث وتسعون سنة رضى الله عنه وقبرة بصفّين فصلى عليه على ولم يغسله وكان يغيّر شهبه وقد

Nous avons sait la guerre pour vous convaincre que le Koran venait du ciel; nous la faisons aujourd'hui pour en fixer le sens.

Sous nos coups, le bibou quittera sa retraite (c'est-à-dire l'âme sortira du corps); l'ami sera séparé de l'objet de sa tendresse,

Jusqu'à ce que la vérité reprenne son cours.

En achevant ces paroles, il se jeta au plus fort de la mêlée, à travers les lances qui se croisaient sur lui. Il tomba sous les coups d'Abou'l-Adyah el-Amili et d'Ibn Howaïn es-Sekseki. Ces deux hommes se disputèrent ses dépouilles et prirent Abd Allah, fils d'Amr, fils d'el-Assi, pour arbitre de leur différend. « Éloignez-vous, leur dit celui-ci, car j'ai entendu dire au Prophète (ou, selon une autre version, le Prophète a dit): « Les Koreïchites seront injustes à l'égard d'Ammar: « il leur montrera le chemin du ciel, et eux vou-« dront l'entraîner en enser. » Ammar fut tué à la tombée de la nuit; il était âgé de quatre-vingt-treize ans. Son tombeau est à Sissin. Ali récita la prière des morts, mais sans saire les lotions sunéraires, parce qu'Ammar dissimulait ses تنوزع في نسبة فن الناس من للقد ببني مخروم ومنهم من رأى انه كان من احلافها ومنهم من رأى غير ذلك وقد اتينا على خبرة في كتاب مزاهر الاخبار وطرائف الآثار عند ذكرنا الاشراط للخمسين الذين بايعوا عليا على الموت وفي قتاله يقول الحباج بن عُرية الانصاري

قال النبيّ له تقتلك شرومه سطت نجومهُمُ بالبُغى نجّ ارُ فاليوم يعلم اهل الشام انهم المحاب تلك وفيها العاروالنارُ ولما صرع عار رضة تقدم سعيد بن قيس الهدانى في هدان وتقدم قيس بن سعد بن عبادة الانصاري في الانصار وربيعة

وعدى بن حاتم في طي وسعيد بن قيس المهداني في اول

cheveux blancs à l'aide d'une teinture. On n'est pas d'accord sur sa famille. Les uns le rattachent aux Benou Makhzoum, les autres aux clients de cette tribu; d'autres lui donnent une origine différente. On trouvera des détails sur ce personnage dans notre livre intitulé: Jalons de l'histoire et curiosités des monuments, au chapitre où nous mentionnons les cinquante chefs qui reconnurent Ali à l'article de la mort. Les vers suivants d'el-Haddjadj, fils d'Ozeyah el-Ansari, font allusion à la mort d'Ammar:

Le Prophète lui avait dit : «Tu mourras sous les coups d'une poignée de misérables que leur étoile entraînera à la révolte.»

Les soldats de Syrie savent maintenant qu'ils sont désignés par ces paroles et que la honte et le feu éternel les attendent.

A peine Ammar était-il tombé qu'on vit s'avancer Saïd, fils de Kaïs el-Hamdâni, avec les Benou Hamdân; Kaïs, fils de Saad, fils d'Abadah el-Ansari, avec les Ansars et les Benou Rébyâh, et Adi, fils de Hatim, à la tête des Benou Tayi. Saïd, fils de Kaïs, était au premier rang. Le choc fut

الناس مخلطوا للجمع بالجمع واشتد القتال وحطمت هدان الهل الشام حتى قذفتهم الى معاوية وقد كان معاوية صمد في معد لسعيد بن قيس ومن معد من هدان فامرعلي الاشتر ان يتقدم باللوآء الى اهل جس وغيرهم من اهل قنسرين فأكثر القتل في اهل جس وتنسرين فيمن معد من القرآء وابلى المرقال يومئذ فيهم بمن معد فلا يقوم لهم شيء وجعل يرقل كما يرقل المحل في قيده وعلى ورآءة يقول لد يا عور لا تكن جبانا تقدم والمرقال يقول

قد آکثر القول وما اتلا اعوریبنی اهله محللاً قد عالج الحیاة حتی ملا لابدً ان یغلّ او یُفلّد استان ملا اشلّهم بذی الکعوب شلّا

terrible; après un combat des plus meurtriers, les Benou Hamdân enfoncèrent l'armée de Syrie et la culbutèrent sur les bataillons commandés par Moâwiah; mais Saïd et ses Hamdanites ne purent entamer ces derniers. Alors, par l'ordre d'Ali, Achter se jeta, l'étendard à la main et suivi des Karaïtes (lecteurs du Koran), sur les troupes de Hims et de Kinnisrin (Émèse et Chalcis): il en fit un grand carnage. De son côté, Mirkal à la tête de sa tribu, malgré d'énergiques efforts, n'avait obtenu encore aucun avantage; il se démenait comme un étalon au milieu de ses entraves. Derrière lui était Ali, qui lui disait: « Allons, homme borgne, pas de faiblesse; en avant! » Mirkal répondit par ces vers:

On a parlé trop longtemps (maintenant il faut agir.) Le guerrier borgne cherche de la gloire pour les siens.

Il a usé de la vie jusqu'à la satiété; aujourd'hui il faut qu'il frappe ou qu'il soit frappé.

Je veux les repousser jusqu'à Dou'l-Kooub, etc.

ثم صمد هاشم بن عتبة المرقال لذى الكلاع وهو في جدير غمل عليهم صاحب لوآء ذى الكلاع وكان رجلا من عُذرة وهو يقول

اثبت فاتّی لست من فری مُصَسر خی الصانیون ما فیفا نجسر کیف تری وقع غلامر من غُسر ننجی آبّن عقّان ویلجا مَن غدر سیّ ومن أمر

فاختلفا طعنتين فطعنه هاشم المرقال فقتله وقتل بعدة تسعة عشر رجلا وجل هاشم المرقال وجل ذو الكلاع ومع المرقال جماعة من اسلم فآلوا الا يرجعوا او يفتحوا او يقتلوا فاجتلد الناس فتُتِل هاشم المرقال رضة وقتل ذو الكلاع جميعا فتناول

Hachém, fils d'Otbab, tel était le nom de Mirkal, marcha contre les Himyarites, commandés par Dou'l-Kalà. Le portedrapeau de cette troupe, un Arabe de la tribu d'Ozrah, vint à sa rencontre en disant:

Arrête! tu n'as pas affaire à un homme issu de Modar. Parmi nous autres Yéménites la peur est un sentiment inconnu.

Qu'est-ce que la mort d'un esclave parmi tant de morts illustres? Nous vengerons le fils d'Affân et nous chasserons les traîtres.

Donner un ordre ou l'exécuter est, selon moi, la même chose (allusion au meurtre d'Otmân).

Ils se précipitèrent l'un sur l'autre, la lance en arrêt. Mirkal le perça de la sienne et tua sur son corps dix-neuf de ses compagnons; puis, se mettant à la tête d'une troupe des Benou Aslam, qui avaient juré de revenir vainqueurs ou de mourir, il chargea Dou'l-Kalâ. La lutte recommença avec une fureur nouvelle. Mirkal et Dou'l-Kalâ reçurent la mort en même temps. Le fils de Mirkal, voyant tomber son père,

ابن المرقال اللوآء حين قتل ابوة في وسط المعركة وكر في العجاج وهو يقول

يا هاشم بن عُنبة بن مالك اعزز بشيخ من قريش هالك خبطة الديلان بالسنابك ابشر بحور العين ق الارائك والروح والرجان عند ذلك

ووقف على على مصرع المرقال ومن صُرع حسوله من الاسملسيسين وغيرهم فدعا لهم وترجم عليهم وقال من ابيات

جزى الله خيرًا عصبة اسطية صباح الوجوة صُرّعوا حول هاشم

واستشهد في هذا اليوم صغوان وسعد ابنا حُذيفة بن اليمان وقد كان حذيفة عليلا بأللوفة في سنة ست وثلاثين

prit de ses mains l'étendard et se jeta au plus fort de la mêlée. Sous des flots de poussière, il déclamait ces vers :

Hachém, fils d'Otbah, fils de Malik, réjouis-toi : le cheīkh de Koreīch est mort;

Son cadavre est foulé sous les pieds des chevaux. Réjouis-toi, les houris t'attendent sous leurs bocages parfumés de l'odeur enivrante des fleurs!

Ali vint à passer devant les cadavres de Mirkal et des Benou Aslem étendus autour de lui. Touché de pitié, il pria pour eux et ajouta ce vers :

Que Dieu récompense ces troupes d'Aslemites au mâle visage, qui sont tombés autour de Hachém!

A la même affaire périrent Saswân et Saad, tous deux fils de Hodaïsah, fils d'el-Yémân. Leur père Hodaïsah était malade à Kousah, l'an 36 de l'hégire, lorsqu'il apprit le meurtre d'Otmân et la nomination d'Ali. Il voulut être transporté à

فبلغه قتل عثان وبيعة الناس لعلى فقال اخرجوني وادعو الصلاة جامعة فوضع على المنبر نحمد الله واثنى عليه وصلى على النبى صلّعم ثم قال ايها الناس ان الناس قد بايعوا على بن ابي طالب فعليكم بتقوى الله وانصروا عليا واوزروة فوالله انه لعلى الحق اولا واخرا وانه لخير من مضى بعد نبيكم ومن يبقى الى يوم القيمة ثم اطبق يمينه على يسارة وقال اللهم اشهد ان قد بايعت عليا وقال الحمد الله الذي ابقاني الى هذا اليوم وقال لابنيه صغوان وسعد اجلاني وكونا معه فستكون له حروب كثيرة يهلك فيها خلق من الناس فاجهدا ان تستشهدا معه فانه والله على الحق ومن خالفه على الباطل ومات حذيفة رضة بعد هذا اليوم بسبعة ايام وقيل باربعين يوما واستشهد

la mosquée pour y réciter la prière publique. Une fois placé dans la chaire, après avoir loué Dieu et appelé ses bénédictions sur le Prophète, il s'exprima ainsi : « Peuple ici rassemblé, vous savez qu'on vient de prêter serment à Ali, fils d'Abou Talib. Craignez Dieu et donnez votre assistance et votre appui à Ali. En vérité, du commencement à la fin, le bon droit a été de son côté. Ali est le meilleur de ceux qui sont venus après votre Prophète, le meilleur d'entre les générations futures, jusqu'au jour de la résurrection. • Et posant sa main droite sur sa main gauche, il ajouta : « O Dieu, sois témoin que je prête serment à Ali. Béni soit le Seigneur, qui m'a laissé vivre jusqu'à ce jour! » Il se fit transporter chez lui par ses deux fils Saswan et Saad, et leur dit: « Allez et restez avec Ali; il aura à soutenir de longues guerres dans lesquelles des flots de sang seront versés. Tàchez de périr à ses côtés, car la vérilé est avec lui et le mensonge avec ses ennemis. » Hodaïfah mourut sept jours après, selon les uns, quarante jours, selon les autres.

فيه عبد الله وعبد الرجن ابنا بديل بن ورقا للتراعى في خلف من خراعة وكان عبد الله في ميسرة على وهو يرتجر ويقول

لم يبق الا الصبر والتوكّل واحدّك الترس وسيف مصقل ثم المشّى في الرعيل الاول

فقتل ثم قتل عبد الرجن اخوة فيمن ذكرنا من خراعة ولما رأى معاوية القتل في اهل الشام وكلب اهل العراق عليهمر تجهم النعمان بن جبلة التنوي وكان صاحب راية قومة في تنوخ وبهرآء وقال له لقد همت أن أولى قومك من هو خير منك مقدما وانعي جيبا فقال له النعمان انا لو كنا ندع

Ce même combat coûta la vie à Abd Allah et à Abd er-Rahman, fils l'un et l'autre de Bodeïl, fils de Warkâ le Khozaïte. Ils périrent avec un grand nombre de soldats de leur tribu. Abd Allah combattait à l'aile gauche de l'armée d'Ali et chantait ces vers (sur le mètre redjez):

Il ne te reste désormais qu'à prendre patience et à te fier à Dieu. Armetoi d'un bouclier et d'un sabre à l'acier poli, et cours au premier rang des cavaliers.

Il fut tué, et après lui son frère Abd er-Rahman, avec plusieurs Khozaïtes que nous avons nommés plus haut. Moâwiah, voyant les rangs de l'armée de Syrie s'éclaircir sous l'attaque furieuse des troupes d'Irak, se tourna d'un air irrité vers Nomân, fils de Djébélah le Tenoukhite, qui portait le drapeau des tribus de Tenoukh et de Bahrâ et lui dit : « Je songeais à mettre à la tête de tes hommes un chef plus hardi que toi et un allié plus fidèle. » Nomân répondit : « Si notretribu n'avait eu à combattre qu'une poignée de recrues sans discipline, il lui faudrait encore du temps pour la repous-

قومنا الى جيش بجوع كان في كسع الرجال بعض الأناة فكيف وتحن ندعوهم الى سيون قاطعة ورودينية شارعة وقوم ذوى بصائر نافذة ووائله لقد نعصتك على نغسى واثرت مكلك على دينى وتركت لهواك الرشد وانا اعرفه وحدت عن لليق وانا ابصرة وما وقفت لرشدى حين اقاتل على مكلك ابن عم رسول الله صلّعم واول مومن به ومهاجر معه ولو اعطيناة ما اعطيناك كان ارون بالرعية واجزل في العطية وكلن قد بذلنا لك امرًا لا بد من اتمامه كان غيا او رشدا وحاشا ان يكون رشدا وسنقاتل عن تين الغوطة وزيتونها اذ حُرِمنا ثمار الجنة وانهارها وخرج الى قومه وصمد الله بن وكان عبيد الله بن

ser; à plus forte raison, quand nous avons devant nous un rempart de sabres et de piques acérées, un ennemi prudent et habile. Certes, je t'ai servi au prix de mes propres intérêts; j'ai sacrifié ma religion à ta couronne; j'ai abandonné ce que je savais être la justice pour favoriser ton ambition et je me suis écarté de la vérité que j'avais devant les yeux. Rebelle aux lois de l'équité, pour défendre ton pouvoir, j'ai pris les armes contre le Cousin du Prophète, contre celui qui le premier a embrassé l'islam et émigré avec le Prophète. Si nous avions donné à Ali les gages que tu as reçus de nous, il se serait montré plus clément envers ses sujets et plus magnifique dans ses dons. Maintenant que nous avons entrepris cette affaire avec toi, légitime ou injuste, nous devons la mener jusqu'au bout. Mais il s'en faut, hélas, qu'elle soit légitime! En combattant pour posséder les figuiers et les oliviers du Gawtah (jardins de Damas), nous renonçons aux fruits délicieux et aux fleuves du Paradis. En achevant ces mots, il se mit à la tête de sa tribu et courut au combat.

عرادا خرج القتال تام اليه نسآوَه فشددن عليه سلاحه ما خلا الشيبانية بنت هانى بن قبيصة فخرج في هذا اليوم واقبل على الشيبانية وقال لها قد عبأت اليوم لقومك وايم الله ان لارجو ان اربط بكل طنب من اطناب فسطاطي سيدا منهم فقالت له ما ابغض الى ان تقاتلهم قال ولم قالت لانه لم يتوجه اليهم صنديد في جاهلية ولا اسلام وبرأسه صَغر حم اتاموه واخان ان يقتلوك وكانى بك قتيلا وقد اتيتهم اسألهم ان يهبوا لى جيفتك فرماها بقوس وشجها وقال ستعلين يمن اتيك من زهآء قومك نحمل عليه حريت بن ستعلين يمن اتيك من زهآء قومك نحمل عليه حريت بن جابر للعنى فطعنه فقتله وقيل ان الاشتر النضي هو الذي

Obeid Allah, fils d'Omar, se préparait à marcher contre l'ennemi et ses femmes l'aidaient à revêtir son armure. Seule, la Cheïbanite, fille de Hani, fils de Kabicah, se tenait à l'écart. Au moment de sortir de sa tente, il s'approcha de cette femme et lui dit : « C'est ta tribu que je vais combattre aujourd'hui; Dieu m'est témoin que mon plus vif désir est d'attacher à chaque pieu de ma tente un de tes nobles compatriotes. -- Combien je déplore que tu les combattes! » répondit-elle. Son mari lui en demanda la raison. Elle ajouta: « Jamais, avant et depuis l'islam, ils n'ont eu pour ennemi un guerrier au visage de travers (comme le tien) sans le lui redresser. Je crains que tu ne sois perdu; il me semble déjà me voir, après ta mort, allant les implorer de me rendre ton cadavre. Deïd Allah la blessa d'un coup de son arc et lui dit : « Tu sauras bientôt qui je t'amènerai parmi tes illustres frères. • Il fut percé d'un coup de lance et tué par Horeit, fils de Djabir el-Djoufi, ou selon d'autres, par Achter en-Nakhâyi; d'après une troisième version, il périt de la main d'Ali, qui, du même coup, perça son armure et déchira ses

قتله وقيل أن عليا ضربة ضربة قطع ما عليه من للديد حتى خالط سيغه حشوة جوفه وان عليا قال حين هرب وطلبه ليقيدة بالهرمزان لئى فاتنى في هذا اليوم لا يغوتني في غيره وكم نسآؤه معاوية في جيفته فأمران يأتين ربيعة فيبذلن في جيغته عشرة الان درهم ففعلن ذلك فاستأمرت ربيعة عليا فقال لهم انما جيفته جيفة كلب ولا يحل بيعها ولكن اذا احببتم فاجعلوا جيفته لبنت هاني بن قبيصة الشيباني زوجته فقالوا لنسوة عبيد الله أن شيَّم شددناه ألى ذنب بغل ثم ضربناة حتى يدخل الى عسكر معاوية فصرخي وقلي هذا اشد علينا واخبرن معاوية بذلك نقال لهن ايتوا الشيبانية وسلوها أن تكلهم في جيفته ففعلن واتت القوم وتالت أنا entrailles. Précédemment, lorsque Obeïd Allah s'était dérobé par la fuite au châtiment qu'il avait mérité en tuant Hormuzân, Ali avait dit: «S'il m'échappe aujourd'hui, il ne m'échappera pas demain. » Après la mort d'Obeïd Allah, ses femmes obtinrent de Moâwiah la permission d'offrir dix mille dirhems aux Benou Rébyâh pour la restitution du corps. Quand elles vinrent le réclamer, ils consultèrent d'abord Ali, qui leur répondit: « Ce cadavre est celui d'un chien et les charognes ne doivent pas se vendre. Cependant vous pouvez, si bon vous semble, l'abandonner à sa femme, la fille de Hani, fils de Kabiçah le Cheïbanite. » Les Benou Rébyâh revinrent et dirent aux femmes d'Obeïd Allah : « Si vous voulez, nous l'attacherons à la queue d'un mulet que nous chasserons à coups de fouet jusque dans le camp de Moâwiah. — Ce serait encore plus cruel pour nous, répondirent-elles en gémissant. Moâwiah instruit par elles du peu de succès de leur démarche, leur conseilla d'aller trouver la Cheïbanite et d'obtenir de cette femme qu'elle

بنت هاى بن قبيصة وهذا زوى القاطع الظالم وقد حذّرتُه ما صار اليه فهبوا لى جيفته فغعلوا والقت اليهم مطرى خز فدرجوة فيه ودفعوة اليها فضت به وكان قد شُدَّ في رجله طنب فسطاط من فساطيطهم ولما قتل عارومن ذكرنا في هذا اليوم حرض على الغاس وقال لربيعة انتم درى ورمحى فانتدب له ما بين عشرة الان او آكثر من ربيعة وغيرهم قد جادوا بانفسهم لله تعالى وعلى امامهم على البغلة الشهباء

الى يومين من الموت أفرر يوم لا يقدر ام يوم تُدر وجل وجلوا معد جلة رجل واحد فلم يبق لاهل الشام صف

s'adressât elle-même aux Rébyites. Elle y consentit, se présenta dans leur camp et leur dit : « Je suis la fille de Hani, fils de Kabiçah. Voici mon époux, c'était un homme entêté et violent; je l'ai averti de ce qui devait lui arriver. Rendezmoi son corps. • Sa demande ayant été accueillie, elle leur jeta une pièce d'étoffe de soie dans laquelle ils enveloppèrent le corps et le lui abandonnèrent, après avoir attaché au pied du cadavre un des piquets de leurs tentes.

Cependant Ammar et les guerriers que nous avons nommés plus haut avaient succombé. Ali excitait le courage des siens, et disait aux Rébyites: « Vous êtes ma cuirasse et ma lance. » Cette tribu et d'autres troupes prêtes à sacrifier leur vie pour la cause de Dieu accoururent à son appel au nombre de dix mille et au delà. Ali les conduisit au combat, sur sa mule grise, en répétant ce vers:

Quel jour chercherais-je à fuir le trépas? Est-ce le jour où le destin m'épargne, ou bien le jour où il me frappera?

ıv.

Ses soldats, s'élancant à sa suite comme un seul homme,

Digitized by Google

الا انتقض وانهروا كلما اتوا عليه حتى افضوا الى قبة معاوية وعلى لا يمر بغارس الا قده وهو يقول

اضربهم ولا ارى معاوية الاخترر العين العظم الحاوية تهوى بد في النارام هاوية

وقيل أن هذا الشعر لبُدُيل بن ورقا قائد في ذلك البوم شم نادى على يا معاوية على أي شيء تقتل الناس بيني وبينك هم الحاكمك ألى الله فاينا قتل صاحبه استقامت له الامور فقال له عرو قد انصفك الرجل فقال معاوية ما انصف وأنك لتعم انه لم يبارزة رجل قط الا قتله أو اسرة فقال عمرو وما الهمال الا مبارزة فقال له معاوية طمعت فيها بعدى وحقدها

rompirent les lignes des Syriens, renversèrent tous les obstacles et parvinrent jusqu'à la tente de Moâwiah. Ali fendait en deux tous les cavaliers qu'il trouvait sur son passage et disait:

Parmi ceux que je frappe je ne vois pas Moâwiah, cet homme aux yeux bridés, au ventre proéminent;

Que sa mère, privée du fils qu'elle chérit, roule avec lui au fond des enfers!

Quelques-uns pensent que ces paroles furent prononcées ce jour-là par Bodeil, fils de Warkâ. Ali, provoquant Moâwiah, lui dit: «Pourquoi sacrifier plus longtemps la vie de tant d'hommes à notre querelle? Je t'appelle au combat de Dieu. Que celui de nous deux qui tuera son adversaire jouisse seul du pouvoir!» Amr dit à Moâwiah: «Ce qu'il te propose est juste. — Non, répliqua celui-ci; tu sais bien que tous ceux qui se mesurent contre lui périssent ou sont faits prisonniers. — L'honneur, reprit Amr, exige que tu acceptes le défi. » Moâwiah lui répondit: «Tu désires hériter

عليه وقد قيل في بعض الروايات ان معاوية اقسم على الحرو لما اشار عليه بهذا ان يبرز الى على فلم يجد الحرو من ذلك بُذّا فبرز فلما التقيا عرفه على وشال السيف ليضربه فكشف عورت وقال مكرةً اخبرك لا بطل نحوّل على رضة وجهة عنه وقال قبحت ورجع الله مصافه (ا) وقد ذكر هشام بن محد الللبي عن الشرق بن القطامي ان معاوية قال لعمرو بعد انقضا للحرب هل غششتني منذ نعمتني قال لا قال بلي والله يوم أشرت على عبارزة على وانت تعلم ما هو قال دعاك الى المبارزة فكنت من مبارزته على احدى السنتين امّا ان تقتله قتكون قد قتلت فاتل الاقران فتزداد شرفا الى شرفك وامّا ان يقتلك فتكون

de mon pouvoir, » et tel était en effet le motif de la jalousie d'Amr. D'après une autre relation, Moâwiah, lorsque Amr lui conseilla d'accepter le combat, le conjura de l'affronter à sa place. Amr ne put se dispenser d'obéir et s'avança contre Ali. Quand ils furent en face l'un de l'autre, Ali le reconnut, et déjà il levait son sabre pour le frapper, lorsque Amr, découvrant ce qui doit rester caché aux regards, s'écria : « Ton frère a été contraint, il n'est pas un héros (Proverbe). » Ali détourna les yeux et lui dit : « Ton action est infâme. » Amr retourna ensuite parmi les siens.

Hicham, fils de Mohammed el-Kelbi, rapporte, sur le témoignage de Charki, fils de Katami, qu'après l'issue de la guerre, Moâwiah dit à Amr: « Ne m'as-tu jamais donné des conseils perfides? » Amr s'en défendant, Moâwiah poursuivit: « Si fait, tu me trompais lorsque tu m'as conseillé d'accepter le défi d'Ali, connaissant la valeur de cet homme. » Amr lui répliqua: « En répondant à sa provocation, tu te plaçais entre deux alternatives également avantageuses: ou tu l'aurais tué, et, en te vengeant du meurtrier de ta famille, استعملت مرافقة الشهدآء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فقال معاوية يا عرو الثانية اشد من الاولى وكان في هذا اليوم من القتال ما لم يكن قبله ووجدت في بعض النح من اخبار صقين ان هاشم المرقال لما وقع الى الارض وهو يجود بنفسه رفع رأسه واذا بعبيد الله بن عر مطروحا الى قرية جريحا نحبى حتى دنا منه ولم يرل يعض على تدييه حتى ثبتت فيه اسنانه لعدم السلاح والقوة لانه اصيب فوقه ميتا هو ورجل من بكر بن واثل قد زحفا الى عبيد الله جهيعا فنهشاة وانصرن القوم الى مواضعهم وخرج كل فريق منهم فنهشاة وانصرن القوم الى مواضعهم وخرج كل فريق منهم يجلون ما امكن من قتلاهم فرمعاوية في خواص من اصحابه

tu t'illustrais d'une gloire nouvelle; ou il t'aurait tué, et tu prenais place au milieu des martyrs et des saints; il est glorieux d'être compté parmi eux. » Moâwiah lui répondit: « Amr, cette seconde chance eût été plus triste que la première. »

Cette journée fut plus meurtrière que les journées précédentes. J'ai lu dans quelques relations écrites de la guerre de Siffin, que Hachém el Mirkal, ayant été renversé et frappé d'un coup mortel, souleva la tête et aperçut Obeïd Allah, fils d'Omar, qui gisait blessé à ses côtés; il rampa sur les mains, et, comme il était désarmé et épuisé, il le mordit au sein avec une fureur telle, que ses dents restèrent dans la blessure. On retrouva son corps et celui d'un Arabe des Benou Bekr ben Waïl sur le corps d'Obeïd Allah qu'ils avaient déchiré tous deux en expirant.

Le combat terminé, les deux armées se mirent en devoir de relever leurs morts autant que cela était possible. Moâwiah passant, avec quelques-uns de ses officiers, sur le terrain où son aile droite s'était déployée, aperçut le caبالموضع الذى كانت منهنته فية فنظر الى عبد الله بن بديل ابن ورقا الخزاع معفرا بدمآئه وقد كان على ميسرة على محمل على مهنة معاوية ناصيب على ما قدمنا آنفا فاراد معاوية ان يمثل به فقال له عبد الله بن عامر وكان صديقا لابن بديل والله لا تركتك واياة فوهبه له فغطاة بعمامته وجله فواراة فقال له معاوية والله واريت كبشا من كباش القوم وسيدا من خزاعة والله لو ظفرت بنا نسآء خزاعة لاكلتنا ولو انا من جندل دون هذا الكبش فانشا يقول متمثلا

## اخو للحرب ان عضّت به للحرب عَضَّها وان شَمَّـرتْ يـومًا بـنه للـــرب شمّـــرا

davre d'Abd Allah, fils de Bodeil, fils de Warkâ le Khozaîte, souillé de poussière et de sang. Ce guerrier, qui combattait à la gauche de l'armée d'Ali, s'était jeté sur la droite de Moâwiah et y avait trouvé la mort, comme on l'a vu précédemment. Moâwiah voulut exercer des mutilations sur 'son corps, mais Abd Allah, fils d'Amir qui avait été lié d'amitié avec le fils de Bodeil, déclara qu'il ne souffrirait pas une pareille profanation. Moâwiah lui ayant rendu le corps de son ami, il l'enveloppa dans son turban, le transporta et lui donna la sépulture. « Par Dieu, lui dit Moâwiah, tu viens d'enterrer un des plus redoutables guerriers, le chef de la tribu des Khozaïtes. Et pourtant, si nous étions tombés entre les mains de leurs femmes, elles auraient mangé notre chair, bien que notre naissance soit au-dessous de celle de ce prince; » puis il ajouta ces vers en forme de sentences:

Un brave soldat, s'il est mordu par la guerre, rend morsure pour morsure. L'attaque qui le menace le trouve toujours prêt.

## 

ونظر على الى غسان على مصافهم لا يرالون محرض اصحابة عليهم وقال ان هؤلاء لن يرالوا عن موقفهم دون طعن يخرج منه النسيم وضرب يغلق الهام ويعج العظام وتسقط منه المعاصم والاكف حتى تشدخ جباههم بعمد للديد وتنتثر عليهم على الصدور والاذقان اين اهل الصبر وطلاب الاجر فثابت اليد عصابة من المسلمين من سائر الناس فدعا ابنه محدا فدفع اليد الراية وقال امش بهذة الراية مشيا رُويدا حتى اذا اشرعت في صدورهم الرماح فامسك حتى يأتيك امرى

Tel qu'un lion rugissant qui défend ses petits, il brise sous ses dents le trait que lui lance la mort.

Ali, voyant que les lignes formées par les Benou-Gassân n'étaient pas encore enfoncées, encouragea ses soldats à les attaquer et leur dit : « Leur résistance ne cessera que lorsqu'ils tomberont inanimés sous vos lances. Que vos sabres fendent les têtes, brisent les os, coupent les articulations, abattent les mains! Que vos masses de fer fassent ployer les fronts de vos ennemis, que leurs longues chevelures se répandent sur leurs cous et leurs poitrines. A moi, les soldats intrépides; à moi, ceux qui aspirent à une récompense!. Une foule de musulmans de toutes les tribus accoururent. Ali appela son fils Mohammed, lui remit le drapeau et lui dit : « Avance, ce drapeau à la main et sans te hâter. Lorsque tes hommes seront en face de l'ennemi, la lance en arrêt, suspends ta marche et attends mes ordres. » Mohammed obéit. Ali, suivi de Haçan, de Huçein, des vétérans de Bedr et d'autres Compagnons du Prophète formant un escaفغعل واتاة على ومعة للسن وللسين وشيوخ بدر وغيرهم من المعابة وقد كردس لليبل نحملوا على غسان ومن يليها فقتلوا منها بشرا كثيرا وعادت للرب في اخر النهار كالها في اوله نحملت ميمنة معاوية وفيها عشرة الان مدج وعشرون الغا مقنعون في للديد على ميسرة على فاقتطعوا الف فارس فانتدب في احتاب على عبد العريز بن الحارث للعيفي وقال لعيلى مرن بأمرك قال شد الله ركنك سرحتى تنتهى الى اخواننا المحاط بهم وقل لهم يقول لكم على كبروا ثم اجملوا ونحمل المحاط بهم وقل لهم يقول لكم على كبروا ثم اجملوا وخمل حتى نلتقي فطعن للعفي في عرضهم حتى انتهى اليهم فاخبرهم بمقالة على فكبروا ثم شدوا حتى لحقوا بعيلى وشدخوا تسعماية من اهل الشام وقتل حوشب ذو ظلم وهو كبش

dron de cavalerie, chargea les Benou Gassân et leurs auxiliaires et en fit un grand carnage. La bataille reprit vers le soir la physionomie qu'elle avait le matin. L'aile droite de Moâwiah, composée de dix mille soldats des Benou Madhidj et de vingt mille hommes bien armés, se porta sur la gauche d'Ali et coupa la retraite à un millier de cavaliers. Abd el-Aziz, fils d'el-Harit el-Djoufi, accourut avec d'autres partisans d'Ali pour prendre ses ordres. « Que Dieu te soutienne, lui dit celui-ci; fraye-toi un chemin jusqu'à ceux de nos frères que l'ennemi a enveloppés et dis-leur de ma part : · Prononcez le tekbir et chargez de votre côté, tandis que · nous chargerons du nôtre afin de vous rallier. · El-Djoufi s'ouvrit un passage à travers les rangs ennemis, rejoignit les siens et leur communiqua l'ordre du chef. Ils s'élancèrent aux cris de « Dieu est grand! » et par un vigoureux effort, opérèrent leur jonction avec Ali, laissant neuf cents Syriens sur le terrain, et parmi eux Hawcheb dou Zalim,

من كباش اليمن من اهل الشام وكان على راية ذُهل بن شيبان وغيرها من ربيعة للصين بن المنذر بن الحارث بن وعالة الذهالى ونيد يقول على في هذا اليوم

لنا راية حرآء يخفق ظلّها اذا قيل قدَّمْها حُصَين تقدَّما

فأمرة بالتقدم واختلط الناس وبطل النبل واستعملت السيون وجنّهم الليل وتنادوا بالشعار وتقصفت الرماح وتكادم القوم فكان يعتنق الغارس للغارس فيقعان جميعا الى الارض عن فرسيهما وكانت ليلة للمعت وهي ليلة الهرير وكانت تُحلة من قتل على بكفه في يومه وليلته خسماية وثلاثة وعشرون رجلا اكثرهم في اليوم وذلك انه كان اذا قتل رجلا كبّر اذا ضرب

l'un des chess yéménites établis en Syrie. Sous le drapeau des Benou Dohl, fils de Cheïbân et des autres branches de Rébyâh, combattait el-Hoçaïn, fils de Moundir, fils d'el-Harit, fils de Wâlah ed-Dohli, qu'Ali a désigné dans ce vers composé pendant le combat:

Tandis que l'ombre de notre bannière rouge vacille au gré du vent, l'ordre d'attaquer est donné, et Hoçain s'élance le premier.

Ce cavalier s'étant porté en avant, à la voix d'Ali, l'action devint générale. L'arc était devenu inutile et l'on se battait au sabre. La nuit ne suspendit pas le combat. Aux chants belliqueux des Arabes se mélaient le choc des lances et les cris de la mêlée. Les cavaliers se prenaient corps à corps, s'enlevaient de leur selle et retombaient ensemble. Cette nuit, qui était celle du vendredi, fut surnommée la nuit du grondement. Ali tua de sa main durant cette journée et la nuit qui suivit, mais principalement pendant le jour, cinq cent vingt-trois hommes. Chaque sois qu'il frappait il criait:

ولم يكن يضرب الا قتل ذكر ذلك عنه من كان يليه في حربه ولا يفارقه من ولدة وغيرهم واصبح القوم على قتالهم وكشفت الشمس وارتفع القتام وتقطعت الالوية والرايات ولم يعرفوا مواقيت الصلوة وغدا الاشتر يرتجز ويقول

نحن قتلنا حوشبا لما غدا قد اعلما وذا الكلاع قبله ومعبدا اذ قدما ان تقتلوا منا ابا السيقظان شيخًا مسلما فقد قتلنا منكم سبعين رأسًا تُحرما

وكان الاشتر في هذا اليوم وهو يوم للمعة على ميمنة على وقد الشرن على الغتم فنادت مشيخة اهل الشام يا معشر العرب

« Dieu est grand! » et chacun de ses coups était mortel. Ce fait a été affirmé par ses fils et par tous ceux qui se tinrent sans cesse à ses côtés durant la bataille. Elle continuait encore le matin : le soleil levant éclaira, à travers un nuage de poussière, le champ de bataille couvert d'étendards et de drapeaux brisés. Il fut impossible de reconnaître les heures de la prière canonique. C'est alors qu'el-Achter prononça ces vers (sur le mètre redjez):

Nous avons tué Hawcheb; le jour en se levant a révélé sa mort. Avant lui Dou'l-Kalâ et Mâbed étaient tombés en attaquant. Si vous avez tué parmi nous Abou'l-Yakzân le cheikh des musul

Si vous avez tué parmi nous Abou'l-Yakzân le cheïkh des musulmans,

Nous avons abattu, dans vos rangs, soixante et dix têtes coupables.

Ce jour-là, le vendredi, Achter combattait à l'aile droite et la victoire se déclarait pour lui. Déjà les vétérans de l'armée syrienne criaient: « Soldats arabes, au nom de Dieu protégez vos harems, défendez vos femmes et vos filles! » الله الله في المُرمات والنسآء والبنات وقال معاوية هم مُخَبَّاتك يا ابن العاص فقد هكلنا وتذكر ولاية مصر فقال هرو مُر الناس من كان معه معتف فليرفعه على رئعة فكثر في الجيش رفع المصاحف وارتفعت الفعة ونادوا كتاب الله بيننا وبينكم من لتغور الشام بعد اهل الشام من لثغور العراق بعد اهل العراق من لجهاد الروم من المترك ولكلفار ورفع في عسكر معاوية نحو خسماية معتف وفي ذلك يقول نجاشي بن الحرث

فاصبح اهل الشام قد رفعوا القنا عليها كتابُ الله خير قرأن ونادوا عليا يا ابنى عمّ مُحدد أما تتقى ان يملك الثقلان

فلما رأى كثير من اهل العراق ذلك قالوا نجيب الى كتاب الله

Moâwiah disait à Amr: «Fils d'el-Assi, nous sommes perdus; veille sur ton harem et souviens-toi du gouvernement de l'Égypte.» C'est alors que, sur le conseil de Amr, Moâwiah ordonna à tous ceux qui avaient un Koran de le planter au bout de leurs piques. Un grand nombre de soldats obéirent et, au milieu du tumulte, on les entendait crier: «Que le livre de Dieu s'élève entre nous et vous! Qui défendra les frontières de Syrie si l'armée syrienne périt? Qui défendra les frontières d'Irak, si l'armée d'Irak est détruite? Qui restera pour combattre les Grecs, les Turcs et les autres infidèles?» Cinq cents exemplaires du Koran s'élevèrent au-dessus de l'armée de Moâwiah. Nédjachi, fils d'el-Harit, rappelant cette circonstance, a dit:

Dès le matin les soldats de Syrie élevant au bout de leurs lances le livre de Dieu, le livre par excellence,

Criaient à Ali: Cousin de Mohammed ne crains-tu pas de détruire les deux choses visibles (le Koran et la famille du Prophète)?

Ce spectacle émut les troupes d'Irak. • Nous devons obéir,

وننيب الية واحب القوم الموادعة وقال لعلى كثير من اصحابة قد اعطاك معاوية للحق ودعاك الى كتاب الله تعالى فاقبل منة وكان اشدهم فى ذلك الاشعث بن قيس فقال على ايبها الناس انه لم يزل من امركم ما احب حتى قرحتكم للحرب وقد والله أخذت منكم وتركت وانى بالامس كنت أميرا واصبحت اليوم مأمورا وقد احببتم البغا فقال الاشتر ان معاوية لا خلف للا من رجالة ولك بجد الله للخلف ولو كان له مثل رجالك لما كان له مثل نصرك ولا صبرك فاقم على الحديد واستعن بالله تعالى وتكم روسآء اصحاب على رضة على نحو كلام الاشتر فقال الاشعث إنّا لك اليوم على ما كنا علية امس ولسنا ندرى كيف يكون غدا وقد والله كلّ للديد وقلت البصائر وتكم معة

et nous rallier à la parole de Dieu, » disaient-elles. On parlait de déposer les armes. Plusieurs compagnons d'Ali et el-Achât, fils de Kaïs, avec plus d'insistance que les autres, lui disaient : • Moâwiah t'offre une chose juste. C'est au nom du livre divin qu'il t'appelle, tu dois accepter. » Ali répondit : « Vous ne m'avez donné que des motifs de satisfaction jusqu'à ce que la guerre vous ait mis à l'épreuve, frappant les uns, épargnant les autres. Hier encore je vous donnais des ordres; aujourd'hui c'est moi qui reçois les vôtres. La révolte vous plaît. » Achter, s'adressant à Ali, lui dit : « Moâwiah n'a pas de successeur, et, grâce à Dieu, tu n'en manques point. D'ailleurs, aurait-il des hommes comparables aux tiens, il n'a pour lui ni tes victoires, ni ton courage. Croise le fer et invoque l'aide du Très-Haut. » Quelques officiers parlèrent dans le même sens. Alors Achât dit à Ali: « Nous sommes pour toi aujourd'hui comme nous l'étions hier. Mais nous ne savons ce qui peut arriver demain : la lame de nos sabres est émoussée et notrè vue est troublée. » Pluغيرة بكلام كثير فقال على ويحكم انهم ما رفعوها لانهم ويعلمونها ولا يعملون بها وما رفعوها لكم الا دهاء وخديعة ومكيدة فقالوا لد ما يسعنا ان ندعا الى كتاب الله عز وجل فنابي ان نقبله فقال ويحكم اتما قاتلتهم ليدينوا بحكم الكتاب فقد عصوا الله فيما امرهم به ونبذوا كتابه فامضوا على حقكم وصدتكم وجدوا في قتال عدوكم فان معاوية وابن العاص وابن ابي معيط وحبيب بن مسلمة وبني النابغة وعدد غير وابن ابي معيط وحبيب بن مسلمة وبني النابغة وعدد غير هو لا قرآن وانا اعرن بهم منكم محبتهم اطفالا ورجالا فهم شر اطفال ورجال وجري له مع القوم خطب طويل قد اتينا ببعضه وتهددوة ان يصنع به ما منع بعثمان وقال الاشعث ان شئت اتيت معاوية فسائته ما

sieurs officiers appuyèrent cet avis et parlèrent longtemps. « Malheur à vous! leur dit Ali en arborant le livre divin, ils ne veulent ni le consulter, ni s'y conformer; c'est un piége qu'ils vous tendent, c'est une ruse, une machination de leur part. » On lui répondit : « Nous ne pouvons, lorsqu'on invoque le livre de Dieu, rester sourds à cet appel. - Malheureux, répliqua Ali, n'est-ce pas pour faire valoir les prescriptions de ce livre, que vous avez pris les armes contre ceux qui ont désobéi à Dieu et rejeté sa parole? Désendez donc vos droits et la sincérité de votre cause, en continuant de combattre vos ennemis. Moâwiah, le fils d'el-Assi, le fils d'Abou Moait, Habib, fils de Maslamah, les Benou Nabigah et tant d'autres n'obéissent ni à l'islam, ni au Koran. Je les connais mieux que vous, moi qui, depuis leur enfance, ai\_ vécu parmi eux; enfants et hommes faits j'ai apprécié leur méchanceté. » Après un long débat dont nous avons rapporté ailleurs quelques incidents, des voix menaçantes rappelèrent à Ali le sort qui avait frappé Otmân.

يريد فقال ذلك اليك ايته ان شبّت فأتاه الاشعث فسأله فقال له معاوية نرجع نحن وانتم الى ما أمر الله به في كتابه تبعثون منكم رجلا ترضونه وتختارونه ونبعث برجل ونأخذ عليها العهد والميثاق ان يعملا بما في كتاب الله ولا يخرجا عنه وننقاد جيعا الى ما اتفقا عليه من حكم الكتاب فصوّب الاشعث قوله وانصرن الى على فاخبرة بذلك فقال أكثر الناس رضينا وقبلنا وسمعنا واطعنا فاختار اهل الشام عرا بن العاص قال الاشعث ومن ارتد بعد ذلك من الناس الى رأى الخوارج رضينا نحن بابى موسى الاشعرى فقال على قد عصيتمونى في اول هذا الامر فلا تعصونى الآن انى لا أرى انا اولى ابا موسى فقال هذا الامر فلا تعصونى الآن انى لا أرى انا اولى ابا موسى فقال

Achât se proposa pour sonder les intentions de Moâwiah. « Cela te regarde, lui dit Ali, va le trouver si bon te semble. » Achât se présenta chez Moâwiah et l'interrogea; celui-ci lui répondit : « Revenons, vous et nous, aux volontés de Dieu telles qu'il les a exprimées dans son livre. Faites choix d'un homme en qui vous aurez confiance et donnez-lui vos pouvoirs; nous en désignerons un de notre côté. De part et d'autre, on leur fera prendre l'engagement formel de se conformer strictement au livre de Dieu, et de ne jamais s'en écarter. Quel que soit l'arrêt qu'ils prononceront d'après les prescriptions de ce livre, les deux partis devront s'y soumettre. • Achât approuva cette proposition et revint la faire connaître à Ali. La majorité l'accueillit avec enthousiasme et déclara qu'elle l'adoptait. Les Syriens désignèrent Amr, fils d'el-Assi. Dans le camp d'Ali, Achât et ceux qui plus tard adoptèrent l'apostasie des Kharidjites, mirent en avant le nom d'Abou Mouça el-Achâri. Ali leur dit : « Si vous avez contrarié mes vues, au début de cette affaire, ne me résistez pas du moins maintenant. Je ne suis pas d'avis de désigner

الاشعث ومن معد لا نرضى الا بابي موسى قال ويحكم ليس هو بثقة على وقد فارقنى وخذّل الناس منى وفعل كذا وكذا وذكر اشياء فعلها ابو موسى الاشعرى ثم انه هرب شهورا حتى آمنته لكن هذا عبد الله بن عباس اوليد ذلك فقال الاشعث واصحابه والله لا يحكم فينا مضريان قال الاشتر قالوا وهل اشعل ما نحن فيد الا الاشتر قال فاصنعوا الآن ما شئم وافعلوا ما بدا لكم أن تفعلوه فبعثوا الى أبي موسى وكتبوا القصة وقيل لابي موسى أن الناس قد اصطلحوا فقال الحمد القصة وتيل لابي موسى أن الناس قد اصطلحوا فقال المهد راجعون

Abou Mouça. » Achât et ses partisans déclarèrent qu'ils n'en voulaient point d'autre. « Malheur à vous! dit Ali; cet homme ne m'inspire aucune confiance; il a déserté ma cause et m'a flétri dans l'opinion. Il déroula alors toutes les menées dont Abou Mouça s'était rendu coupable et rappela qu'il avait fui pendant plusieurs mois, avant d'être amnistié. Ali 'dit en terminant: « Voici Abd Allah, fils d'Abbas, c'est lui que je choisis. - Non, par Dieu, s'écrièrent Achât et ses partisans, jamais deux hommes de Modar ne seront nos arbitres! » Ali proposa Achter. Ils répondirent : « Quel autre qu'Achter a allumé la guerre civile? - S'il en est ainsi, reprit Ali, faites ce qui vous plaira et agissez d'après vos propres inspirations. • Un message adressé à Abou Mouça l'instruisit de ce qui se passait. Ce dernier apprenant que la paix allait se conclure rendit grâces à Dieu; et quand on lui dit qu'il était choisi pour arbitre, il ajouta : « Dieu est notre maître et il nous rappelle à lui!

## الباب العادى والثانون ذكر الكين وبدو التعكم<sup>(1)</sup>

كان ابو موسى الاشعرى يحدث قبل وتعة صفين ويقول ان الفتن لم تزل في بنى اسرايل ترفعهم وتخفضهم حتى بعثوا حكين يحكان بحكم لا يرضى بن من اتبعهم وان هذه الامة لا تزال بها الفتن ترفعها وتخفضها حتى يبعثوا حكين بحكان بما لا يرضى بن من اتبعها فقال لا سويد بن غفلة اياك ان ادركت ذلك الرمان ان تكون احد للكين قال انا قال نعم انت قال فكان يخلع قيصه ويقول لا جعل الله لى المرت مصعدا ولا في الارض مقعدا فلقية سويد بن

## CHAPITRE LXXXI.

LES DEUX ARBITRES; CAUSES QUI ONT PRODUIT L'ARBITRAGE.

Un peu avant la guerre de Siffin, Abou Mouça el-Achâri, citant d'anciennes traditions, avait tenu le propos suivant :

Les fils d'Israël ne cessèrent d'être agités par des discordes civiles que lorsqu'ils élurent deux juges chargés de régler les différends de leurs sujets. De même, notre nation sera sans cesse bouleversée par la guerre civile jusqu'à ce qu'elle ait fait choix de deux arbitres qui statueront sur les questions en litige. » Soweïd, fils de Gafalah lui dit alors : « Si tu vis jusqu'à cette époque, tu voudras sans doute être l'un des deux arbitres. — Moi? demanda Abou Mouça. — Oui, toi-même. » Abou Mouça, se dépouillant de sa tunique, lui répondit : « Que Dieu me refuse plutôt l'entrée du ciel et un asile sur la terre! » Plus tard, Soweïd le rencontra et lui

غفلة بعد ذلك فقال يا ابا موسى أتذكر مقالتك قال سل ربّك العافية وكان فيما كتب في العجيفة ان يجبى للكين ما احيا القرآن ويميتا ما امات القرآن ولا يتبعان الهوى ولا يداهنان في شيء فان فعلا فلا حكم لهما والمسلمون من حكمها بُرآء وقال على للحكين حين أكرة على امرها وردّ الاشتر وكان قد اشرن في ذلك اليوم على الفتح فاخبرة مخبر بما قالوا في على واند ان في ذلك اليوم على الفتح فاخبرة مخبر بما قالوا في على واند ان لم يرد سلم الى معاوية يفعل بد ما فعل بابن عفان فانصرن الاشتر خوفا على على فقال لهما على أن لا تحكما الا بما في كتاب الله فلا حكم تعالى وكتاب الله فلا حكم لكا وصيروا الاجل الى شهر رمضان على اجماع للكين في

demanda: « Abou Mouça, te souviens-tu de ce que tu me disais naguère? — Prie le Seigneur qu'il me pardonne, » lui répondit Abou Mouça.

La feuille d'instructions portait que les deux arbitres feraient revivre ce que le Koran avait institué, et qu'ils aboliraient ce qu'il avait aboli; qu'ils n'obéiraient pas à leur inclination personnelle et n'auraient recours à aucun stratagème. S'il en était autrement, leur décision serait nulle et les musulmans seraient dispensés de s'y conformer. Mais Ali était mécontent et du choix des deux arbitres, et de l'opposition faite à Achter, au moment où la victoire se déclarait pour lui. Ce dernier, informé des propos tenus contre Ali qu'on allait jusqu'à menacer du sort tragique d'Otmân, s'il refusait de faire la paix avec Moawiah, s'était éloigné fort inquiet du danger qui menaçait le khalife. Ali, s'adressant aux deux arbitres, leur dit: « Que l'arrêt rendu par vous soit exactement conforme au livre de Dieu, livre qui est tout entier en faveur de ma cause. Si vous ne jugez pas d'après le texte sacré, votre jugement sera frappé de nullité. »

موضع بين آلكوفة والشام إوكان الوقت الذي كتبت فيه المحيفة لايام بقين من صغر سنة سبع وثلاثين وقيل بعد هذا الشهر منها ومر الاشعث بالمحيفة يقرأها على الناس فرحا وسرورا حتى انتهى الى بحلس لبنى تميم فيه جهاعة من رحارة أثم منهم إعروة بن اذية التهيى وهو اخو بالل الداري فقرأها عليهم أنجرى بين الاشعث وبين اناس منهم خطب فقرأها عليهم أنجرى بين الاشعث وبين اناس منهم خطب طويل إوان الاشعث كان بدء هذا الامر والمانع لهم من قتال عدوهم حتى يفيئوا الى امر الله تعالى وقال له عُروة بن اذية اتحكّون في دين الله وامرة ونهية الرجال لا حكم الالله فكان اول من قاله وقد تنوزع في ذلك وشدّ بسيغة على الاشعث فعثر

L'entrevue des deux arbitres, dans une localité sise entre Koufah et la Syrie, fut reculée jusqu'au mois de ramadân et la feuille d'instructions fut rédigée dans les derniers jours du mois de safar, l'an 37 de l'hégire, ou, selon d'autres, le mois suivant. El-Achât parcourait le camp et donnait lecture de cette feuille d'un air satisfait et joyeux. Quand il s'arrêta dans le campement des Benou Témim, où se trouvaient plusieurs de leurs chefs et entre autres, Orwah, fils d'Odeyah le témimite, lequel était frère de Belal l'hérétique, il en fit la lecture devant eux. Une longue discussion surgit alors entre Achât et ceux qui l'écoutaient; ils lui reprochèrent d'être l'instigateur de cette affaire, et de les empêcher de combattre leurs ennemis, en se confiant à la volonté de Dieu. Orwah, fils d'Odeyah, lui dit : « Avez-vous donc la juridiction religieuse? Est-ce à vous d'exécuter les ordres et les prohibitions de la loi divine? Sachez que l'autorité appartient à Dieu seul. » Orwah fut le premier qui formula ce principe; mais il y a quelques doutes à cet égard. Puis tirant son sabre, il voulut en frapper el-Achât; mais son cheval

25

فرسة عن الضربة فاصابت عجز الفرس ونجا الاشعث وكادت العصبية ان تقع بين الصانية والنزارية لولا اختلان كطتهم في المديانة والتحكم وفي فعل عروة بن اذية بالاشعث يقول رجل من بني تمم من ابيات (1)

أعلى ٱلاشعث المُعصَّب بالتا ج حلت السلاح يا آبي اذيَّه فَالله السلام على البيريَّة فَانْظر البيوم ما يقول على واتَّبعه فذاك خير البريَّة

وقد تنوزع في مقدار من قتل من اهل الشام والعراق بصقين فذكر اجد بن الدورة عن يحيى بن سعين ان عدة من قتل بها من الغريقين في ماية يوم وعشرة ايام ماية الف وعشرة آلان من الغاس من اهل الشام تسعون الغا ومن اهل

se dérobant par un soubresaut, le sabre glissa sur la croupe du cheval d'el-Achât, qui échappa ainsi à la mort.

Ces querelles sur la religion et l'arbitrage furent le seul obstacle à l'union qui allait s'établir entre les tribus du Yémen et les descendants de Nizar. Un poëte témimite a parlé en ces termes de l'attentat d'Orwah, fils d'Odeyah, contre el-Achât:

Oses-tu bien, fils d'Odeyah, menacer de ton sabre el-Achât dont le front porte une couronne?

Pense aujourd'hui à ce que dit Ali et obéis : car de tous les êtres, Ali est le meilleur.

On n'est pas d'accord sur les pertes éprouvées à Siffin par l'armée de Syrie et l'armée d'Irak. Ahmed, fils d'el-Dawraki, croit, sur l'autorité de Yahia, fils de Moyîn, que cent dix mille hommes furent tués dans les deux armées, en cent dix jours; quatre-vingt-dix mille du côté des Syriens العراق عشرون الفا وحن نذهب الى ان عدد اهل الشام هن حصر للحرب بصفين أكثر ها قبيل في هذا البياب وهو خسون وماية الف مقاتل سوى للحدم والاتباع وعلى هذا يجب ان يكون مقدار القوم جبيعا عن قاتل منهم ومن لم يبقاتيل من للحدم وغيرهم ثلاثماية الف بل أكثر من ذلك لان اقل من فيهم معة واحد يخدمة ومنهم من معة للمسة والعشرة من للحدم والاتباع وأكثر من ذلك واهل العراق كانوا في عشريين وماية الف مقاتل دون الاتباع وللحدم واما الهيثم بن عدى وغيرة مثل الشرق بن قطاى وابو محنف لوط بن يحيى فذكروا ما تدمنا وهو ان جهلة من قتل من الغريقين سبعون الفا من اهل الشام خسة واربعون الفا ومن اهل العراق خسة وعشرون

et vingt mille parmi les troupes d'Irak. Notre opinion est que le chiffre de l'armée de Syrie qui combattait à Siffin est de beaucoup supérieur à l'évaluation qui en a été donnée: nous le portons à cent cinquante mille soldats, non compris les pages et les valets, ce qui élève l'effectif des troupes de Syrie, combattants, valets, etc. à trois cent mille hommes et au delà. En effet chaque soldat avait au moins un valet à ses ordres, plusieurs en avaient cinq, dix et même davantage, tant écuyers que valets. L'armée d'Irak comptait cent vingt mille combattants, outre les gens de suite et les valets. El-Heïtem, fils d'Adi; Charki, fils de Katami; Abou Mikhnef Lout, fils de Yahia et d'autres chroniqueurs évaluent, comme nous l'avons fait précédemment, (ci-dessus p. 293) la perte totale des deux partis à soixante et dix mille hommes; à savoir: quarante-cinq mille dans l'armée de Syrie et vingt-cinq mille dans l'armée d'Irak, dont vingt-cinq vétérans de Bedr. Quoique, après chaque affaire, le nombre des

Digitized by Google

الغا منهم خسة وعشرون بدريا وان العدد كان يقع بالتقصى والاحصآء للقتلى في كل وتعة وتحصيل هذا يتغاوت لان في قتلى الغريقين من يعرن ومن لا يعرن وفيهم من غرق وفيهم من قتل في البرفأكلت السباع فلم يدركه الاحصآء وغير ذلك مما يعتور ما وصفنا وسمعت امرأة بصغين من اهل العراق وقد قتل لها ثلاثة اولاد وهي تنشد

أعينيَّ جودا بدمع سرب على فتية من خيار العرب وما ضرهم غير حنّ النفو ساى أمير قريش غلب ولما وقع التحكيم تباين القوم جيعا واقبل بعضهم يتبرأ من بعض الاخ من اخية والابن من ابية وامرعلّ بالرحيل لعطمة

morts fût relevé et inscrit, il ne put l'être avec une exactitude rigoureuse, attendu que si l'on parvint à compter les soldats tués sur le champ de bataille, il n'en fut pas de même de ceux qui se noyèrent, de ceux qui furent tués dans le désert et dévorés par les animaux carnassiers. Ces raisons et d'autres encore jettent une grande incertitude sur l'évaluation dont nous parlons.

Une femme originaire d'Irak, qui avait perdu trois de ses fils à Siffin, fut entendue récitant ces vers:

Pleurez, mes yeux, pleurez toutes vos larmes sur ces braves, l'honneur des tribus arabes;

S'ils n'avaient perdu la vie, peu leur importait auquel des chess koreschites devait rester la victoire.

Une fois l'arbitrage décidé, la discorde éclata dans tous les rangs: partout on voyait les soldats se séparer les uns des autres; le frère s'éloignait du frère, le fils abandonnait son père. Alarmé de telles discordes, et prévoyant que ces باختلان اللهة وتغاوت الرأى وعدم النظام لامورهم وما لحقة من لللان عنهم وكثر التحكم في جيش اهل العراق وتضارب القوم بالمقارع ونعال السيون وتسابوا ولام كل فريق منهم الاخر في رأية وسارعلى يؤم اللوفة ولحق معاوية بالشام ونول دمشق وفرق عساكرة فلحن كل جند منهم ببلدة ولما دخيل على اللوفة انحازت عنه اثنى عشر الغا من القرآء وغييرهم فلحقوا بحرورآء قرية من قرى اللوفة وجعلوا عليهم شبيب بن ربي التجمى وعلى صلاتهم عبد الله بن الكوّا اليشكرى من بكر بن وائل فخرج على اليهم فكانت له معهم مناظرات فدخلوا جيعا اللوفة وانما سموا للرورية لاجتماعهم في هذة القرية وانحيازهم اليها وقد ذكر يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن

querelles détruiraient la discipline et lui aliéneraient le cœur de ses soldats, Ali donna le signal du départ. Mais le débat s'envenima dans le sein de l'armée d'Irak; les soldats se frappaient de leurs masses d'armes et du plat de leur sabre; les deux partis s'accablaient d'injures et de reproches. Lorsque Ali eut repris le chemin de Koufah, Moâwiah rentra en Syrie. A peine arrivé à Damas, il licencia son armée et chaque corps regagna ses foyers. Après le retour d'Ali à Koufah, douze mille hommes, lecteurs du Koran et autres, se réunirent dans un bourg des environs de Koufah, nommé Harourá; ils élurent pour chef Chébib, fils de Rebyi le témimite, et pour imam Abd Allah fils d'el-Kawwa el-Yachkori de la tribu de Bekr ben Waïl. Ali vint les trouver et eut avec eux plusieurs conférences, à la suite desquelles ils rentrèrent ensemble à Koufah. Cette troupe dut son nom de Harouryeh au village où elle s'était réfugiée et réunie. Yahia, fils de Moyîn, rapporte le fait suivant, d'après Wehb, fils de

جابر بن حازم عن الصلت بن بهرام قال لما قدم على الكوفة جعلت الدورية ينادونه وهو على المنبر جزعت من البلية ورضيت بالقضية و قبلت الدنية لا حكم الا لله فيقول حكم الله انتظرة فيكم فيقولون وَلَقَدْ أُوْقَى إِلَيْكَ وَالَى ٱلَّذِينَ مِن وَبَّلِكَ لَبُنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ هَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِن ٱلْخَاسِرِينَ فَيقول على فَاصْبِر إِن وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ وَلا يَسْتَحِقَّ نَكَ ٱلَّذِينَ لا يُوتِنُونَ وَى سنة ثمان وثلاثين كان التقاء الحكيى بدومة المندل وقيل بغيرها على ما قدمنا من وصف التنازع في ذلك وبعث على بعبد الله بن عباس وشريح بن هاني المهداني في البعماية رجل فيهم ابو موسى الاشعرى وبعث معاوية بعمرو المعماية رجل فيهم ابو موسى الاشعرى وبعث معاوية بعمرو

Djabir, fils de Hazim, qui le tenait de Salt, fils de Bahram: Durant le séjour d'Ali à Koufah, les Harouryeh l'apostrophant un jour, pendant qu'il était en chaire, lui dirent: « Tu te laisses abattre par l'adversité. et, cédant aux événements, tu acceptes une proposition indigne. A Dieu seul appartient la décision. — J'attends son jugement contre vousmêmes, » répondit Ali. Les séditieux reprirent: « Il a été déjà révélé, à toi et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes à Dieu des associés, tes œuvres deviendront stériles et tu seras parmi les hommes déçus dans leurs espérances. » (Koran, XXXIX, 65.) Ali répondit par le verset: « Prends patience, car les promesses de Dieu sont sincères. Ne te laisse pas séduire par ceux dont la foi est incertaine. » (ibid. XXX, 60.)

L'an trenté-huit de l'hégire, les deux arbitres se rencontrèrent à Dawmat el-Djandal, ou, d'après quelques-uns, dans un autre lieu. Nous avons déjà parlé des divergences d'opinions à cet égard (ci-dessus, p. 294). Par l'ordre d'Ali, Abd Allah, fils d'Abbas, et Choraïh, fils de Hani el-Hamdâni, ابن العاص ومعه شرحبيل بن السمط في اربعماية فلما تدانا القوم من الموضع الذي كان فيه الاجتماع قال ابن عباس لابي موسى ان عليا لم يوض بك حكما لفضول ما عندك والمقدمون عليك كثير وان الناس ابوا غيرك واني اظني ذلك لشر يسراد بهم وقد ضم داهية العرب معك فلا تنسين ان عليا بايعة الذيني بايعوا ابا بكر وهر وعثمان وليست فيه خصلة تباعدة من الخلافة وليست في معاوية خصلة تقربه من الخلافة ووصى معاوية عمرا حين فارقه وهو يويد الاجتماع بابي موسى فقال يا ابا عبد الله ان اهل العراق قد أكرهوا عليا على ابي موسى وابا واهيل الشام راضون بك وقد ضم اليك رجل طويل

avec quatre cents hommes, accompagnèrent Abou Mouça el-Achâri. De son côté Moâwiah fit escorter Amr par une troupe de quatre cents hommes, sous les ordres de Chorahbil, fils de Simt. Quand on fut proche du lieu désigné pour le rendez-vous, Ibn Abbas dit à Abou Mouça: «Sache qu'Ali ne voulait pas de toi pour arbitre, à cause de ta faiblesse d'esprit et du grand nombre d'intrigants qui t'entourent. Mais l'armée t'a imposé au khalife: elle en sera punie un jour, je le crois, car tu portes avec toi la mauvaise fortune des Arabes. N'oublie pas, du moins, qu'Ali a été proclamé par ceux-là mêmes qui avaient proclamé Abou Bekr, Omar et Otmân. Il n'y a en lui aucun vice qui puisse entraîner sa déchéance, pas plus qu'il n'y a en Moâwiah aucune qualité qui lui donne des droits au souverain pouvoir. » Au moment de rejoindre Abou Mouça, Amr alla prendre congé de Moâwiah, qui lui dit : « Père d'Abd Allah, tu sais qu'Abou Mouça a été imposé à Ali par le peuple d'Irak, tandis que nous t'avons désigné de plein gré, moi et le peuple de Syrie. L'homme avec lequel tu vas te trouver

اللسان قصير الراى فاخر ألكّر وطبّق المفصل فلا تلقه برأيك كلمه ووافاهم سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن هرو والمغيرة بن شعبة الثقفي (1) وهوُلاء عن قعد عن بيعة على في اخرين من الناس وكان التقآء عجرو وابي موسى في شهر رمضان من سنة ثمان وثلاثين فقال عجرو لابي موسى تكم وقبل خيرا فقال ابو موسى بل تكم انت يا عجرو فقال عجرو ما كنت لافعل واقدم نغسى قبلك ولك حقوق كلها واجبة لسنك وصحبتك رسول الله صلّعم وانت ضيف فتكم ابو موسى محمد الله واثنى عليه وذكر الحدث الذي اخل بالاسلام والخلان الواقع باهد ثم قال يا عجرو هم الى امر يجع الله به الالفة ويم الشعث ويصام ذات

est un beau parleur, mais un esprit étroit, un homme orgueilleux et avare; accumule les complications et ne lui laisse pas lire au fond de ta pensée. • Sur ces entrefaites, arrivèrent Saad, fils d'Abou Wakkas; Abd Allah, fils d'Amr; Mogaïrah, fils de Chôbah le takéfite, avec d'autres personnages qui avaient refusé de prêter serment à Ali.

L'entrevue d'Amr et d'Abou Mouça eut lieu pendant le mois de ramadân, l'an 38. Amr dit à Abou Mouça : Prends la parole et fais-en un bon usage. — Non, répondit Abou Mouça, parle le premier. — Je n'y consentirai jamais, reprit Amr; pourrais-je prendre le pas sur toi, lorsque ton âge, ton titre de Compagnon du Prophète et ton caractère d'hôte t'assurent des droits incontestables? • Abou Mouça prit la parole. Après avoir invoqué et béni le nom de Dieu, il rappela les événements qui troublaient la société musulmane et les discordes qui déchiraient ses membres; puis, s'adressant à Amr, il ajouta : « Cherchons, avec l'aide de Dieu, les moyens propres à ramener la concorde, à effacer nos discordes, en remédiant aux maux qui nous di-

البين نجراء عرو خيرا وقال ان لكلام اولا واخرا ومتى تنازعنا الكلام خطبا لم نبلغ اخرة حتى ننسى اوله فاجعل ما كان من كلام بيننا في كتاب نصير الية امرنا قال فاكتب فدعا عرو بعصيفة وكاتب وكان الكاتب غلاما لعمرو فتقدم الية ان يبدأ به اولا دون ابي موسى لما اراد به من المكر ثم قال له بحضرة الجماعة اكتب فانك شاهد علينا ولا تكتب شيئًا امرك به احدنا حتى تستأمر الاخر فية فاذا امرك فاكتب واذا نهاك فاصبرحتى يجتمع رأينا اكتب باسم الله الرجن الرحيم هذا فاصبرحتى علية فلان وفلان وكتب الكاتب وبدأ بعمرو فقال له عرو لا أم لك أتقدمنى قبله كانه حاهل بحقية فيدأ باسم

visent. » Amr applaudit à cette résolution et dit : « Tout discours a un commencement et une fin. Or dans la chaleur de la discussion, nous pouvons être entraînés assez loin pour perdre de vue notre point de départ. Il est bon que nos paroles soient recueillies par écrit et consignées dans un procès-verbal qui fera foi entre nous. Ayant obtenu le consentement de son collègue, Amr envoya chercher du papier et un écrivain : celui-ci n'était autre qu'un serviteur aux gages d'Amr, lequel dans l'intérêt du stratagème qu'il méditait, lui avait recommandé de placer son nom avant celui d'Abou Mouça. Puis il lui dit en présence de l'assemblée : « Écris et sois notre notaire. Toutes les fois que l'un de nous deux t'invitera à mettre quelque chose par écrit, consulte d'abord l'autre et n'écris que s'il t'y autorise En cas de refus, attends jusqu'à ce que nous nous mettions d'accord. Écris : • Au nom de Dieu clément et miséricordieux. N... et N... ont arrêté ce qui suit. » Le scribe écrivit ces paroles en commençant par le nom d'Amr. Celui-ci lui dit: Fils d'esclave, pourquoi mettre mon nom en première ligne? On

عبد الله بن قيس وكتب تقاضيا على انهها يشهدان أن لا الد الله وحدة لا شريك له وأن محدا عبدة ورسوله أرسله بالهدى ودين للمق ليظهرة على الدين كلة ولو كرة المشركون ثم قال عرو ونشهد أن أبا بكر خليفة رسول الله صلّعم على بكتاب الله وسنة رسوله حتى قبضه الله الية وقد أدى لليق الذى علية فقال أبو موسى أكتب ثم ذكر في عرمثل ذلك فقال أبو موسى أكتب ثم ذكر في عرمثل ذلك فقال أبو موسى أكتب ثم قال عرو أن عنهان ولى هذا لامر بعد عرعلى أجتماع من للسطين وشورى من أصحاب رسول الله صلّعم ورضى منهم وأنه كان مؤمنا قال أبو موسى ليس هذا ها قعدنا له فقال عرو لا بد من أن يكون كافرا أو مؤمنا قال أبو موسى كان مؤمنا قال

dirait qu'Abou Mouça a méconnu ses propres droits. » Le scribe inscrivit en tête le nom d'Abd Allah, fils de Kaïs (autres noms d'Abou Mouça). Amr continua ainsi : « Lesquels déclarent confesser qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu l'unique; qu'il n'a pas d'associé; que Mohammed, son serviteur et son apôtre, a été envoyé avec la vraie direction et la religion véridique, pour la manifester au dessus de toute autre religion, en dépit des polythéistes. » Amr poursuivit? « Nous reconnaissons qu'Abou Bekr est le vicaire de l'apôtre de Dieu; qu'il s'est conformé dans ses actes aux préceptes du livre divin et aux pratiques du Prophète et qu'il s'est acquitté de son devoir en toute sincérité, jusqu'à l'heure où Dieu l'a rappelé. - Écris » dit Abou Mouça au greffier. Une semblable déclaration fut faite sur Omar, et Abou Mouça en ordonna l'insertion. Amr continua : « Ils déclarent qu'Otman a été investi de cette charge après Omar, du consentement des musulmans et par délibération des Compagnons du Prophète (que Dieu lui accorde son salut et qu'il les agrée!); ils déclarent qu'Otmân était un vrai croyant. » - Mais ce n'est pas pour

عرو فرة يكتب فقال آبو موسى آكتب قال عرو وظالما قتل عشان او مظلوما قال ابو موسى مظلوما قال فليس قد جعل الله لولى المظلوم سلطانا يطلب بدمة قال آبو موسى نعم قال عرو فيهل تعلم لعشان وليا اقوى من معاوية قال آبو موسى لا قال هرو فليس لمعاوية أن يطلب قاتلة حيث ما كان حتى يقتله أو ينجر عنه قال بلى قال عرو المكاتب آكتب وامرة ابو موسى فكتب فقال عرو فانا نقيم البيّنة أن عليا قتل عشان قال ابو موسى هذا امر قد حدث في الاسلام وأما اجتمعنا لغيرة فهلم الى امريصلى الله تعالى به امر أمة محد صلّعم فقال عرو

cela que nous siégeons ici, » interrompit Abou Mouça. « Il faut pourtant reconnaître, dit Amr, si Otmân était infidèle ou croyant. - Il était croyant, répondit Abou Mouça. - « Ordonne alors que cela soit consigné par écrit. » Abou Mouça donna cet ordre au greffier. Amr reprit : « Et si Otmân a été tué justement ou injustement. - Injustement! » s'écria Abou Mouça. « Dieu, poursuivit Amr, n'a-t-il pas investi les amis de la victime du pouvoir de venger son sang? • Abou Mouça en convint. « Connais-tu, lui demanda Amr, un ami d'Otmân plus puissant que Moâwiah? --- Non, » dit Abou Mouca. · S'il en est ainsi, Moâwiah n'est-il pas tenu de poursuivre le meurtrier partout où il se trouve, jusqu'à ce qu'il le tue ou qu'il succombe lui-même? - Cela est vrai, » dit Abou Mouça. « Écris, » dit Amr au greffier; ce que fit celui-ci, après avoir obtenu l'assentiment d'Abou Mouça. Amr ajouta: « Nous fournirons la preuve qu'Ali est le meurtrier d'Otmân. » Abou Mouça l'interrompit : « C'est là une opinion toute nouvelle dans l'islam et qui n'a point de rapport avec le but de notre conférence. Cherchons plutôt le moyen de rétablir, avec l'aide de Dieu, la concorde parmi le peuple de Mohammed. — Quel est ce moyen? « demanda Amr.

وما هو قال ابو موسى قد علمت إن اهال العراق لا يحبون معاوية ابدا واهل الشام لا يحبون عليا ابدا فهم تخلعها جيعا ونستخلف عبد الله بن عروكان عبد الله بن عرب على بنت إلى موسى فقال عرو أيفعل ذلك عبد الله قال ابو موسى نعم اذا چله الناس على ذلك فعمد عرو الى كل ما مال الية ابو موسى فصوبة وقال هل لك في سعد قال ابو موسى لا وعدد له عرو جماعة وابو موسى يأى ذلك الا ابن عرو فأخذ عرو العصيفة فطواها ووضعها تحت قدمه من بعد أن ختماها جيعا وقال عرو أرأيت أن رضى أهل العراق بعبد الله بن عرو واباة اهل الشام وابي اهل العراق أتقاتل اهل العراق قال ابو موسى لا قال عرو رضى اهل الشام وابي اهل العراق قال ابو

« Tu sais, reprit Abou Mouça, que les habitants de l'Irak ne voudront jamais de Moâwiah, pas plus que les Syriens ne voudront d'Ali. Eh bien, destituons-les tous les deux et nommons à leur place Abd Allah, fils d'Omar. » Or, Abd Allah avait épousé la fille d'Abou Mouça. Amr demanda si Abd Allah se chargerait de venger Otmân. « Oui, répliqua Abou Mouça, si c'est le peuple qui l'y excite. Amr feignit d'épouser les sympathies d'Abou Mouça et de lui donner son assentiment; en même temps, il lui demanda ce qu'il peusait de Saad. Abou Mouça rejetant ce candidat, Amr lui proposa différents noms: ils furent également repoussés par Abou Mouça, qui ne voulait personne autre que le fils d'Omar. Alors Amr prit le procès-verbal, le plia et le plaça sous son pied, après qu'il eut été revêtu du cachet des deux arbitres; puis, il adressa à Abou Mouça cette question : « Si l'Irak reconnaît Abd Allah, et si la Syrie le rejette, feras-tu la guerre à la Syrie? - Non, » répondit Abou Mouça. « Si au contraire, la Syrie accepte Abd Allah tandis que l'Irak le موسى لا فقال عرو اما اذ رأيت الصلاح في هذا الامر والخير للمسطين فقم واخطب الناس واخلع صاحبينا معاً وتكم باسم هذا الرجل الذي تستخلفه فقال ابو موسى بل انت فقم واخطب فانت احق بذلك فقال عرو ما احب ان اتقدمك وما قولى وقولك للناس الا واحد فقم راشدا فقام ابو موسى فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انا نظرة في امرنا فرأينا اقرب ما يحضرنا من الامن والصلاح ولم الشعث وحقن الدما وجمع الالفة خلعنا عليا ومعاوية وقد خلعت عليا كما خلعت عليا واستخلفنا رجلا قد محب رسول الله صاعم بنفسه ومحبه

refuse, feras-tu la guerre à l'Irak? - Non, » répondit encore Abou Mouça. Amr continua: « Puisque tu recherches l'arrangement de cette affaire et l'intérêt des musulmans, lèvetoi, harangue l'assemblée, révoque nos deux candidats ensemble, et nomme ensuite celui que tu veux leur donner pour successeur. - Lève-toi le premier, répondit Abou Mouça, et parle; tu mérites la préséance. — Non, répliqua l'autre, je ne veux pas passer avant toi; d'ailleurs, les paroles que nous adresserons au peuple seront identiques. Lève-toi donc, selon la justice. » Abou Mouça se leva, invoqua et glorifia le nom de Dieu, puis il dit : « Musulmans, après avoir mûrement réfléchi à cette affaire, nous pensons que le moyen le plus efficace pour ramener la sécurité et la paix, réprimer les dissensions et l'effusion du sang et rétablir la concorde, est de révoquer Ali et Moâwiah. En conséquence, je dépose Ali comme je dépose ce turban; et portant la main sur son turban, il s'en dépouilla. « Nous élevons au khalifat un homme dont le père a été Compagnon du Prophète et qui l'a été lui-même; cet homme est ابوة وهو عبد الله بن عمر واطراة ورغب الناس فيه ثم نول فقام عرو نحمد الله واثنى علية وصلى على رسولة صلّعم شم قال ايها الناس ان ابا موسى عبد الله بن قيس قد خلع عليا واخرجة من هذا الامر الذى يطلب وهو اعظ به الا وانى قد خلعت عليا معة واثبت معاوية على وعليكم وان ابا موسى قد كتب فه العصيفة ان عشان قتل مظلوما شهيدا وان لولية سلطانا يطلب بدمة حيث كان وقد سحب معاوية النبى صلّعم وسحب ابوة النبى فهو الخليفة علينا ولا طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عشان فقال ابو موسى كذب عرو لم نستخلف معاوية واتما خلعناة وخلعنا عليا معة فقال عرو كذب عبد

Abd Allah, fils d'Omar; » et il lui prodigua les éloges, afin de lui gagner les sympathies de l'assemblée. Dès qu'Abou Mouça eut quitté sa place, Amr se leva. Il commença par invoquer et bénir le nom de Dieu et appeler ses bénédictions sur le Prophète, après quoi il s'exprima ainsi : « Musulmans, Abou Mouça Abd Allah, fils de Kaïs, vient de déposer Ali et de le dépouiller de l'autorité qu'Ali réclamait : il a agi en parfaite connaissance de cause. A mon tour, je me joins à lui et je dépose Ali: en conséquence, je proclame Moâwiah et le reconnais pour mon chef et le vôtre. Attendu qu'Abou Mouça a déclaré dans le procès-verbal qu'Otman a été tué injustement et martyr de la foi; que son ami a le pouvoir de poursuivre le meartrier partout où il se trouve; considérant que Moâwiah a été le Compagnon du Prophète et que son père a eu le même honneur, je déclare que Moâwiah est notre khalife et qu'il a droit à notre obéissance et à notre serment, à la condition de venger la mort d'Otmân. - Il ment! s'écria Abou Mouça, nous n'avons pas nommé Moâwiah, nous l'avons, au contraire, déposé, et Ali en même

ائله بن تيس قد خلع عليا ولم اخلع معاوية قال المسعودى ووجدت في وجد اخر من الروايات انهها اتفقا على خلع على رضد ومعاوية وان يجعلا الامر بعد ذلك شورى يختار الناس رجلا يصلح لهم فقدّم عرو ابا موسى فقال ابو موسى انى قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا امركم وتنحى فقام عيرو مكانه وقال ان هذا قد خلع صاحبه وانا اخلع صاحبه كما خلعه واثبت صاحبى معاوية فقال ابو موسى ما لك لا وفقك الله غدرت ونجرت وايما مثلك كمثل الحمار يحمل اسغارا فقال عرو بل اياك يلعن الله كذبت وتحدرت ايما مثلك كمثل الله ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ثم ركل ابا

temps que lui. — C'est Abd Allah, fils de Kaïs, qui ment, reprit Amr, car il a déposé Ali et je n'ai pas déposé Moâwiah. »

Voici ce que j'ai lu dans une autre source de traditions. Les deux arbitres tombèrent d'accord sur la déposition d'Ali et de Moâwiah et convinrent que le peuple serait ultérieurement convoqué pour élire le chef qui lui conviendrait. Invité par Amr à parler le premier, Abou Mouça s'exprima en ces termes : « Je dépose Ali et Moâwiah ; c'est à vous à régler ensuite vos affaires. » Il s'éloigna, et Amr prenant sa place dit : « Cet homme vient de déposer son maître; comme il a déposé Ali, je le dépose à mon tour et donne le pouvoir à mon maître Moâwiah. — Que fais-tu? s'écria Abou Mouça, puisse Dieu te confondre! tu es un fourbe et un scélérat, un homme tel que toi est un âne chargé de livres. - Que Dieu te maudisse! répondit Amr, le fourbe, le scélérat c'est toi; tu ressembles au chien qui lèche la main qui le frappe ou le caresse!» et d'un coup de pied il renversa Abou Mouça. Indigné de cet acte, Choraïh, fils de Hani el-Ham-



موسى فالقاة لجنبه فلما رأى شريح بن هانى الهمدانى ذلك قمع عبرا بالسوط واتخزل ابو موسى فاستوى على راحلته ولحق بمكة ولم يعد الى الكوفة وقد كانت خطته وولدة بها وآلى ان لا ينظر في وجه على ما بقى ومضى سعد وابن عبر الى بيت للقدس فاحرما وفي فعل الحكين يقول ايمن ابن خن يمة بن فاتك الاسدى

لوكان المقوم رأى يعصمون به عند الخطوب رموكم بابن عباس كن رموكم بوغّد من ذوى يَسن للن رموكم بدور ما ضرب الخاس لاسداس

وفي اختلاف للحكين وللحكة يقول بعض من حضر ذلك

dâni, cingla d'un coup de fouet la tête d'Amr. Quant à Abou Mouça, il se retira aussitôt, monta à cheval et se rendit à la Mecque. Il ne retourna plus à Koufah, son séjour habituel et celui de ses enfants, et jura de ne jamais se présenter devant Ali. Saad et le fils d'Omar se retirèrent à Jérusalem, où ils prirent l'ihram (se mirent en retraite). Eïmen, fils de Khozaïmah, fils de Fatik el-Açédi, parlant des deux arbitres, a dit:

Si le peuple se désendait contre l'adversité, à l'aide d'un jugement éclairé, c'est le sils d'Abbas qu'il vous aurait opposé;

Au lieu de se défendre avec les armes inoffensives des Yéménites, qui ne sayent pas recourir à la ruse.

Un autre poëte présent à l'arbitrage, et témoin des discussions des deux arbitres, s'exprime ainsi:

رضينا بحكم الله لا حكم غيره وبالله ربا والنبي وبالدك وبالاصلع السهادي على اماملا رصينا بذاك الشيخ في العسر واليسر رضينا به حنيًا ومسيساً وانه امامر الهدى في موقف النهى والامسر

ولای موسی یقول این اعین

ابا موسى بليت وانت شيخ قريب العفو مخرون اللسان وما محروصفا بك يا آبن قيس فيا لله من شبع يماني وامسيت العشية ذا أعتذار ضعيفُ الركن منكوبُ للجنان تعضّ اللَّفّ من نُكُم وماذا يرد عليك عصّك لالبنان

Acceptons les décrets de Dieu, lui seul peut en prononcer; reconnaissons la souveraineté de Dieu, le Prophète et la prière.

Obéissons au guide chauve, à Ali notre imam, obéissons à ce cheikh dans la bonne et la mauvaise fortune.

Vivant ou mort obéissons-lui, car il nous dirige dans les voies du salut et l'accomplissement de la loi divine.

Ibn Ayan s'adresse à Abou Mouça lui-même dans ces vers:

Tu as joué de malheur, Abou Mouça; mais un vieillard tel que toi est digne de pardon et à l'abri de la médisance.

Fils de Kaïs, Amr n'a pas été sincère avec toi, que Dieu pardonne au cheikh du Yémen!

Ce soir-là, tu méritais de l'indulgence, car tu chancelais et ton cœur était palpitant.

Tu te mordais le poing avec désespoir; mais à quoi cette marque de fureur pouvait-elle te servir?

26

وقيل انه لم يكن بينها الا ما كتباه في العصيفة واقدار ابي موسى بان عثمان قتل مظلوما وغير ذلك ها قدمنا وانهها لم يخطبا وذلك ان عرا قال لابي موسى سمّ من شعّت حتى انظر معك فسمى ابو موسى ابن عرثم قال لعمرو قد سميت انا فسرّ انت قال نعم اسمّى لك اقوى هذه الامة علينا واشدها رأيا واعلمها بالسياسة معاوية ابن ابي سفيان قال لا والله ما هو لذلك باهل قال فآتيك باخرليس هو بدونه قال ومن هو قال ابو عبد الله عرو بن العاس فلما قالها علم ابو موسى انه يلعب بغ فقال نعلتها لعنك الله فتسابا ولحق ابو موسى بمكة فطا انصرن ابو موسى انصرن عرو الى مغزاة ولم يأت معاوية فارسل

D'autres historiens soutiennent qu'il ne se passa entre les deux arbitres que ce qui fut consigné dans le procès-verbal à savoir : l'aveu fait par Abou Mouça qu'Otmân avait été tué injustement et d'autres détails qu'on a lus ci-dessus. On prétend que ni l'un ni l'autre ne haranguèrent l'assemblée. D'après cette version, Amr aurait dit à Abou Mouça: « Désigne le candidat de ton choix, afin que nous le discutions. Abou Mouça proposa le fils d'Omar, puis il dit à Amr : • Je viens de nommer mon candidat, à ton tour de me faire connaître le tien. - Soit, reprit Amr, je vais te proposer l'homme de cette nation qui a le plus d'empire sur nous, l'esprit le plus vigoureux, le politique le plus profond : c'est Moawiah, fils d'Abou Sofian. - Non, s'écria Abou Mouça, cet homme n'est pas digne du souverain pouvoir. - Eh bien, continua Amr, je vais t'en citer un autre qui ne lui est pas inférieur. - Quel est-il? » demanda Abou Mouça. « Il se nomme Abou Abd Allah Amr, fils d'el-Assi. » A ces mots, Abou Mouça comprit que son interlocuteur se moquait de lui et répondit : « Tu m'as trompé, que Dieu te

اليه معاوية يدعوة فقال اتما كنت اجتك اذا كانت لى اليك حاجة فاما اذا كانت للاجة الينا فانت احق ان تأتينا فعط معاوية ما قد دفع اليه فخمر الرأى واعمل لليبلة وامر بطعام كثير فصنع ثم دعا بخاصته وموالية واهله فقال ان سأغدو على عبرو فاذا دعوت بالطعام فدعوا موالية واهله فيجلسوا واذا شبع رجل منهم وقام فليجلس رجل منكم مكانه فاذا خرجوا فلم يبق في البيت احد منهم فاغلقوا الباب واحذروا ان يدخل احد منهم الا ان آمركم به فدخل معاوية وعرو جالس على فراشه لم يقم عنها ولا دعاة اليها نجاء معاوية نجلس على الارض واتكا على ناحية الفراش اليها نجاء معاوية العلم على الارض واتكا على ناحية الفراش

maudisse! » ét le reste de leur entretien dégénéra en invectives.

Abou Mouça se retira et partit pour la Mecque; aussitôt après son départ, Amr retourna dans sa demeure sans se présenter chez Moâwiah. Ce dernier l'ayant mandé chez lui, Amr lui fit répondre : « J'allais chez toi lorsque j'avais besoin de toi; puisque, à ton tour, tu as besoin de mes services, il est juste que tu viennes me trouver. » Moàwiah comprit quels étaient les projets d'Amr, et, après mûres réflexions, il eut recours à un stratagème. Il fit préparer un copieux repas, puis réunit ses officiers, ses affranchis et les gens de sa maison et leur dit : « Je donnerai à déjeuner chez Amr. Lorsque je dirai de servir, laissez ses affranchis et ses serviteurs se mettre à table. A mesure que l'un d'eux aura terminé son repas et se lèvera, que l'un de vous prenne sa place. Après qu'ils seront tous sortis de la salle et qu'il n'en restera plus un seul, fermez la porte et empêchez qui que ce soit des leurs d'entrer sans ma permission. » A l'arrivée de Moâwiah, Amr était assis sur des coussins : il ne se leva pas et ne l'invita

26.

وذلك ان عراكان عند نفسه انه قد ملك الامر واليه العقد يضعها فيهن يشآء ويندب للخلافة من راى نجرى بينها كلام كثير وكان فيما قال له عرو هذا الكتاب الذى بينى وبينه عليه خاتمى وخاتمة وقد اقر بان عثمان قتل مظلوما واخرج عليا من هذا الامر وعرض على رجالا لم ارهم اهلا وهذا الامر الى استخلف عليه من شئت قد اعطاني اهل الشام عهودهم ومواثيقهم نحادثه معاوية ساعة واخرجه عما كانوا عليه وضاحكه وداعبه ثم قال يا ابا عبد الله هل من غدآء قال اما والله شيء يشبع من ترى فلا فقال معاوية يا غلام هم خداك والله شيء يشبع من ترى فلا فقال معاوية يا غلام هم غداك

pas à s'asseoir. Moâwiah s'assit par terre en s'appuyant sur le bord des coussins. Par cet acte d'arrogance, Amr montrait assez qu'il se considérait comme le maître de la situation, qu'il pouvait disposer du pouvoir en faveur de qui il voulait, et appeler au khalifat qui bon lui semblait. Après avoir parlé de choses et d'autres, Amr dit à son hôte: « Voici la pièce rédigée entre Abou Mouça et moi, et revêtue de nos cachets. Par cet écrit, il a reconnu qu'Otmân a été tué injustement et il a exclu Ali du khalifat. J'ai repoussé comme indignes les différents candidats qu'il m'a présentés. En résumé, ce soin me regarde et je nommerai qui je voudrai, car l'armée de Syrie m'a donné sa parole et a prêté serment entre mes mains. » Moâwiah causa pendant une heure, il sut détourner la conversation et dérider son interlocuteur par ses saillies, enfin il lui dit: « Y a-t-il à déjeuner chez toi? » Amr lui répondit : « S'il s'agit de rassasier tout ce monde, non. » Moâwiah appela un de ses pages et lui ordonna de servir les mets qu'il avait apportés. Quand on eut servi le repas préparé d'avance, Moàwiah dit à Amr d'inviter ses afواهلك فدعاهم ثم قال له هرو وادع انت اصحابك قال نعمم يأكل اصحابك اولا ثم يجلسوا هوًلآء بعد نجعلوا كلما قام رجل من حاشية عرو جلس موضعه رجل من حاشية معاوية حتى خرج اصحاب عرو وبقى اصحاب معاوية فقام الذى وكله بذلك فاغلق الباب فقال له عرو فعلتها فقال اى والله بينى وبينك امران فاختر ايهها شئت البيعة لى او قتلك ليس وائله غيرها قال عرو فآذن لغلامى وردان حتى استشيرة وانظر رأية قال لا والله لا تراة ولا يراك الا قتيلا او على ما قلت لك قال فالوفآء اذا بطعمة مصر قال هى لك ما عشت فاستوثى كل واحد منها من صاحبة واحضر معاوية الخواص من اهل الشام ومنع

franchis et les gens de sa maison. Amr les fit venir, puis il pria Moâwiah d'y inviter aussi ceux qui l'avaient accompagné. « Soit, répondit Moâwiah, mais que vos gens se mettent à table les premiers; les miens prendront leur place. • A mesure qu'un homme de la suite d'Amr se retirait, un homme de la suite de Moâwiah le remplaçait; lorsque tous les serviteurs d'Amr furent partis et qu'il ne resta plus que les gens de Moâwiah, celui d'entre eux qui avait été posté à cet effet, se leva et ferma la porte. « Je suis pris! » s'écria Amr. « Oui, par Dieu, lui répondit Moâwiah, entre nous il n'y a plus que deux choses, et je t'en laisse le choix : ou tu me prêteras serment, ou tu vas mourir; choisis l'une ou l'autre. » Amr lui dit : « Laisse-moi du moins appeler mon serviteur Werdân, afin que je le consulte et lui demande conseil. -- Non, par Dieu, répliqua Moâwiah, tu ne le verras pas et lui-même ne te reverra que mort ou lié par le serment en question. — Et le gâteau d'Égypte, demanda Amr, me le promets-tu alors? - L'Égypte, reprit Moâwiah, t'appartiendra ta vie durant. » Quand ils se furent engagés l'un à l'autre par serان يدخل معهم احد من حاشية عرو فقال لها عروقه ورأيت ان ابايع معاوية ولم ار احدا اقوى على هذة الامة منه فبايعة اهل الشام وانصرن معاوية الى اهاله خليفة فلما بلغ عليا ما كان من ابى موسى وعرو قال انى كنت تقدمت اليكم في هذة للكومة ونهيتكم عنها فابيتم الاعصياني فكيف رأيتم عاقبة امركم اذ ابيتم على والله انى لاعرن من جلكم على خلافي والترك لامرى ولو اشاء اخذة لفعلت ولكن الله من ورآئه يريد بذلك الاشعث بن قيس والله اعلم وكنت فيا امرت كما قال ابوهيثم

امرتهُمُ امرى بمنعرج اللَّوَى فلم يستبينوا الرشد الا شُحَى الغد

ment, Moâwiah appela les officiers de l'armée de Syrie, sans permettre à la suite d'Amr d'entrer avec eux. Amr, s'adressant aux nouveaux venus, leur dit : « J'ai cru devoir prêter serment à Moâwiah, parce que je ne connais pas d'homme plus capable que lui de gouverner notre nation. » Moâwiah reçut alors le serment des troupes de Syrie et revint auprès des siens avec le titre de khalife.

Ali, apprenant ce qui s'était passé entre Abou Mouça et Amr, dit à ses partisans : « Je vous avais prévenus des suites de cet arbitrage et j'avais raison de vous l'interdire; mais vous teniez à faire de l'opposition. Que penscz-vous de l'avenir qui vous attend, depuis que vous m'avez rejeté? Par Dieu, je connais celui qui vous a poussés à la révolte et à la défection, et, si je voulais, il me serait aisé de le punir. Mais (le châtiment de) Dieu est derrière lui. » Il désignait sans doute par ces paroles Achât, fils de Kaïs. « En vous dictant mes volontés, continua Ali, je pouvais m'appliquer ce vers d'Abou Heïtem :

Je leur ai fait connâître mes ordres sur le penchant du mont Liwa; mais ils n'ont distingué leur route qu'aux premières lucurs du lendemain. من دعا الى هذه للكومة فاقتلوة قتله الله ولو كان تحت عامتى هذه الا ان هذين الرجلين للحاكمين الذين اخترتموها قد تركا حكم الله وحكا بهوى انفسها بغير حجة ولا حق معرون فاماتا ما احيا القرآن واحييا ما امات القرآن واختلف في حكمها كلامها ولم يرشدها الله تعالى ولم يوفقها فبرى الله تعالى منها ورسوله وصالح المؤمنين فتهيّأوا للجهاد واستعدوا للسير واصحوا في عسكركم ان شآء الله قال المسعودي وقد اختلف الفرق من اهل ملتفا في للكين وقالوا في ذلك اقاويل كثيرة قد اتينا على ما ذهبوا اليه وما قاله كل فريق منهم وما أيد به قوله من لخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم من فرق هذه الامة قوله من لخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم من فرق هذه الامة في كتابنا في

« Que Dieu damne celui qui a poussé à cet arbitrage! tuez-le lors même que sa tête s'abriterait sous mon propre turban. Ces deux hommes, ces deux arbitres choisis par vous, ont méconnu la loi de Dieu, pour ne juger que d'après leurs passions, sans argumentation et en dehors du droit manifeste. Ils ont étouffé ce que le Koran avait ranimé, et rendu la vie à ce que le Koran avait détruit. L'expression de leur jugement est pleine de contradictions. Dieu ue les a pas guidés ni éclairés de sa grâce. Qu'ils soient excommuniés par le Très-Haut, par son apôtre et par tout bon musulman! Et maintenant armez-vous pour la guerre sainte, préparez-vous à partir et retournez au camp avec la permission de Dieu. »

Nos sectes religieuses sont partagées sur le compte des deux arbitres. Dans notre ouvrage intitulé, Discours sur les principes des croyances, nous avons recueilli les opinions, les différents systèmes et les arguments sur lesquels s'appuient, en ce qui concerne cette question, les sectes nées dans le sein de l'islam, comme les Kharidjites, les Môtazales, les

اخبار الرمان قول على في مواقفة وخطبة وما تاله في ذلك وما اكرة علية وتأنيبة لهم بعد الكومة وما تقدم الكومة من تحذيرة اياهم منها حين التوافي تحكيم إلى موسى وهرو الا وان القوم قد اختاروا لانفسهم اقرب الناس عما يحبون ناخترتم لانفسكم اقرب الناس عما تعبون ناخترتم تيس بالامس وهو يقول الا انها فتنة فقطعوا فيها اوتاركم وكسروا قسيكم فإن يك صادقا فقد اخطا في سيرة غير مستكرة علية وإن يك كاذبا فقد لرمته التهمة وهذا كلام ألى موسى في تحذيك الناس وحضهم على الجلوس وتثبيطهم عن امير المؤمنين على في حروبة ومسيرة الى الجمل وغيرة ثم قال رضة امير المؤمنين على في حروبة ومسيرة الى الجمل وغيرة ثم قال رضة

Chiites et d'autres écoles. En outre, on trouvera dans nos Annales historiques les discours tenus par Ali en diverses circonstances, ses harangues, son opinion sur l'arbitrage et la répugnance qu'il manifesta à cet égard; les reproches qu'il adressa aux musulmans après la conférence des arbitres; et par quel langage, avant cet événement, il chercha à dissuader ceux qui insistaient en faveur d'Abou Mouça et d'Amr. C'est alors qu'il leur dit : « Les hommes choisissent ordinairement ceux qui sont le plus étroitement liés à leurs intérêts; vous, au contraire, vous avez élu ceux qui sont le plus intimement liés avec vos ennemis. Rappelez-vous pourtant ce qu'Abd Allah, fils de Kaïs, disait hier: «La « guerre d'Ali est une insurrection. Détendez vos cordes et « brisez vos arcs; car, s'il est de bonne soi, il s'engage dans « une fausse route sans y être forcé; s'il ment, de lourdes « charges pèsent sur lui. » Tel fut en effet le langage tenu par Abou Mouça, lorsqu'il voulut rendre Ali impopulaire, maintenir ses partisans dans l'inaction et les séparer du khalife dans ses différentes expéditions, telles que la bataille

في بعض مقاماته في معاتبته لقريش وقد بلغه عن اناس منهم هن قعد عن بيعته ونافق في خلافته كلام كثير وقال على قد زهت قريش ان ابن ابي طالب شجاع ولكن لا علم له بالحروب تربت ايديهم وهل فيهم اشد مراسا لها منى لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين وها انا قد اتيت على نيف وستين ولكن لا رأى لمن لا يطاع (1) قال المسعودي وقد تقدم ذكرنا لجل من اخبار لا يطاع (1) قال المسعودي وقد تقدم ذكرنا لجل من اخبار الجمل والصغين وللكين فلنذكر الآن جوامع من اخبارهم يوم النهروان ونعقب ذلك بذكر مقتله رضه وان كنا قد اتينا على مبسوط سائر ما تقدم لنا في هذا الكتاب وما تأخر فيها سلف من كتينا

du Chameau et d'autres encore. Dans une de ses Séances, Ali se plaint en ces termes, de plusieurs koreïchites, que de nombreux rapports lui dénonçaient comme refusant le serment de fidélité et combattant son autorité par des manœuvres déloyales: • Les koreïchites prétendent que le fils d'Abou Talib est brave, mais qu'il ne sait pas faire la guerre. Malheur à eux! (littéralement: que leurs mains soient remplies de terre). Y a-t-il un seul d'entre eux qui ait conduit la guerre avec plus de vigueur que moi? Je n'avais pas encore vingt ans, que j'étais vieux dans le métier des armes et voici que j'ai dépassé la soixantaine; mais un chef perd son discernement en perdant son autorité. •

Après ce rapide résumé des guerres du Chameau et de Sissin et de la conférence des arbitres, nous allons donner quelques renseignements sommaires sur la journée de Nehrewân, après lesquels nous présenterons le récit du meurtre d'Ali. Au surplus tout ce qu'on vient de lire et ce qui va suivre a été développé dans nos ouvrages précédents.

## الباب الثانى والثمانون ذكر حربه رضى الله عنه مع اهل النهروان وما لحق بهذا الباب من مقتل محد بن أبي بكر والاشتر النضعي وغير ذلك

واجتمعت النوارج فبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي وهم في اربعة الان فلعقوا بالمداين فقتلوا عبد الله بن حباب عامل على عليها ذبحوة ذبحا وبقروا بطن امراته وكانت حاملا وقتلوا غيرها من النسآء وقد كان على انفصل من الكوفة في خيرها من الغا من اهلها واتاة من البصرة من قبل ابن عباس وكان عامله عليها ثلاثة الان فيهم الاحنف بن قيس

## CHAPITRE LXXXII.

EXPÉDITION D'ALI CONTRE LES RÉVOLTÉS DE NEHREWÂN; MORT DE MOHAMMED, FILS D'ABOU BEKR; MORT D'ACHTER EN-NAKHÂYI, AVEC D'AUTRES DÉTAILS QUI SE RATTACHENT À CB SUJET.

Les Kharidjites, au nombre de quatre mille, se réunirent sous les ordres d'Abd Allah, fils de Wehb er-Raçibi, auquel ils prétèrent serment. Arrivés à Médaïn (Ctésiphon), ils égorgèrent et coupèrent en morceaux Abd Allah, fils de Houbab, gouverneur de cette ville au nom d'Ali. Ils fendirent le ventre de sa femme, qui était grosse, et massacrèrent plusieurs autres femmes. Ali, sortant de Koufah avec soixante-cinq mille hommes levés dans cette ville, reçut d'Ibn Abbas, son lieutenant à Basrah, un renfort de trois mille hommes sous les ordres d'el-Ahnef, fils de Kaïs et de Haritah, fils de Kodamah es-Saadi (an 38 de l'hégire). Il

وحارثة بن قدامة السعدى وذلك في سنة ثمان وتبلاتين فنزل على الانبار فالتامت اليه العساكر فخطب الناس وحثهم على الجهاد وقال سيروا الى قتلة المهاجرين والانصار قدما فانه طال ما سعوا في اطفآء نور الله عز وجل وحرضوا على قتال رسول الله صلّعم ومن معة الا أن رسول الله صلّعم امرني بقتل القاسطين وهم هؤلاء الذين سرنا اليهم والماكثين وهم الذين فرغنا منهم والمارقين ولم نلقهم بعد فسيروا الى القاسطين فانهم اهم علينا من الخوارج سيروا الى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبّارين يتخذهم الناس اربابا ويتخذون عباد الله خولا ومالهم دولا فابوا الا أن يبدوا بالخوارج فسار على اليهم حتى النهروان فبعث اليهم بالحارث بن مرّة العبدى رسولا

s'arrêta à El-Anbar et y réunit toutes ses forces. Dans une harangue adressée à ses troupes pour les exciter à la guerre sainte il leur dit: « Marchez contre les meurtriers des Mohadjirs et des Ansars. Il y a longtemps qu'ils cherchent à étouffer la lumière du Dieu Tout-Puissant, car ils ont fomenté la révolte contre l'apôtre de Dieu et ses partisans. Or l'apôtre lui-même m'a ordonné d'exterminer les prévaricateurs: ce sont ceux-là mêmes que nous allons attaquer; les rebelles, la victoire nous en a débarrassés; et les schismatiques, nous ne les rencontrerons plus désormais. Marchons donc contre les prévaricateurs; ils sont plus à craindre que les Kharidjites. Marchons contre ceux qui veulent, en vous faisant la guerre, devenir les maîtres et les tyrans du peuple, asservir les serviteurs de Dieu et disposer de leurs biens. »

L'armée déclara qu'elle voulait attaquer d'abord les Kharidjites; en conséquence Ali marcha contre ces derniers. Arrivé à Nehrewân, il leur adressa un parlementaire, Harit, fils de Morrah el-Abdi pour les ramener dans le devoir. Ils يدعوهم الى الرجوع فقتلوة وبعثوا الى على ان تُبتَ من حكومتك وشهدت على نفسك بالكفر بايعناك فان ابيت فاعتولنا حتى نختار لانفسنا اماما فاناً منك برآء فبعث اليهم على ان ادفعوا الى قتلة اخوانى فاقتلهم ثم اتارككم الى ان افرغ من قتال اهل المغرب فلعل الله يقلب قلوبكم فبعثوا اليه كلنا قتلة اصحابك وكلنا مستحل لدمآئهم ومشترك في قتلهم واخبر الرسول وكان رجلاً من يهود السواد ان القوم قد عبروا فهر طرارستان وهذا النهر عليه قنطرة تعرن بقنطرة طرارستان ألى هذا الوقت بين حلوان وبغداد من جادة خراسان فقال رضه والله ما عبروة ولا يقطعونه حتى نقتلهم

tuèrent cet envoyé et dirent à Ali: « Si tu renonces à ton autorité et si tu confesses tes erreurs, nous te prêterons serment; sinon, nous te déposerons, et, libres de toute obligation envers toi, nous ferons choix d'un imam. » Ali leur adressa ce second message: «Livrez-moi les meurtriers de mes frères, afin que je les punisse de mort et je vous accorderai une trêve jusqu'à ce que j'aie fini de combattre les révoltés de l'Occident. Peut-être, pendant ce temps, Dieu touchera-t-il vos cœurs. • Les Kharidjites lui répondirent : « Nous sommes tous les meurtriers de tes compagnons d'armes, nous avons tous participé à ce meurtre et nous en acceptons la solidarité. » Le messager, qui était un juif établi dans le Sawad, annonça que les rebelles avaient passé le fleuve (canal) Tararistân. Sur ce fleuve s'élève encore aujourd'hui un pont nommé pont de Tararistân; il est situé entre Houlwân et Bagdad, sur la route du Khoraçân. En apprenant cette nouvelle, Ali s'écria: « Non ils ne l'ont point passé et ne le passeront pas; avant qu'ils y arrivent, nous les aurons détruits à Romeilah. » De tout côté cependant

بالرُمَيْلة دونه ثم تواترت عليه الاخبار بقطعهم لهذا النهر. وعبورهم على هذا للسر وهو يأبي ذلك وبحلف انهم لم يعبروه وان مصارعهم دونه ثم قال رضة سيروا الى القوم فوائلة لا يغلت منهم الا عشرة ولا يقتل منكم عشرة وسار على فاشرن عليهم وقد عسكروا بالموضع المعرون بالرميلة على حسب ما قال لاصحابة فلما اشرن عليهم قال ائلة أكبر صدق ائلة ورسولة صلّعم فتصاتى القوم ووقف عليهم بنغسة ودعاهم الى الرجوع والتوبة فابوا ورموا اصحابة فقيل لة قد رمونا فقال كفوا فكرروا عليه القول ثلاثا وهو يأمرهم بأللف حتى الى برجل قتيل متشحط بدمة فقال على رضة ائلة أكبر الآن حل قتالهم اجهاءا على

il recevait des informations confirmant le passage de l'ennemi sur le pont en question; mais, refusant d'y croire, il affirmait par serment qu'ils ne pourraient traverser le fleuve et qu'ils périraient avant d'y parvenir. « Marchez, disait-il à ses troupes, marchez contre l'ennemi; dix des leurs seulement échapperont à la mort et vos pertes n'atteindront pas même à ce nombre. » L'armée s'avança et trouva l'ennemi campé à Romeïlah, ainsi qu'Ali l'avait annoncé à ses compagnons. Lorsqu'il fut en vue des rebelles, Ali s'écria: «Dieu est grand! Dieu et son Prophète ont dit vrai! » Se présentant lui-même devant l'armée des rebelles rangée en bataille, il chercha à les ramener dans le devoir et à leur inspirer le repentir; mais ils répondirent par des refus et assaillirent ses compagnons d'une volée de flèches. Ali, informé que les révoltés avaient pris l'offensive, donna l'ordre de ne pas répondre à leur attaque. Trois fois ses compagnons vinrent l'avertir et trois fois il répéta la même désense; ensin on lui apporta le cadavre d'un soldat tout souillé de sang. « Dieu est grand! dit-il alors, il nous est permis de combattre;

القوم نحمل رجل من الخوارج على اسماب على نجمح فيهم وجعل يغشى كل ناحية ويقول

اضربهم ولو ارى عليًا البستة ابيض مسرفيًّا فخرج البه على وهو يقول

يا اللهذا المبتنى عليّا انى اراك جاهلاً شقيّا قد كنت عن لقآئه غنيًا همّ نابرز هاهنا اليّا

وچل عليه على فقتله ثم خرج منهم اخر نحمل على الناس فقتل نيهم وجعل يكرّعليهم وهو يقول

اضربهم ولو أرى ابا للسن ذاك الذي لهذة الدنيا ركن (١) فضرج اليه على وهو يقول

marchons! • Un Kharidjite se précipita sur les soldats d'Ali, en blessa plusieurs et parcourut le champ de bataille en disant:

Je les frapperai, et si je vois Ali, je lui taillerai un vêtement avec mon sabre masrefite.

Ali marcha droit à lui en lui répondant par ces vers :

O toi qui provoques Ali, tu me parais ignorant et misérable. Tu pouvais bien te passer de le désier. Allons, viens ici et attaque-moi!

Puis il fondit sur lui et le tua. Un autre Kharidjite avait déjà massacré plusieurs Alides, et il chargeait en chantant:

Je les frapperai, et si je vois le père de Haçan (Ali), cet homme sur lequel le monde s'appuie.....

Ali marcha à sa rencontre en disant :

يا ايّهذا المبتنى ابا حسن اليك فانظر ايّنا يلقى الغبى حل علية وشكة بالرم وترك الرم فية فانصرن على وهو يقول لقد رأيت ابا للسن فرأيت ما تكرة وجل ابو ايوب الانصارى على زيد بن حصن فقتلة وتُتِل عبد الله بن وهب الراسبى قتلة هانى بن خاطب الازدى وزياد بن حفصة وتُتل الراسبى قتلة هانى بن خاطب الازدى وزياد بن حفصة وتُتل حرقوص بن زهير السعدى وكان جهلة من قتل من اصحاب على رضة تسعة ولم يفلت من الخوارج الاعشرة وأتي على القوم وهم اربعة الان فيهم المُحدج الا من ذكرنا من هولاء العشرة وامر على بطلب المخدج فطلبوة في يقدروا عليه فقام على وعلية اثر الحزن لفقد المخدج فانتهى الى قتلى

O toi qui provoques le père de Haçan, défends-toi, et vois qui de nous deux sera déçu dans son attente.

Et, se jetant sur lui, il le perça de sa lance avec une telle impétuosité que le fer resta dans la plaie. Ali s'éloigna en lui disant: « Eh bien, tu as vu le père de Haçan et tu as rencontré ce que tu redoutais. » Abou Eyoub el-Ansari lutta contre Zeïd, fils de Hisn et le tua. Abd Allah, fils de Wehb er-Racibi, tomba sous les coups de Hani, fils de Khatib el-Azdi et de Ziad, fils de Hafsah; Horkous, fils de Zoheïr es-Saadi, eut le même sort. Dans cette bataille les Alides ne perdirent que neuf des leurs, tandis que les Kharidjites, au nombre de quatre mille, furent exterminés, à l'exception de dix hommes seulement. El-Mokhdadj ayant péri avec le reste des Kharidjites, Ali fit chercher son corps. Comme on ne pouvait le trouver, Ali, à qui sa mort causait la plus vive douleur, voulut le chercher lui-même. Passant devant un monceau de cadavres entassés les uns sur les autres, il le fit fouiller en tous sens, et découvrit enfin le corps de Mokhبعضهم فوق بعض فقال افرجوا يمينا وشمالا واستضرجوة فقال على الله أكبر ما كذب على محد صلّعم وانع لناقص البد ليس فيها عظم طرفها حلمة مثل ثدى المراة عليها خس شعرات او سبع رؤسها معقفة (۱) ثم قال ايتونى به فنظر الى عضدة فاذا لحم محتمع على منكبه كثدى المراة عليه شعرات سود اذا مدّت المحمة امتدّت حتى تحاذى بطن يدة الاخرى ثم تترك فتعود الى منكبة فثلى رحلة ونول وخر ساجدا لله تعالى ثم ركب ومر بهم وهم صرى وقال لقد صرعكم من غرّكم قيل ومن غرّهم قال الشيطان وانفس السوء فقال كلا والذى

dadj. « Dieu est grand! s'écria Ali; le Prophète a dit la vérité: cet homme n'avait pas de mains et son bras était terminé par une excroissance de chair semblable au sein d'une femme et revêtue de cinq ou six poils entrelacés. » Il se fit apporter le corps pour le mieux examiner, et trouva à la place de l'avant-bras une excroissance de chair, au-dessous du coude, ayant la forme d'une mamelle et couverte de poils noirs; lorsqu'on tirait cette chair, elle s'allongeait jusqu'à toucher le creux de l'autre main; quand on la laissait aller, elle reprenait sa première forme sous l'épaule. Ali s'éloigna, mit pied à terre en gémissant, et, se prosternant, il invoqua le Dieu très-haut. Ensuite il remonta en selle, et, parcourant le champ de bataille couvert des corps des Kharidjites, il dit: « Celui qui vous a séduits vous a vaincus. » — « Oui donc les a séduits? » lui demanda-t-on. — « Satan et leurs passions mauvaises, » répondit-il. Comme ses compagnons lui représentaient que le parti des rebelles venait d'être écrasé par Dieu et anéanti pour toujours. « Non, ajouta Ali, par Celui qui tient ma vie entre ses mains, les rebelles sont

نفسى بيدة وانهم لنى اصلاب الرجال وارحام النسآء لا تخرج خارجة بين خارجة الا خرجت بعدها مثلها حتى تخرج خارجة بين الغرات ودجلة مع رجل يقال له الاشمط بخرج الية رجل من اهل البيت فيقتله فلا تخرج بعدها خارجة الى يوم القيمة وجمع على ما كان في عسكر الخوارج فقسم السلاح والدواب بين المسلمين ورد المتاع والعبيد والامآء على اهاليهم ثم خطب الناس فقال أن الله قد احسن اليكم واعر نصركم فتوجه وا من فوركم هذا الى عدوكم فقالوا يا أمير المؤمنين لقد كلّت سيوفنا ونفذت نبالنا ونصلت اسنة رماحنا فدعنا نستعد باحسن عدتنا وكان الذي كله بهذا الاشعث بن قيس

maintenant dans les reins de leurs pères et le sein de leurs mères. Toute révolte sera suivie d'une autre révolte semblable jusqu'à la dernière, qui éclatera entre l'Euphrate et le Tigre. Son chef, qui se nommera el-Achmat (le grisonnant), sera combattu et tué par un homme de notre famille, et, à dater de ce moment, il n'y aura plus de révolte, jusqu'au jour de la résurrection.

Ali réunit le butin pris dans le camp des Kharidjites; il distribua aux musulmans les armes et les chevaux, et rendit le reste des biens, ainsi que les esclaves des deux sexes, aux familles des vaincus. S'adressant ensuite à ses soldats, il leur dit: « Dieu vous a favorisés; il a exalté votre victoire; marchez maintenant, sans perdre de temps, et combattez vos ennemis. » On lui répondit: · Émir des croyants, nos sabres sont émoussés, nos carquois vides, nos lances n'ont plus de fer; donnez-nous le temps de nous équiper de notre mieux. » Ce fut el-Achât, fils de Kaïs, qui lui tint ce langage. Forcé de s'arrêter à Nokhaïlah, Ali vit bientôt ses

27

فعسكر على بالنُحَيلة (١) نجعل اصحابه يتسللون ويلحقون باوطانهم فلم يبق منهم الا نغر يسير ومضى للحارث بن راشد الناى في ثلاثماية من الناس فارتدوا الى دين النصرانية وهم من ولد سامة بن لوى بن غالب من ولد اسمعيل عند انفسهم وقد ابى ذلك كثير من الناس وذكروا ان سامة بن لوى ما اعقب وقد حكى عن على فيهم ما قد ذكرناة في كتابنا في اخبار الرمان ولست تكاد ترى ساميا الا متصرفا عن على من ذلك ما ظهر من على بن الجهم الشاعر الساى من النصب والانحران وقد انينا على لمع من شعرة واخبارة في الكتاب الاوسط ولقد بلغ من انحرافة ونصبة العداوة لعلى رضة انه كان يلعن اباة

soldats l'abandonner et regagner leurs foyers, de sorte qu'il ne resta plus auprès de lui qu'une poignée d'hommes. El-Harit, fils de Rachid en-Nadji, et ses trois cents soldats le quittèrent aussi et se firent chrétiens. Ils prétendaient descendre de Samah, fils de Lowayi, fils de Galib, de la famille d'Ismaïl; mais un grand nombre de généalogistes leur refusent cette origine, en se fondant sur ce que Samah, fils de Lowayi, mourut sans postérité. C'est à ces apostats que s'applique cette parole d'Ali, déjà citée dans nos Annales historiques: « Il est difficile de trouver un fils de Samah qui n'ait pas trahi la cause d'Ali. » Un poëte de la même famille, Ali, fils de Djehm, sur l'histoire et les poésies duquel nous avons donné quelques détails dans notre Histoire moyenne, se signala entre tous par l'éloignement et la haine qu'il témoignait à l'égard d'Ali. Ce sentiment d'hostilité était si violent chez lui qu'on l'entendit maudire son père, et comme on lui demandait en quoi celui-ci avait mérité sa réprobation, il répondit : « Parce qu'il m'a nommé Ali. »

فسئل عن ذلك وبما استعن اللعن فقال بتسميته اياى عليها فسرح اليهم على معقل بن قيس الرياق فقتل للحارث ومن معة من المرتدين بسيف البحر وسبا عيالهم وذراريهم وذلك بساحل البحرين ونزل معقل بن قيس بعض كور الاهواز بسبى القوم وكان هناك مصقلة بن هبيرة الشيباني عاملا لعلى فصاح به النسوة أمن علينا فاشتراهم بثلثهاية الف درهم واعتقهم وأدى من المال مأتى الف وهرب الى معاوية وتال على قيم الله مصقلة فعل فعل السيد وفر فرار العبيد لو اتأم اخذنا ما قدرنا على اخذة ولو عسر انظرناه وان محدله من ابيات اخذة بشيء وانغذ العتق وق ذلك يقول مصقلة من ابيات

Par l'ordre d'Ali, Mâkil, fils de Kaïs er-Riahi, se mit à la poursuite d'el-Harit et des apostats qu'il commandait; il les extermina au bord de la mer sur le littoral du Bahreïn, et fit prisonniers leurs enfants et leurs femmes. De là, Mâkil, fils de Kaïs, se rendit avec ses captifs dans un district de l'Ahwaz gouverné au nom d'Ali, par Maskalah, fils de Hobeïrah Cheïbani. Cédant aux sollicitations des captives, Maskalah les racheta au prix de trois cent mille dirhems et leur rendit la liberté; mais, sur cette somme, il ne paya que deux cent mille dirhems et se réfugia auprès de Moâwiah. Ali en fut informé et dit : « Que Dieu réprouve Maskalah, il a agi comme un noble maître et s'est enfui comme un esclave! S'il était demeuré, nous aurions touché sur la rançon ce que nous aurions pu, lui accordant un délai s'il était gêné et lui abandonnant la somme entière s'il était dans la détresse. » Quoi qu'il en soit, Ali valida le rachat des captives. Maskalah a rappelé lui-même cette aventure dans ces vers:

تركتُ نسآ للى بكر بن واثل واعتقتُ سبيا من لُوَى بن غالب وفارقتُ خير الناس بعد محد للا قليل لا محالة داهب

وفي ذلك يقول الاخر

ومصقلة الذي قد باع بيعا ربيحا يوم ناجية بن سامه

ولمصقلة انعال اتاها وحيل علها قد ذكرناها وما قال في ذلك من الشعر في الكتاب الاوسط وعلى بن محد بن جعفر الذي يقول فيمن انتهى الى سامة بن لوى

### وسامةُ منتّا فاما بنوة فأمرهُمُ عندنا مظلمُر

J'ai laissé libres les femmes de la tribu de Bekr ben Wail, et affranchi les prisonniers issus de Lowayi, fils de Galib.

Mais j'ai abandonné le meilleur des hommes après Mohammed, pour une faible somme qui devait être bientôt dissipée.

Un autre poëte a dit dans le même sens:

Maskalah, cet homme qui a fait une vente lucrative, le jour des prisonniers de Nadji issus de Samah.

Dans notre Histoire moyenne nous avons rapporté les aventures et les stratagèmes de Maskalah, et nous avons cité les vers où il raconte ces circonstances de sa vie. Ali, fils de Mohammed, fils de Djäfar, dans une pièce de vers contre ceux qui rattachaient leur origine à Samah, fils de Lowayi, a dit:

Samah fut un des nôtres; mais quant à sa postérité, son origine est obscure à nos yeux.

اناس أتونا بانسابهم خُرافة مضطع محلمُ وقلنا لهم مثل قول الوصى وكل اقاويسله مُحكَمُر اذا ما سئلت فلم ندر ما تقول فقل ربنا اعلمُر

وفي سنة تمان وثلاثين وجه معاوية عرا بن العاص الى مصر في اربعة الان ومعه معاوية بن حديج وابو الاعور السكى واستعمل عرو عليها حياته واونا له بما تقدم من ضمانه فالتقواهم ومحد بن ابى بكر وكان عامل على عليها بالموضع المعرون بالمستّاة فاقتتلوا فانهرم محد لاسلام اصحابه اياه وتركهم وصار الى موضع بمصر فاختفى فيه فاحيط بالدار فخرج اليهم محد فيمن معه من اصحابه فقاتلهم حتى قتل فأخذه

A ceux qui nous présentent une généalogie mensongère, tortueuse, chimérique,

Nous opposons cette parole du  ${\it Waçi}$  (Ali) dont toutes les sentences sont inébranlables :

Si tu ignores ce que l'on te demande, réponds : Dieu le sait.

L'an trente-huit de l'hégire, Moâwiah envoya en Égypte Amr, fils d'el-Assi, avec quatre mille hommes; Moâwiah, fils de Hodaïdj, et Abou'l-Awar es-Soulami l'accompagnaient. Amr conserva le gouvernement de cette province, sa vie durant, conformément à la promesse que Moâwiah lui avait faite précédemment. Mohammed, fils d'Abou Bekr, agent d'Ali dans ce pays, rencontra les partisans de Moâwiah près d'un lieu nommé Mosannat. On en vint aux mains; Mohammed, trahi et abandonné par ses soldats, prit la fuite et se cacha dans une autre localité de l'Égypte. Cerné dans sa retraite, il fit une sortie avec les compagnons qui lui étaient restés fidèles, et périt les armes à la main. Son

معاوية بن حديج وهرو بن العاص وغيرها نجعلوة في جلد حار وصوموة بالنار وذلك في موضع بمصر يقال له كوم شريك وقيل انه فعل به ذلك وبه شيء من الحياة وبلغ ذلك معاوية فاظهر الغرح والسرور وبلغ عليا قتل محد وسرور معاوية فقال جرعنا عليه على قدر سرورهم في جرعنا عليه على قدر سرورهم أي جرعنا عليه كان في ربيبا وكنت دخلت هذة الحروب مثل جزي عليه كان في ربيبا وكنت اعدة ولدا وكان بي برا وكان ابن الى فقل مثل هذا الحرن وعند الله حسبته وولى الاشتر مصر وانفذه اليها في جيش فلا بلغ ذلك معاوية دس الى دهقان كان بالعريش فارغبه وقال اترك خراجك عشربن سنة واحتل بالسم الاشتر في طعامه اترك خراجك عشربن سنة واحتل بالسم الاشتر في طعامه

corps, tombé au pouvoir de Moâwiah, fils de Hodaïdj, d'Amr, fils d'el-Assi, et des autres partisans de Moâwiah, fut enfermé dans la peau d'un âne et jeté au feu. Ce honteux traitement lui fut infligé à Kaum-Chérik, et l'on ajoute que Mohammed respirait encore. Au reçu de cette nouvelle, Moâwiah témoigna la joie la plus vive. Ali, informé de la mort de Mohammed et de la satisfaction qu'elle inspirait à Moâwiah, s'écria: • Ce meurtre m'afflige autant qu'il les réjouit. Jamais, depuis le début de ces guerres, trépas ne m'a plus douloureusement affecté. Mohammed avait grandi auprès de moi; fils de mon frère, il était à mes yeux comme mon enfant et il m'était tout dévoué. Il est disficile d'être plus cruellement frappé. Je recommande son âme à Dieu. » Puis il donna l'Égypte à Achter et l'y envoya avec une armée. Dès que Moâwiah en fut instruit, il fit avertir secrètement le dihkân d'el-Arich, et le gagna à sa cause en lui promettant le dégrèvement de l'impôt pendant vingt ans, s'il consentait à empoisonner Achter dans un repas. Lorsque

فلا نزل الاشتر العربيش سأل الدهقان اى الطعام والشراب احب البه قيل له العسل فاهدى البه غسلا وقال هو من امرة وشأنه ووصفه له وكان الاشتر صائمًا فتناول منه شربة فا استقرت في جوفه حتى تلف واتى من كان معه على الدهقان ومن معه وقيل كان ذلك بالقلزم والاول اثبت فبلغ ذلك عليا فقال لليدين وللفنم وبلغ ذلك معاوية فقال ان لله جنودا في العسل وقبض على اصحابه في هذه السنة ثلث رزق على حسب ما كان يجل البه من المال من الحالة شم ورد عليه مال من اصبهان فخطب الناس وقال اعدوا الى عطآء رابع فوالله ما انا لكم بخازن وكان في عطاية اسوق للناس بأخذ كما يأخذ الواحد

Achter fut arrivé à el-Arich, le dihkân s'informa des mets et des boissons qu'il préférait, et apprenant qu'il aimait le miel, il lui en offrit en lui faisant un grand éloge de sa qualité et de son goût exquis! Achter, qui jeûnait ce jourlà, le fit préparer en breuvage. A peine en eut-il avalé une gorgée qu'il expira. Ses compagnons firent périr le dihkân et sa suite. On a prétendu que cet événement eut lieu à Kolzoum, mais il est plus probable que ce fut à el-Arich. Ali en fut informé et dit: « Ses mains et sa bouche (l'ont tué). » Moâwiah reçut cette nouvelle en disant: « Dieu a des armées même dans le miel. »

Cette même année, Ali accorda trois gratifications à ses troupes avec les subsides que ses agents lui firent passer. Ayant reçu de nouvelles sommes d'Ispahân, il appela ses soldats et leur dit: « Préparez-vous à recevoir une quatrième gratification; mais, par Dieu, je ne suis pas votre trésorier. » Il ne s'adjugea, dans la distribution générale, qu'une part égale à celle d'un simple soldat.

منهم ولم يكن بين على ومعاوية من للحرب الا ما وصغنا من صغين وكان معاوية في بقية ايام على يبعث سرايا تغير وكذلك على كان يبعث من يمنع سرايا معاوية من اذية الناس وقد اتينا على ذكر السرايا والغارات فيما سلف من كتبنا قال المسعودي وقد تكم طوائف من الناس ممن سلف وخلف من اهل الارآء من الخوارج وغيرهم في فعل على يبوم الجمل وصفيين ومدبرين وتباين حكمة فيها من قتلة من اهل صغين مقبلين ومدبرين واجهازة على جرحآئهم ويوم الجمل لم يتبع موليا ولا اجهز على جريج ومن التي سلاحة او دخل دارة كان آمنا وما اجابهم به شيعة على في هذين اليومين لاختلان حكمها وهو ان

La guerre de Siffin, que nous avons racontée ci-dessus, est la seule qui éclata entre Ali et Moâwiah. Ce dernier, jusqu'à la mort d'Ali, se borna à faire ravager le pays par des corps expéditionnaires. Ali, de son côté, envoya des troupes pour protéger les habitants contre les déprédations de l'armée de Moâwiah. Nous avons parlé de ces expéditions dans nos ouvrages précédents.

Les docteurs anciens et modernes parmi les Kharidjites et d'autres sectes ont critiqué la conduite d'Ali à la journée du Chameau, ainsi qu'à Siffin, et signalé la contradiction qui règne dans ses ordres durant ces deux guerres. A Siffin, ils le montrent exterminant ceux qui résistent et ceux qui fuient, et achevant les blessés; à la journée du Chameau, au contraire, il épargne les fuyards, laisse la vie aux blessés, à ceux qui jetaient leur armes ou rentraient dans leurs demeures, et leur accorde l'amân. Pour disculper Ali de cette contradiction apparente dans ses ordres durant ces deux guerres, les Chiites répondent: « A la bataille du Chameau,

اصحاب للجمل لما انكشفوا لمريكن لهم فئة يرجعون اليها واتحا رجع القوم الى منازلهم غير تحاربين ولا منابذين لامام ولا لامامته مخالفين فرضوا باللف عنهم وكان للكم بينهم رفع السيف اذ لم يطلبوا علية اعوانا واهل صقين كانوا يرجعون الى فئة مستعدة وامام منتصب بجع لهم السلاح ويسنى لهم الاعطية ويقيم لهم الانزال ويجبر كسرهم ويجل راجلهم ويردهم فيرجعون الى للحرب وهم الى امامته منقادون ولرأية متبعون ولغيرة مخالفون ولامامته تاركون ولحقة جاحدون وبانة يطلب ما ليس لة تابلون فاختلف حكم اليومين لما وصفنا وتباين ما ليس لة ذكرنا والل فريقين من السائل والتجيب كلام يطول

les adversaires d'Ali, après leur défaite, n'avaient plus de centre autour duquel ils pouvaient se rallier; ils retournèrent chez eux abandonnant la lutte, renonçant à tout acte hostile contre Ali et sa qualité d'imam, et acceptant l'amnistie : il était donc juste qu'ils fussent épargnés, puisqu'ils ne cherchaient pas d'auxiliaires contre le vainqueur. Mais, après Sissin, les rebelles se réunirent à des troupes préparées au combat sous les ordres d'un imam choisi par eux, qui leur distribua des armes, leur assigna une solde, leur prépara des logements, répara leurs pertes, guida leur marche et les mit en état de recommencer la guerre. Soumis à cet imam et exécutant ses volontés, ils résistèrent à Ali, nièrent sa qualité d'imam et contestèrent ses droits en réclamant contre ses prétentions illégitimes. Ce que nous venons de dire explique sa conduite et les différences qui distinguent ses actes dans ces deux guerres. Les objections des uns et les réponses de leurs adversaires sont fort développées et nous entraîneraient trop loin. Mais on en trouذكرة ويتسع شرحة وقد اتينا على استيفآئة وما ذكرة كل فريق منهم فيما سلف من كتبنا فاغنى ذلك عن اعادته والله ولى التوفيق ،

# الباب الثالث والثانون دكر مقتل امير المؤمنين على بن ابي طالب رصة

وفي سنة اربعين اجتمع عكة جهاعة من الخوارج فتداكروا الناس ما هم فيه من الحرب والفتنة فتعاهد ثلاثة منهم على قتل على ومعاوية وهرو بن العاص وتواعدوا واتفقوا ان لا ينكص رجل منهم عن صاحبة الذي يتوجة حتى يقتله او يُقتَل دونة وهم عبد الرجن بن ملجم وكان من تجيب وكان عدادهم

vera le détail, avec l'exposé des arguments de chacune des deux sectes, dans nos ouvrages d'une date plus ancienne; nous n'avons donc plus à y revenir ici. La protection vient de Dieu.

#### CHAPITRE LXXXIII.

ASSASSINAT DU PRINCE DES CROYANTS ALI, FILS D'ABOU TALIB.

En l'année 40 de l'hégire, une troupe de Kharidjites réunis à la Mecque s'entretenaient des guerres et des désastres qui les accablaient, lorsque trois d'entre eux convinrent de tuer Ali, Moâwiah et Amr, fils d'el-Assi. Ils jurèrent d'un commun accord de ne pas abandonner la victime que chacun d'eux avait choisie, avant de l'avoir immolée, ou de périr dans cette entreprise. Le premier de ces conjurés était Abd er-Rahman, fils de Moldjem, de la famille de Toudjib. Cette famille étant comprise dans la tribu de Murad, Abd

فى مراد فنسب اليهم وحبّاج بن عبد الله الصريمي ولقبه البرك وزادويه مولى بنى العنبر فقال ابن ملجم لعنه الله انا اقتل عليا وقال البرك انا اقتل معاوية وقال زادويه انا اقتل عليا بن العاص واتعدوا ان يكون ذلك ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وقيل ليلة احدى وعشرين نخرج عبد الرحن بن ملجم لعنه الله الى على رضه فها قدم الكوفة اتى الى تطام بنت عمة وكان على قد قتل اباها واخاها يوم النهروان وكانت اجمل اهل زمانها شخطبها فقالت لا اتزوجك حتى تسمح لى قال لا تسأليني شيئاً الا اعطيتك قالت ثلاثة الان وعبد وقينة وقتل على فقال ما سألت فهو لك الا قتل على فلا اراك تدركينه فقالت بل التمس

er-Rahman portait le surnom de Muradi. Le second se nommait Haddjadj, fils d'Abd Allah es-Sarimi, surnommé Borek; le troisième, Zadaweih, affranchi des Benou'l-Anbar. Ibn Moldjem ayant déclaré qu'il voulait frapper Ali, Borek se chargea de Moâwiah, et Zadaweïh d'Amr, fils d'el-Assi. La nuit du 17, ou, selon d'autres, du 21 du mois de ramadân, fut choisie pour l'exécution du crime. Abd er-Rahman, fils de Moldjem, se rendit aussitôt à Koufah, où résidait Ali; et, à peine arrivé, il se présenta chez sa propre cousine nommée Kotam, dont Ali avait tué le père et le frère à la bataille de Nehrewân. Ibn Moldjem ayant sollicité la main de cette femme, une des plus belles de son temps, elle lui dit : « Je ne t'épouserai que si tu me prouves ta générosité. — Tout ce que tu me demanderas, répondit-il, je te l'accorderai. — Je veux, continua Kotam, trois mille dirhems, un esclave, une servante et la mort d'Ali. - Tu auras ce que tu désires; mais, quant à Ali, je ne crois pas que tu puisses t'en défaire. - Il me faut son sang, répliqua cette femme; si tu le répands, tu assouviras ma vengeance,

غِرِّته فإن اصبته شغيت نفسى ونفعك وتفعل العيش معى وأن هلكت فا عند الله خير لك من الدنيا فقال والله ما جاءي الى هذا المصر وقد كنت هاربا منه الا ذلك قد اعطيتك ما سألت وخرج من عندها وهو يقول

ثلاثة الان وعبد وقينة وتتلى علياً بالحسام المصمّم فلا مهر اغلا من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم

فلقية رجل من اشجع يقال له شميب بن نجدة من الخوارج فقال له هل لك في شرف الدنيا والاخرة قال وما ذاك قال تساعدني على قتل على قال تكلتك إمك لقد جنّت شيئًا إدّا قد عرفت بلاة في الاسلام وسابقته مع النبي عم فقال ابن ملجم

tes vœux seront en même temps réalisés et tu goûteras le bonheur dans mes bras; si tu succombes, Dieu te réserve une récompense préférable à tous les biens de ce monde. — Eh bien, s'écria alors Ibn Moldjem, la pensée qui t'inspire est la seule qui m'avait attiré dans cette ville d'où j'étais parti en fugitif. Ce que tu désires sera fait. • Et il s'éloigna en répétant ces vers:

Trois mille dirhems, un esclave, une servante et Ali expirant sous ce glaive acéré!

Une dot, si précieuse qu'elle soit, vaut-elle Ali? Une âme, si énergique qu'elle soit, vaut-elle l'âme d'Ibn Moldjem?

Il rencontra un Kharidjite de la famille d'Achdjâ, nommé Chébib, fils de Nedjdeh, et lui dit: « Veux-tu de la gloire dans ce monde et dans l'autre? » Cet homme le pressant de s'expliquer, il ajouta: « Il faut m'aider à tuer Ali. — Que ta mère pleure ta mort! s'écria Chébib, c'est un projet odieux! Je connais la constance inébranlable d'Ali et je le place audessus de tous, à côté du Prophète. — Malheureux, inter-

لعنه الله ويحك اما تعم انه قد حكم الرجال في كتاب الله عر وجل وقتل اخواننا المسلمين فنقتله ببعض اخواننا فاقبل معد حتى دخلا على قطام وهي في المسجد الاعظم قد ضربت كلَّة لها وهي معتكفة ليلة للجمعة لثلث عشرة مضت من رمضان فاعطتها أن مجاشع بن وردان قد انتدب لقتله معها ودعت لهها بحرير وعصبتهها واخذوا اسيافهم وتعدوا مقابلين لباب السدة التي يخرج منها على الى المجد وكان على يخرج كل غداة اول الاذان يوفظ الناس للصلاة وقد كان ابن ملجم لعند الله مر بالاشعث وهو في المسجد فقال لد فعدك الله فسمعها حجر بن عدى فقال قتلته يا اعور قاتلك الله وخرج على ينادى ايها الناس الصلاة الصلاة فشد عليه ابن ملهم واصحابه لعنهم rompit Ibn Moldjem, ignores-tu qu'il juge d'après le livre de Dieu, et qu'il est le meurtrier de nos frères les vrais croyants? Le sang de plusieurs de nos frères crie vengeance: Ali doit mourir. » Il conduisit son interlocuteur chez Kotam. Cette femme s'était retirée, dès la nuit du 13 ramadan, sous une tente de tissu léger dans l'enceinte même de la grande mosquée. Elle leur apprit que Modjaché, fils de Werdân, réclamait l'honneur de frapper le khalife avec eux; elle leur donna une étoffe de soie et excita leur fanatisme par ses exhortations. Ils prirent leurs épées et allèrent s'asseoir en face de la porte du vestibule par où Ali pénétrait dans la mosquée, lorsqu'il venait chaque matin, au premier appel du muezzin, réveiller les fidèles pour la prière. Ibn Moldjem rencontra dans la mosquée el-Achât, qui lui dit: · Honte à toi devant Dieu! · Hodjr, fils d'Adi, surprit ce propos et dit à Achât : « Homme borgne, tu es l'assassin d'Ali, que Dieu te maudisse! • En ce moment Ali sortait de chez lui et répétait à haute voix : « Musulmans, à la prière! à la

الله وهم يقولون للحكم لله لا لك وضربه ابن ملهم على رأسه بالسيف في قرنه واما شبيب فوقعت ضربته بعضادة الباب واما بجاشع بن وردان فهرب وقال على لا يفوتنكم الرجل فشد الغاس على ابن ملهم يرمونه بالحصى ويتناولونه ويصيعون فضرب ساقه رجل من هدان برجاه وضرب للغيرة بن نوفل ابن للرث بن عبد المطلب وجهة فصرعة واقبل به الى للسن ودخل ابن وردان بين الناس فنها بنفسة وهرب شبيب حتى اق رحاه فدخل علية عبد الله بن مجدة وهو احد بنى ابيم فراة يغزع للحرير عن صدرة فسأله عن ذلك نجترة خبرة فانصرن عبد الله الى رحاه واقبل اليه بسيغة فضربة حتى فانصرن عبد الله الى رحاه واقبل اليه بسيغة فضربة حتى

prière! » Ibn Moldjem et ses complices se précipitèrent sur lui en disant : « Le pouvoir appartient à Dieu et non à toi. » Ibn Moldjem lui porta un coup d'épée dans la tête, entre les deux yeux; l'épée de Chébib alla frapper un des jambages de la porte; le troisième conjuré Modjaché, fils de Werdan, prit la fuite. « Ne laissez pas échapper l'assassin, » murmura Ali. On se précipita sur les traces d'Ibn Moldjem, on lui jeta des pierres, on le saisit de main en main au milieu des cris et du tumulte. Un Arabe des Benou-Hamdân lui asséna un coup de pied dans la jambe; Mogaïrah, fils de Naufel, fils d'el-Harit, fils d'Abd-Mottalib, le frappa au visage, le terrassa et le conduisit ensuite en présence de Haçan. Ibn Werdân, se glissant à travers la soule, avait pu se sauver. Quant à Chébib, il prit la suite et courut se résugier dans sa demeure. Abd Allah, fils de Nedjdeh, son frère consanguin, y pénétra en même temps que lui. Voyant le meurtrier arracher de son sein l'étoffe de soie (que Kotam lui avait donnée), il lui demanda ce que cela signifiait; Chébib lui révéla tout. Abd Allah courut chez lui, prit son قتله وذكر ان عليّا لم ينم تلك الليلة وانه لم يزل يمشى بين اللباب والجرة وهو يقول والله ما كذبتُ ولا كُذّبتُ وانها الليلة التى وعدت فيها فلما خرج صاح بط كان للصبيان فصاح بهن بعض من في الدار فقال على ويحك دعهن فانهن نوائح وقد ذكرت طائفة من الناس ان عليّا اوصى ابنية للسن وللسين انها شركاؤه في آية التطهير وهذا قول كثير هن ذهب الى النص ودخل الناس يسألونه فقال بعضهم يا امير المؤمنين الأيت ان فقدناك ولا نفقدك أيبايع الناس للسن فقال ما امركم ولا انهاكم انتم ابصر ثم دى للسن وللسين وقال

sabre, se jeta sur Chébib et le frappa jusqu'à ce qu'il le laissât expirant.

On rapporte qu'Ali avait veillé toute cette nuit-là et qu'il répétait en se promenant de la porte au fond de sa chambre: « Dieu sait que je n'ai jamais menti ni été taxé de mensonge: Cette nuit est bien celle où ma destinée doit s'accomplir. » Au moment où il sortait, des oies appartenant à de jeunes enfants se mirent à pousser des cris: un de ses serviteurs voulait les chasser: « Laisse-les crier, lui dit Ali, ce sont les pleureuses de mes propres funérailles. »

Quelques personnes racontent qu'Aliannonça en mourant à ses deux fils Haçan et Huçeïn qu'il les associait à lui dans le signe de la pureté (cf. tome I, p. 67 et suiv.). Telle est la tradition longuement commentée par ceux qui suivent l'interprétation textuelle. On interrogea Ali sur ses dernières volontés; un des assistants lui dit: « Prince des croyants, ne veux-tu pas en nous quittant nous dédommager de ta perte? Ne faut-il pas élire Haçan? — Je n'ai rien à vous ordonner ni à vous défendre, répondit Ali; vous y aviserez vousmêmes. » Puis appelant Haçan et Huçeïn il leur adressa les recommandations suivantes : « Conservez dans votre cœur

اوصيكا بتقوى الله وحدة ولا تبغيا الدنيا وان بغتكا ولا تأسفا على شيء منها قولا لليق وارجا اليتم واعينا الضعيف وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ولا تأخذكا في الله لومة لائم ثم نظر الى ابن للنفية فقال هل سمعت ما اوصيت به اخويك قال نعم قال اوصيك بمثله واوصيك بتوقير اخويك وتريين امرها ولا تقطعتي امرا دونهما ثم قال اوصيكا به فانه صغيركما وابن ابيكا فاكرماة واعرفا حقم فقال له رجل من القوم ألا تعهد يا امير المؤمنين قال لا ولكني اتركهم كما تركهم رسول تعهد يا امير المؤمنين قال لا ولكني اتركهم كما تركهم القيم الله صقعم قال فا ذا تقول لربك اذا اتبته قال اقول اللهم ابقيتني فيهم ما شمّت ان تبقيني ثم قبضتني وتركتك فيهم فان شمّت

la crainte du Dieu unique. Si le monde est injuste envers vous, ne vous montrez pas injuste à son égard; ne vous abandonnez à aucune affliction terrestre. Proclamez la vérité: secourez l'orphelin; assistez le pauvre; soyez la terreur de l'oppresseur et le refuge de l'opprimé. Que jamais une plainte ne monte à Dieu contre vous. » Et tournant ses regards sur le fils de la Hanéfite, il l'ui dit : « As-tu entendu ce que je viens de prescrire à tes deux frères? — Oui, répondit-il. — Ces conseils, reprit Ali, s'adressent également à toi. Respecte tes deux frères, suis leurs ordres avec déférence, et ne prends jamais une résolution sans les consulter. » Puis il ajouta: « Je vous recommande ce jeune homme; c'est votre plus jeune frère et le fils de votre père; traitezle avec bonté et respectez ses droits. » Un de ceux qui étaient là lui dit : « Prince des croyants, ne feras-tu donc pas de testament politique? - Non, répliqua Ali, je vous laisse ainsi que vous a laissés l'apôtre de Dieu. --- Mais que diras-tu à ton Seigneur lorsque tu paraîtras devant lui? » Ali répondit : « Je lui dirai : O mon Dieu, tu m'as laissé vivre aussi

افسدتهم وان شمّت اصلحتهم ثم قال اما والله انها الليلة التى ضرب فيها يوشع بن نون ليلة سبعة عشر وقبض صلّعم ليلة احدى وعشرين وبقى رضّه للمعة والسبت وقبض ليلة الاحد ودفن بالرحبة عند المسجد بالكوفة وقدمنا فيها سلف من هذا الكتاب في تغازع الناس في موضع قبرة وما قيل في ذلك وقبض وقد الى له اثنتان وستون سنة وقد قدمنا التنازع في مقدار سنة وقال للسن والله لقد قبض فيكم الليلة رجل ما سبقة الاولون الا بغضل النبوة ولا يدركوة الاخرون ان رسول الله صلّعم كان يبعثه لمبعث فيكتنفه جبريل عن يمينة وميكائيل عن يسارة فلا يرجع حتى يفتح الله علية وكان

longtemps qu'il t'a plu, puis tu m'as rappelé à toi. J'abandonne ce peuple entre tes mains : au gré de ta volonté, tu le précipiteras dans le mal ou tu le dirigeras vers le bien. » Il dit aussi : « C'est dans une pareille nuit, la dixseptième du mois, que Josué, fils de Noun, fut mortellement frappé; » mais Dieu ne le rappela à lui que la vingt-unième nuit. Or Ali vécut encore le vendredi et le samedi et n'expira que dans la nuit (veille) du dimanche. Il fut inhumé dans un vaste terrain attenant à la mosquée de Koufah. L'emplacement de son tombeau a soulevé des opinions différentes dont il a déjà été fait mention ci-dessus (p. 289). Ali mourut âgé de soixante-deux ans; mais la même incertitude règne sur cette question. Son fils Haçan prononça alors ces paroles: « La mort vous a ravi, cette nuit, un homme qui ne reconnaissait dans le passé qu'une seule supériorité, celle de l'apostolat, et qui ne sera égalé par personne dans l'avenir. Car lorsque l'apôtre de Dieu le chargeait d'une expédition, l'ange Gabriel veillait à sa droite, l'ange Michel à sa gauche. Il quittait le champ de bataille seulement quand Dieu lui

48

الذى صلى عليه للسن ابنه وكبر تسعا وقيل غير ذلك ولم يترك صفرا ولا بيضا الا سبعماية درهم بقيت في عطائه اراد ان يشترى بها خادما لاهله وقال بعضهم ترك مايتين وخسين ذرها ومعتفه وسيغه ولما ارادوا قتل ابن ملجم قال عبد الله بن جعفر دعوني حتى اشفى نفسى منه فقطع يديه ورجليه واحى له مسمارا حتى اذا صار جهرة كحله به فقال سبحان الذى خلق الانسان انك لتحكل عينك بمُلول مصاص ثم ان الذي خلق الانسان انك لتحكل عينك بمُلول مصاص ثم ان الناس درجوة في بوارى ثم طلوها بالنفط واشعلوا فيها النار فاحترق وفيه يقول فجران بن حِطّان الرقاشي يمدحه في ضربه لعلى من شعر له طويل فقال

avait donné la victoire. Ce même fils Haçan prononça sur son corps les prières funéraires et récita neuf fois la formule du tekbir; mais on n'est pas d'accord sur ce fait. Ali ne laissa ni or ni argent; on ne trouva chez lui que six cents dirhems, provenant de sa part du butin et qu'il destinait à l'acquisition d'un eunuque pour le service intérieur. D'après une autre version, il laissa deux cent cinquante dirhems, un koran et un sabre.

Quand le supplice d'Ibn Moldjem fut décidé, Abd Allah, fils de Djâfar, demanda et obtint la permission d'assouvir luimême sa vengeance sur l'assassin. Après lui avoir coupé les mains et les pieds, il fit rougir un clou au feu et le lui enfonça brûlant dans les yeux. Au milieu de ces tourments, Ibn Moldjem lui dit: « Par le Dieu très haut, créateur de l'homme, une lancette de chirurgien pénétrera un jour dans tes yeux et te ravira la lumière. » Ensuite on le plaça au milieu de copeaux enduits de résine, on y mit le feu et il périt dans les flammes. Ymrân, fils de Hittân er-Rakachi, a

يا ضربة من تنتي ما اراد بها الاليبلغ من ذى العرش رضوانا الله لاذكرة يوما ناحسبة اوئ البرية عند الله ميرانا

ولعمران بن حطّان وابية حطّان اخبار كثيرة قد اتينا على ذكرها في كتابنا اخبار الزمان في بأب اخبار الخوارج من الازارقة والاباضية وللحرية والصغرية والنجدية وغيرهم من فرق الخوارج الى سنة ثمان عشرة وثلثماية وكان اخرمن خرج منهم بديار ربيعة المعرون بغيرون (1) فادخل على المقتدر بالله بعث به ابن جدان من كفر توتا وقد كان خرج في ايامة ايضا المعرون بأبي شعيب وقد رثا الناس عليّا في ذلك الوقت والى هذة الغاية

chanté le meurtrier d'Ali dans une longue poésie dont voici un fragment :

O coup porté par une main pieuse, afin d'obtenir les grâces du roi assis sur le trône éternel!

Au jour du jugement j'invoquerai son nom, et je suis certain que nul homme ne pesera d'un poids semblable dans la balance divine.

Cet Ymrân ainsi que Hittân son père sont l'objet de plusieurs récits dont nous avons fait mention dans nos Annales historiques au chapitre intitulé « Histoire des Kharidjites tels que les Azrakites, les Ibadites, les Hamrites, les Safarites, les Nedjdites et autres sectes, jusqu'à l'année 318 de l'hégire. » Le dernier de ces hérétiques fut un certain Gairoun qui, s'étant révolté dans le Diar-Rébyâh, fut pris et envoyé de la ville de Kefer-Touta à la cour de Moktadir Billah, par Ibn Hamdân. Vers la même époque eut lieu aussi la révolte d'un autre sectaire nommé Abou Choâib. Le meurtre d'Ali donna naissance à un grand nombre d'élégies, et, de nos jours encore, elle a inspiré plus d'un poète. Parmi les

وذكروا مقتله فمن رثاة في ذلك الوقت ابو الاسود الدولي من ابيات

ولا ترّت عيون الشامتينا بخير الناس طرّا اجمعينا ودنّلها ومن ركب السفينا ومن قرأ المثاني والمبينا رأيتُ النور فوق الناظرينا بانك خيرهم حسبًا ودينا

ألا ابلغ معاوية بن مخر أفي شهر الصيام نجعتهونا قتلتم خيرمن ركب المطايا ومن لبس النعال ومن حذاها اذا استقبلت وجد ابي حسين لقد علمت قريش حيث كانت

وانطلق البرك الصريمى الى معاوية فطعنه بخنجر في اليته وهو يصلى فاخذوه ووقف بين يديه فقال له ويلك وما انت وما

poésies contemporaines de l'événement, on cite celle d'Abou'l-Aswad ed-Douali dont voici un passage:

Dis à Moâwiah, fils de Sakhr (que les blasphémateurs soient frappés d'épouvante!),

Dis-lui: As-tu donc choisi le mois du jeûne pour nous faire pleurer la mort du plus excellent de tous les hommes,

De l'être le plus parfait parmi ceux qui ont dompté un cheval ou mis le pied sur un vaisseau,

Parmi ceux qui chaussent des sandales, parmi ceux qui lisent les chapitres consacrés, le livre de l'évidence?

Quand j'étais en présence du père de Huçein, j'ai vu la lumière (prophétique) briller sur son front.

Partout et toujours, ô Ali, les Koreïchites sauront que tu l'emportes sur eux par la double supériorité de la naissance et de la foi.

De son côté, Borek es-Sarimi rejoignit Moâwiah et le frappa d'un coup de poignard au-dessous des reins, tandis qu'il était en prières. Il fut arrêté et conduit devant ce prince, qui lui dit : « Misérable, comment te nommes-tu et quels sont tes projets? » Borek répondit : « Laisse-moi vivre et tu خبرك تال لا تقتلنى واخبرك نانا تبايعنا في هذة الليلة عليك وعلى على وعلى عرو ناحبسنى عندك نان كانا قتلا والا خليت سبيلى فطلبت قتل على فلك الله على أن أنا أنا قتلته أن أتيك حتى اضع يدى في يدك فقال بعض الناس قتله يومند وقال بعضهم حبسه حتى جاءة قتل على رضه ثم اطلقه وانطلق زادوية وقيل أنه عرو بن بكر التهجى الى عزو بن العاص فوجد خارجة تاضى مصر جالسا على السرير يطعم الناس في تجلس عرو وقيل بل صلى خارجة بالناس الغداة وذلك اليوم تخلف عرو عن الصلاة لعارض فضربه بالسيف فدخل عليه عرو وبه رمق فقال له خارجة والله ما اراد غيرك فقال عرو لكن اراد

sauras tout. Nous avons juré de faire mourir trois personnes en cette même nuit: toi, Ali et Amr. Retiens-moi prisonnier: ou bien ces deux hommes ont été tués ou ils ont échappé à la mort. Dans le second cas, rends-moi la liberté, et je me charge de tuer Ali. Dieu m'est témoin que, sitôt cet acte accompli, je viendrai me remettre entre tes mains et à ta discrétion. Selon les uns, Moâwiah le fit périr sur-le-champ; selon les autres, il le garda en prison jusqu'à ce qu'il eût reçu la nouvelle de la mort d'Ali; il lui rendit alors la liberté.

Quant à Zadaweih, que d'autres historiens nomment Amr, fils de Bekr de la tribu de Témim, lorsqu'il se présenta chez Amr, fils d'el-Assi, il trouva Kharidjah, le kadi d'Égypte, assis sur le trône et dans le palais d'Amr, faisant les honneurs d'un festin. D'après un autre récit, Kharidjah récitait au milieu des fidèles la prière du matin, en l'absence d'Amr qu'une indisposition retenait chez lui. L'assassin (le prenant pour Amr) le frappa de son sabre. A ses derniers moments Kharidjah reçut la visite d'Amr et lui dit: « C'est

الله خارجة واوقف الرجل بين يدى هرو فسأله عن خبرة فقص عليه القصة واخبرة ان عليّا ومعاوية قد قتلا في هذه الليلة فقال له هرو بن العاص ان قتلا او لم يقتلا لا بد من قتلك فبكا فقيل له أجرعا من الموت مع هذا الاقدام فقال لا والله ولكن ها ان يغوز صاحباى بقتل على ومعاوية ولا افوز انا بقتل هرو فضربت عنقه وصلب وكان على كثيرا ما يتقتل ويقول

تلكم قريش تمنّانى لتقتلنى فلا وربّك ما بروا ولا ظفروا فان هلكت فرهن ذمتى لكم بذات رِدْفَين لا يعفو لها اثر

à toi seul qu'il en voulait. — Oui, répondit le prince, mais c'est Kharidjah que Dieu avait désigné. » Puis il fit appeler le meurtrier et l'interrogea. Celui-ci fit des aveux complets et lui annonça que cette même nuit Moâwiah et Ali avaient été tués. « Qu'ils aient été tués ou non, lui dit Amr, il faut que tu meures. » A ces mots, Zadaweih fondit en larmes, et, comme on s'étonnait de cette marque de faiblesse en face de la mort, après une action aussi hardie, il ajouta: « Dieu sait que ce n'est pas la mort qui fait couler mes larmes, mais le regret d'avoir manqué Amr, quand Ali et Moâwiah sont tombés sous le fer de mes compagnons. » Il eut la tête tranchée et son corps fut attaché au gibet.

On entendait souvent Ali répéter ces vers de sa composition :

Famille de Koreïch, tu souhaites que je périsse; mais ma mort ne sera pour toi ni un bonheur ni un succès.

Car si je succombe, tu auras à payer la dette de mon sang à deux lieutenants (Haçan et Huçeīn) qui ne la laisseront pas prescrire. (Sur le sens de ridf, voyez C. de Perceval, ouvrage cité, II, 102.)

وكان يكثر من هذين البيتين

اشدد حيازيمك للوت فان الموت لاقسيكا ولا تجرع من المسوت اذا حسل بسواديسكا

وسمع في الوقت الذي قتل فيه وقد خرج الى المسجد وقد عسر عليه فتح باب دارة وكان من جذوع الخل فاقتلعه وجعله ناحية وانحل أزارة فشدة وجعل يفشد هذين البيتين وقد كان معاوية دس اناسا من المحابة الى الكوفة يشيعون موت فاكثر الناس القول في ذلك حتى بلغ عليا رضة فقال في مجالسة قد اكثرتم من نعى معاوية والله ما مات ولا يموت حتى يملك ما تحت قدمى وانما أراد ابن آكلة الكبود أن يعلم ذلك منى

Il redisait aussi ces deux vers :

Ceins tes reins en face de la mort, la voici qui s'avance. Ne tremble pas lorsqu'elle se dressera devant toi dans ta demeure.

Peu d'instants avant de recevoir le coup mortel, tandis qu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée, la porte en tronc de palmier qui fermait sa demeure lui ayant opposé de la résistance, il l'arracha de ses gonds et la mit à l'écart. En même temps sa tunique se dénoua, et c'est en la rattachant qu'il prononça les deux vers qui précèdent. Moâwiah avait chargé quelques affidés de répandre dans Koufah le bruit de sa mort. Cette nouvelle était déjà l'objet de toutes les conversations, lorsqu'elle parvint à Ali. Il dit à ceux qui l'entouraient: « C'est trop parler de la mort de Moâwiah; sachez qu'il n'est pas mort et qu'il ne mourra point avant de posséder le sol que je foule sous mes pieds. Le fils de la Mangeuse de cœurs (surnom de Hind, mère de Moâwiah) veut

فبعث من يشيع ذلك فيكم ليعم ويتيقن ما عندى فيه وما يكون من امرة في المستقبل من الرمان ومر في كلام كثير يذكر فيه ايام معاوية ومن تلاة من يزيد ومروان وبنيه وذكر الجاج وما يسومهم من العذاب فارتفع النجيج وكثر البكا والشهيق فقام قائم من الناس فقال يا امير المؤمنين لقد وصغت امورا عظيمة ان كان ذلك كائن فقال والله ان ذلك لكائن ما كذبت ولا كذبت فقال اخر ومتى يكون ذلك يا امير المؤمنين قال اذا خضبت هذه من هذه ووضع احدى يديه على رأسه والاخرى على لحيته فاكثر الناس البكا فقال لا تبكوا في وقتكم هذا فستبكون بعدى طويلا فكاتب اكثر اهل

seulement connaître ma pensée. En chargeant ses émissaires de propager ce brûit, son but est de scruter mes intentions à son égard et d'apprendre de ma bouche les destinées qui lui sont réservées. » Ali prédit alors avec toutes sortes de détails la période de Moâwiah, de ses successeurs Yézid, Merwân et ses deux fils; il annonça l'avénement de Haddjadj et les cruautés qu'il exercerait sur ses sujets. Ses paroles furent accueillies par des sanglots, des pleurs et des gémissements. Un des assistants se leva et dit : « Prince des croyants, tu nous as prédit de graves événements; doiventils réellement s'accomplir? - Oui, répondit Ali, ils doivent s'accomplir; car je n'ai jamais menti, je n'ai jamais été taxé de mensonge. - Et quand s'accompliront-ils? • démanda un autre. — Ali répliqua : « Quand le sang de ceci couvrira cela, » et il posa une main sur sa tête, tandis que de l'autre il montrait sa barbe. Cette réponse redoublant l'affliction des auditeurs: « Ce n'est pas maintenant, ajouta Ali, que vous · devez pleurer: vos larmes couleront assez longtemps quand je ne serai plus. Presque tous les habitants de Koufah écriالكوفة معاوية سرا في امورهم واتخذوا عندة الايادي فوالله ما مضت الا ايام قلائل حتى كان ذلك وسند كر فيها يرد من هذا الكتاب بعد ذكرنا لرهدة ولمع من كلامة جهلا من اخبارة ايضا في ايام معاوية بن سغيان وبالله التوفيق

## الباب الرابع والثمانون ذكر لمع من كلامة وزهدة واختبارة

لم يلبس على في ايامة ثوبا جديدا ولا اقتنى ضيعة ولا ربعا الا شيئًا كان له بينبع مما تصدق به وحبّسه والذى حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته اربعماية خطبة ونيف وثمانون

vent en secret à Moâwiah pour sauvegarder leurs intérêts et avoir part à ses faveurs. Encore un peu de temps et tout ce que je vous ai révélé s'accomplira.

Plus bas dans cet ouvrage, après avoir décrit la piété d'Ali et cité quelques-unes de ses paroles mémorables, nous reviendrons sur les événements qui le concernent, en racontant l'histoire de Moâwiah, fils de Sofiân. — La protection vient de Dieu!

#### CHAPITRE LXXXIV.

PAROLES MÉMORABLES D'ALI; SA PIÉTÉ ET AUTRES DÉTAILS SUR SA VIE.

Il ne porta jamais de vêtements neufs pendant son règne, et ne posséda ni terre ni maison, à l'exception d'un domaine à Yanbo qu'il employait en bonnes œuvres et en dotations pieuses. On a conservé de lui quatre cent quatre-vingts et quelques homélies, comprises dans le recueil complet de خطبة يوردها على البديهة تداول الناس ذلك عنه قولا وهملا وقيل له من خيار العباد فقال الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اسأوا استغفروا واذا اعطوا شكروا واذا ابتلوا صبروا واذا اغضبوا غفروا وكان يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن ترود منها محمد انبيا الله ومصلى ملائكته ومهبط وحيه ومتجر اوليائه اكتسبوا فيها الرحة وربحوا فيها للبنة فن ذا يذمها وقد اذنت بمينها ونادت بفراقها ونعت نفسها واهلها ومقلت لهم ببلاياها الملا وتوفت بسرورها الى الشرور وراحت بلجيعة وابتكرت بعافية تحذيرا وترغيبا وتحويغا فذمها رجال غداة الندامة وجدها

ses Séances. Fruits de l'improvisation, elles se transmettaient par la parole et servaient de règle de conduite.

Quelqu'un lui demandant quels étaient les meilleurs parmi les serviteurs de Dieu, il répondit : « Ceux qui se réjouissent de faire le bien et se repentent de faire le mal; ceux qui donnent en remerciant, qui supportent avec patience l'adversité et expient par le repentir un mouvement de colère. » Il disait aussi : «Le monde est une demeure sûre pour qui en use avec sincérité, un séjour salubre pour qui sait le comprendre, un trésor pour qui peut y amasser des provisions. La terre est le temple des prophètes, l'oratoire des anges, le but de la révélation divine, un lieu de trafic où les saints amassent des trésors de miséricorde et gagnent le paradis. Pourquoi maudire ce bas monde? Est-ce qu'il ne nous avertit pas que la séparation est prochaine? Est-ce qu'il ne nous annonce pas son départ imminent? Il pleure sa fin et celle de ses enfants. Ses épreuves nous enseignent à supporter le malheur; ses joies qui finissent dans les larmes, la douleur qui en est le dénoûment doivent fortiاخرون غب المكافاة ذكرتهم فذكروا تصاريفها وصدقتهم فصدّقوا خدمتها فيا ايها الذام المدنيا المغتر بغرورها متى استدامت لك الدنيا بل متى غرتك من نفسها أحضاجع ابائك من البلا ام بمصارع امهاتك من الثرى كم قد عللت بكفك ومرضت بيدك تبغى لها الشفا وتستوصف لها الدوا من الاطبّآء لم ينفعها بشفائك ولم تستشف بطلبتك قد مثلت لك بد الدنيا نفسك وبمصرعد مصرعك غدا لا ينفعك بكاؤك ولا يغنى عنك احبّاؤك ولم يسمع في مديج الدنيا احسن من هذا وما حفظ من كلامد في بعض مقاماتد في صغة الدنيا

fier notre âme en l'avertissant, en l'effrayant et en l'excitant au bien. Les uns blâment le monde, quand ils touchent au repentir; les autres l'exaltent, quand ils ont reçu la rétribution de leurs œuvres. Si le monde les avertit, ils doivent se rappeler ses vicissitudes; s'il ne les trahit point, ils doivent le servir avec loyauté. O vous qui maudissez le monde et cédez à ses illusions, quand donc l'avez-vous trouvé constant? Quand vous a-t-il séduit de lui-même? Est-ce en vous offrant le spectacle de vos pères abattus par le malheur, de vos mères couchées au fond d'un cercueil? Que de fois n'avez-vous pas soigné de vos mains et tenu dans vos bras ces chers malades dont vous souhaitiez si ardemment la guérison? En vain vous appeliez à leur secours toutes les ressources de l'art; vos soins ont été inutiles, vos vœux ne leur ont pas rendu la vie. Profitez de l'exemple que la fortune plaçait sous vos yeux; comme eux, vous tomberez sous le coup fatal, et, ce jour-là, ni vos larmes ni le dévouement de l'amitié ne pourront vous y soustraire. Det éloge du monde est certainement le plus vrai et le plus éloquent qui ait jamais été prononcé.

Voici encore une autre sentence d'Ali sur le même su-

انه قال الا ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد ارتحلت مقبلة ولهذه ابنآء ولهذه ابنآء فكونوا من ابنآء الاخرة ولا تكونوا من ابنآء الدنيا الاخرة ولا تكونوا من ابنآء الدنيا الاخرة ان الزاهدين في الدنيا اتخذوا الدنيا والراغبين في الاخرة ان الزاهدين في الدنيا اتخذوا الارض بساطا والتراب فراشا والماء طيبا وفوضوا الدنيا تغويضا الا ومن اشتاق الى للبنة سلاعن الشهوات ومن اشفق من النار رجع عن المرمات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ومن راقب الاخرة سارع في الدنيا هانت عليه المصيبات ومن راقب الاخرة سارع في الديات الا وأن الله عبادا النار في النار معذّبين قلوبهم مخزونة واسرارهم مأمونة انفسهم عفيفة وحاجتهم خفيفة صبروا اياما قليلة فصارت العقبي

jet, telle que l'histoire nous l'a conservée : « La vie terrestre s'éloigne et fuit, la vie future vient au-devant de nous : l'une et l'autre ont leurs enfants. Soyez les enfants de la vie future et non ceux de la vie périssable; méprisez les biens de celle-ci pour n'aspirer qu'aux joies de l'autre vie. Ceux qui ont renoncé au monde dorment sur la terre nue, le front dans la poussière; l'eau fait leurs délices. La terre n'est à leurs yeux qu'un bien passager et d'emprunt. Celui qui soupire après le ciel méprise les séductions de la chair; celui qui redoute le feu éternel s'abstient des plaisirs défendus. Le renoncement au monde rend faciles les épreuves de la vie, l'attente du ciel ouvre la voie des bonnes œuvres. Parmi ses serviteurs, il en est à qui Dieu montre, pour ainsi dire, les élus au sein de la félicité éternelle, les réprouvés au milieu des tortures de l'enfer. Ces cœurs fidèles ne divulguent pas les secrets qui leur sont confiés. La conscience en repos, ayant peu de besoins ici-bas, ils patientent quelques jours encore dans l'espérance des joies infinies que le ciel

لهم راحة طويلة اما الليل فصافوا اقدامهم تجرى دموعهم على خدودهم يجارون الى ربهم ويسعون فى فكاك رقابهم واما النهار فعلماء حكماء بررة اتقيا كانهم الفراخ قد براهم النون والعبادة ينظر اليهم الناظر فيقول مرض وما بهم من مرض ان خولطوا فقد خالطهم امر عظيم من ذكر النار ومن فيها وقال لابنه الحسن يا بُنَّى استغن عن من شئت تكن نظيرة وسل من شئت تكن اميرة ودخل وسل من شئت تكن اميرة ودخل علية رجل من اصحابه فقال كيف اصحت يا امير المؤمنين قال اصحت ضعيفا مذنبا اكل رزقى وانتظر اجلى فقال ما تقول فى الدنيا قال رضة وما اقول فى دار اولها غم واخرها موت من استغنى فيها فتن ومن انتقرفيها حين حلالها حساب وحرامها

leur réserve. La nuit, pieusement prosternés, le visage baigné de larmes, ils implorent leur Seigneur et cherchent à s'affranchir du joug qui courbe leur cou. Le jour, docteurs ou magistrats, mais toujours austères et vénérant Dieu, la terreur du mal et l'adoration les rassemblent comme de timides oiseaux. En les voyant, on les croirait souffrants et malades; ce n'est pas cependant la maladie qui circule dans leurs veines, mais la pensée terrible du feu éternel et des damnés. . — . Mon cher enfant, disait-il à Haçan, veuxtu être l'égal d'un autre homme? Sache te passer de lui. Son esclave? Tends la main devant lui. Son maître? Accorde-lui tes bienfaits. » Un de ses amis l'ayant abordé en disant : • Comment se porte le prince des croyants? » il répondit : « Comme un pauvre pécheur vivant du lot qui lui a été assigné et attendant le terme fatal. » — « Que ditesvous de ce monde? • lui demanda son interlocuteur. — • Que puis-je dire, reprit Ali, d'une demeure au seuil de laquelle est la douleur et à l'autre extrémité la mort? où le riche

عقاب قال فاتى الخلق انعم قال اجساد تحت التراب قد امنت من العقاب وهي تنتظر الثواب ودخل ضرار بين صمرة وكان من خواص على على معاوية وافدًا فقال لا صف لى عليا فقال اويعفنى امير للومنين قال معاوية لا بيد من ذلك قال اما اذا كان لا بد من ذلك قال كان رضة بعيد للدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتأجر العلم من جوانبة وتنطق الكة في نواحية يتجبه من الطعام ما خشن ومن اللباس ما قيصر يجيبنا اذا دعوناة ويعطينا اذا سألناة فكنا والله على تقريبه لنا وقربة منا لا نكله هيبة له ولا ننتدبه لعظمته في نفوسنا يبسم عن ثغر كاللؤلو المنظوم يعظم اهل الدين ويرح

est condamné à la corruption, et le pauvre à la misère; où un jugement sévère attend les bons, et le feu éternel les méchants? — Quels sont les heureux de ce monde? — Ceux, répondit Ali, qui dorment sous la terre, exempts des tourments de l'enfer et dans l'attente d'une récompense.

Un-des intimes d'Ali, Dirar, fils de Damrah, étant chargé d'une mission auprès de Moâwiah, ce prince lui dit: « Faismoi le portrait d'Ali. — Que le prince des croyants veuille bien m'excuser, répondit Dirar. — Parle, je le veux, » répliqua Moâwiah. Dirar reprit: « Puisque vous l'ordonnez, sachez que c'était un homme qui embrassait un horizon immense et déployait une rare énergie. Sa parole était un arrêt, ses jugements reposaient sur la justice. La science rayonnait autour de sa personne, la sagesse se manifestait dans son attitude. Les mets les plus grossiers, les vêtements les plus humbles étaient ce qu'il recherchait. A toutes nos demandes il accordait une réponse, à toutes nos prières un bienfait. Malgré notre intimité et la familiarité qu'il nous témoignait, nous n'osions pas lui adresser la parole ni l'ap-

المساكين ويطعم في المسغبة يتها ذا مغربة او مسكينا ذا متربة يكسو العربان وينصر اللهفان ويستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل وظلمته وكاني به وقد ارئ الليل سدوله وغارت مجومه وهو في تعرابه قابض على لحيته يتمطل تمطل السلم ويبكى بكآء للحرين ويقول يا دنيا غرى غيرى الى تعرضت ام الى تشوقت هيهات هيهات لا حان حينك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لى فيك فعمرك قصير وغنيك حقير وخطرك يسير آة مى قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فقال له معاوية زدن شيئا من كلامه فقال ضراركان يقول اعجب ما في الانسان قلبه

peler, tant était grand le respect dont nos cœurs étaient pénétrés. Son sourire laissait voir une rangée de perles. Il honorait la piété et soulageait l'infortune. On voyait toujours à sa table un orphelin de sa famille ou un pauvre nécessiteux. Il habillait ceux qui étaient nus et secourait ceux qui étaient sans défense. Il abhorrait le monde et ses pompes menteuses; il aimait la nuit et ses ténèbres. Je crois le voir encore, lorsque la nuit avait étendu ses voiles, vers l'heure où les étoiles descendent à l'horizon, prosterné dans son oratoire, sa barbe dans les mains; il s'agitait comme un blessé, et, répandant des larmes amères, il s'écriait : • O monde, séduis un autre que moi! Est-ce moi que tu peux attaquer? Que me font tes séductions? Va, fuis loin d'ici! Ton heure n'est pas venue. Je te répudie trois fois (formule du divorce) et sans retour. Brève est ta vie, misérables sont tes joies, éphémères tes honneurs! Hélas! que les provisions sont insuffisantes pour un voyage aussi long à travers de si horribles solitudes! » Moâwiah ajouta : « Redis-moi encore quelques-unes de ses paroles. » Dirar continua ainsi : « Ali disait souvent : « Ce qu'il y a de plus étonولة مواد من للحكة واصداد من خلافها فان سنح له الرجا اذلّه الطمع وان مال به الطمع اهلكه للحرص وان ملكه القنوط قتله الاسف وان عرض له الغضب اشتد به الغيظ وان اسعد بالرضى نسى للفظ وان ناله للون فنحه للجرع وان افاد مالا اطفاة الغنى وان عضته فاقة فنحه الفقر وان اجهدة للوع اقعدة الغنى وان عضته فاقة فنحه الفقر وان اجهدة للوع اقعدة الضعف وان افرط به الشبع كظّته البطنة فكل تقصير به مضر وكل افراط له مفسد فقال له معاوية زدني كلما وعيته من كلامه فقال هيهات ان اتى على جهيع ما سمعته منه شم قال سمعته يوصى كميل بن زياد ذات يوم فقال له يا كميل ذب عن المومن فان ظهرة حى الله ونفسة كريمة على الله وظالمه خصم

nant chez l'homme, c'est son cœur avec les germes de sagesse et les sentiments opposés qui s'y livrent un perpétuel combat. Dès que l'espérance sourit à l'homme, l'ambition l'asservit et l'entraîne dans l'abîme de la passion effrénée. S'il s'abandonne au découragement, le désespoir le tue; s'il cède à la colère, bientôt sa fureur ne connaît plus de bornes. Si la providence le favorise, il perd le souvenir de ses bienfaits. Si la crainte le domine, il se déshonore par sa lâcheté. Au sein des richesses, il se corrompt; sous l'étreinte de la pauvreté, il tombe dans les hontes de la misère. La faim l'aiguillonne; l'inanition le renverse. S'il s'abandonne au plaisir de la table, son estomac succombe sous un lourd fardeau. Les privations l'épuisent; les excès le mènent au tombeau. Moâwiah invita Dirar à lui répéter tout ce qu'il avait recueilli de la bouche d'Ali. « Il me serait impossible, reprit celui-ci, de rapporter tout ce que je lui ai entendu dire; mais voici le conseil qu'il donnait un jour à Komeil, fils de Ziad : « Ô Komeil, ne touche pas au fidèle, car il est sous la tutelle du ciel; sa

الله فاحذركم عن ليس له ناصر الا الله قال وسمعته يقول ذات يوم ان هذه الدنيا اذا اقبلت على قوم اعارتهم محاسن غيرهم واذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم قال وسمعته يقول نظر الغنى يمنع عن الصبر قال وسمعته يقول ينبغى المؤمن ان يكون نظرة عبرة وسكوته فكرة وكلامه حكمة وكان رسول الله صلّعم بعد ان قتل جعفر بن ابي طالب الطيّار بموتة من ارض الشام لا يبعث بعلى بوجة من الوجوة الا يقول رَبِّ لا تَذُرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ وجل على في يوم أحد على كردوس من المشركين فكشفهم فقال جبرئيل يا محد ان هذة لهى المواساة فقال النبي صلّعم يا جبرئيل ان عليًا منى قال جبرئيل

vie est précieuse aux yeux de Dieu, et son oppresseur devient l'ennemi de Dieu même. Je vous le dis : craignez ce-lui qui n'a d'autre protecteur que Dieu, » Un autre jour, je lui ai entendu dire : « Si la fortune sourit à quelqu'un, elle lui prête les qualités qu'il n'a pas; si elle l'abandonne, elle lui retire en même temps ses propres qualités. — Le spectacle de l'opulence chasse la résignation. — Chaque regard du fidèle doit être un enseignement; son silence, une méditation; sa parole, une sentence. »

Lorsque Djâfar, fils d'Abou Talib et-Tayar, eut été tué à Moutah, bourgade de Syrie, le Prophète n'envoyait jamais Ali en expédition sans dire: « Seigneur, ne me laisse pas seul toi qui es le meilleur des héritiers. » (Koran, xxi, 89.) A la bataille d'Ohod, Ali ayant chargé et dispersé un escadron de l'armée infidèle, Gabriel dit au Prophète: « Mohammed, voici une consolation (à ta défaite). — Ali, dit le Prophète, est avec moi. — Et moi, répliqua l'ange, je suis avec vous deux. » Cette tradition est enseignée par Ishak, qui la tenait d'Abou Israyil et d'autres personnages.

29

Ali s'arrêta un jour devant un mendiant et dit à Haçan: « Prie ta mère de lui donner un dirhem. » Fatimah lui dit : « Il ne nous reste plus que six dirhems pour acheter de la farine. » Ali répliqua : « On n'est vrai croyant qu'à la condition de compter moins sur ce que l'on possède que sur les bienfaits de Dieu, » et il lui prescrivit de donner les six dirhems à ce pauvre. Sur ces entrefaites, passe un homme conduisant un chameau par la bride. Ali le lui achète au prix de cent quarante dirhems, en demandant huit jours pour le payer. Il n'avait pas encore défait la corde qui retenait l'animal, qu'un autre Arabe arrive, examine le chameau attaché et en demande le prix. « Deux cents dirhems, répond Ali. - Je l'achète, • lui dit cet Arabe; il pèse la somme entre les mains d'Ali et s'en va. Ali met à part cent quarante dirhems, prix de son premier marché, et porte les soixante autres dirhems à Fatimah. « D'où vient cet argent? » demande-t-elle. Ali répond : « C'est la confirmation de cette parole de ton père : Une bonne action rapporte dix fois sa valeur. »

ملّعم من جاء بالحسنة فلا عشر امثالها ومر ابن عباس بقوم ينالون من على ويسبونه فقال لقائدة ادنى منهم فادناة فقال ايكم الساب الله قالوا نعوذ بالله ان نسب الله قال فايكم الساب رسول الله قالوا نعوذ بالله ان نسب رسول الله قال فايكم الساب على بن إلى طالب قالوا اما هذا فنعم قال فاشهد لسمعت رسول الله يقول من سبّنى فقد سب الله فن سب عليا فقد سبّنى فاطرقوا فالما ولى ابن عباس قال لقائدة كيف رأيتهم فقال

نظروا اليك باعين عمرة نظر التيوس الى شغار الجازر قال زدني فداك الى وامى قال

Ibn Abbas (qui était devenu aveugle) entendit un jour une troupe d'hommes qui se plaignaient d'Ali et l'injuriaient. Il ordonna à son guide de le conduire près de ces gens et leur dit : « Qui de vous ose insulter Dieu? — Insulter Dieu! répondirent ceux-ci; le Ciel nous en préserve! — Qui de vous insulte son Apôtre? — Dieu nous garde d'insulter son Apôtre! — Qui de vous insulte Ali? — Quant à Ali, répondirent-ils, c'est vrai. » Ibn Abbas leur répliqua : « J'atteste que j'ai entendu le Prophète dire : « Celui qui blasphème » mon nom blasphème le nom de Dieu; celui qui blas- « phème le nom d'Ali blasphème mon nom. » Ils baissèrent la tête et se turent. En s'éloignant, Ibn Abbas demanda à son guide : « Quelle contenance ont-ils? » Cet homme répondit :

Ils te regardent d'un œil enflammé, comme le bouc regarde le couteau du boucher.

« Continue, lui dit Ibn Abbas; que mon père et ma mère soient ta rançon!» Le guide ajouta:

خرر العيون نواكسى ابصارهم نظر الذليل الى العرير القاهر قال زدنى فداك ابى واى قال ما عندى قال لكن عندى احياؤهم تبكى على امواتهم والميتون فضيحة للغابر وقد ذكر عن جماعة من اهل النقل عن ابى عبد الله جعفر ابن محد عن ابيه محد بن على بن الحسين بن على رضه انتقال في صبيحة اللبيلة التي ضربة فيها ابن ملهم بعد جالا الله والثنا عليه والصلاة على رسوله كل امرء ملاقية ما يفر منه والاجل يُساق النفس الية والهرب منه موافاته كم اطردت الايام بحثها عن مكنون هذا الامر فابى الله عز وجل الا اخفاة

D'un coup d'œil oblique et la tête basse, comme un humble esclave en présence d'un maître superbe.

Poursuis, dit Ibn Abbas. — J'ai oublié le reste, avoua le guide. — Je ne l'ai pas oublié, moi, répliqua Ibn Abbas, et il acheva ainsi:

Ceux d'entre eux qui vivent encore pleurent leurs morts, et leurs morts sont la honte de ceux qui les ont précédés dans la tombe.

Plusieurs traditionnistes, sur l'autorité d'Abou Abd Allah Djâfar, fils de Mohammed, et celle de son père Mohammed, fils d'Ali, fils d'el-Huçein, fils d'Ali, rapportent que dès l'aurore qui suivit la nuit où il fut frappé par Ibn Moldjem, Ali, après avoir béni le saint nom de Digu, et prié pour le Prophète, parla ainsi : Tout homme va au-devant du sort qu'il évite, il est fatalement poussé vers le terme de la vie, et ses efforts pour s'y soustraire l'en rapprochent. L'existence se consume dans la recherche de ce mystère; c'est Dieu lui-même qui en a dérobé la connaissance : n'essayons pas de sonder cet abîme. Voici mes dernières volontés : à l'égard de Dieu, ne lui donnez pas d'associé; à l'égard

هيهات عم مكنون اما وصيتى فائله لا تشركوا به شيئا ومحداً لا تضيعوا سنته اقيموا هذين العمودين جل كل امرء منكم مجهودة وخفف عن الجملة رب رحيم ودين قويم وامام عليم كنا في اعصار ذوى رياح تحت ظل غيامة اصحل راكدها فحطها من الارض حيا وتبق من بعدى جنة جاوا ساكنه بعد حركة كاظمة بعد نطق ليعظهم هَدُّونَّ وخفوت اطرافي انه اوعظ لكم من نطق البليغ ودعتكم وداع امرء مرصد لتلاق وغدا ترون ويكشف لكم عن سرائرى عليكم السلام الى يوم المرام كنت بالامس صاحبكم واليوم عظة لكم وغدا افارقكم ان افق فانا ولى دى وان امت فالقيامة ميعادى والعفو الدر

de Mohammed, n'abandonnez point sa sainte doctrine. Maintenez inébranlables ces deux colonnes. Que chacun de vous accomplisse sa tâche dans la mesure de ses forces et ne s'embarrasse pas du reste. Un maître miséricordieux, une religion solide, un imam instruit (voilà ce qu'il vous faut). Nous avons vécu à une époque agitée par des vents impétueux; le nuage dont l'ombre fugitive nous couvrait a rendu la vie au sol qu'il a arrosé. Je laisse après moi un jardin où le calme succédera à l'agitation, le silence aux paroles tumultueuses. Suivez ma direction et mon impulsion intimes : elles renferment plus d'enseignements pour vous qu'un discours éloquent. Mes adieux sont ceux d'un homme qui épie l'heure du retour. Demain vos yeux seront dessillés et mes secrets mis au grand jour. Adieu à vous tous, jusqu'au jour où nos vœux seront exaucés. Hier, j'étais votre ami; aujourd'hui, je suis pour vous un exemple; demain, je vous quitterai. Si je survis, je me charge de ma vengeance; si je meurs, je les attends au jour de la résurrection. Le pardon suit la crainte de Dieu. « Ne désirez-vous pas que Dieu vous parالتقوى أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفَرِ آللَّه لَكُم وَآللَهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ ومن خطبه قبل هذا وترهيدة في هذة الدنيا قولة ان الدنيا قد ادبرت واذنت بوداع وان الاخرة قد اشرفت واقبلت باطلاع وان المضمار اليوم والسباق غدا الا انكم في ايام امل من ورآثه اجل فن اخلص في ايام امله قبل حضور اجلة فقد رج هله ولا قصر اجله ومن قصر في ايام امله خسر اجله الا فاعلوا الله في الرغبة كما تعملونه في الرهبة لم اركالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها الا وانه من لم ينفعه للتي يضرة المباطل ومن لا يستقيم له الهدى يحويه الضلال وانكم قد امرتم بالظعن ودالم على الزاد وان اخون ما اخان عليكم

donne vos péchés? Il est indulgent et miséricordieux.» (Koran, xxiv, 22.) Dans un autre discours prononcé avant celui-ci sur le renoncement au monde, Ali s'exprime ainsi : «Le monde s'enfuit, l'heure des adieux approche; la vie future s'avance, elle arrive et se lève à l'horizon. Aujourd'hui, la liberté dans les verts pâturages; demain, l'entrave! Il vous est accordé un délai suivi du terme fatal. Celui qui, avant l'expiration de ce terme, a profité des jours de répit a fait un marché avantageux et ne sera pas pris au dépourvu le jour du payement. Celui qui n'a pas tiré parti de ce délai sera condamné comme insolvable. Dans l'espérance, comme dans la crainte, adressez-vous également à Dieu. Chose étrange! celui qui aspire au ciel et celui qui redoute l'enfer sont plongés l'un et l'autre dans le sommeil. L'homme que la vérité ne sauve pas se perd par le mensonge; si la révélation ne le soutient, l'erreur l'enveloppe et l'entraîne. Vous êtes condamnés à un long voyage pour lequel des provisions vous sont offertes; mais ce que je redoute avant tout

اتباع الهوى وطول الامل وفضائل على ومناقبة ومقاماته وزهدة ونسله اكثر من ان يأتي عليه كتابنا هذا او غيرة من الكتب او يبلغه اسهاب مسهب او اطناب مطنب وقد اتبنا على جهل من اخبارة وسيرة وانواع كلامة وخطبة في كتابنا المترجم بكتاب حداثت الاذهان في اخبار آل محد عليه الصلاة والسلام وفي كتاب مزاهر الاخبار وظرائف الاثار المصغوة النورية والدرية الركية البواب الرحة وينابيع للكة قال المسعودي والاشيآء التي استصف بها اصحاب رسول الله صلّعم الغضل هي السبق الى الايمان والمجرة والنصرة لرسول الله الله والقرى منه وبذل النفس له والعم بالكتاب والتنزيل

pour vous-mêmes, c'est l'entraînement des passions et la longueur du délai qui vous est accordé.

Qu'on ne cherche ni dans ce livre ni ailleurs la peinture sidèle des vertus d'Ali, de ses grandes qualités, de ses sages discours, de sa piété et de son austérité. C'est un sujet si vaste que tous les développements, tous les détails seraient insuffisants. On trouvera cependant une esquisse de son histoire et de sa biographie, ainsi que de ses sentences et homélies, dans notre livre intitulé Jardin des intelligences ou Histoire de la famille du Prophète, et dans un autre de nos écrits dont le titre est, Les jalons de l'histoire et les curiosités des monuments, ouvrage qui traite de la lumière pure et de la race sans tache, porte de la miséricorde et source de la sagesse. (Cf. tome I, p. 8 et p. 56.)

Si le nom glorieux de premiers musulmans, l'honneur d'avoir accompagné le Prophète dans sa suite et sur les champs de bataille, d'avoir vécu dans son intimité et versé son sang pour lui; si la vraie notion du Koran et de la révélation, la guerre pour la cause sainte, la pudeur, le والحماد في سبيل الله والورع والزهد والقضا والحكم والفقة والعمل وكل ذلك لعلى رضة فيه النصيب الاوفر والحظ الاكبر الا ما ينفرد به من قول رسول الله صلّعم حين آئ بين اصحابه انت الى وهو صلّعم لا ضدّ له ولا ندّ وقوله انت منى بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبى بعدى وقوله عمّ من كنت مولاة فعلى مولاة فاللهم والله واله وعاد من عاداة ثم دعاؤة عليم الصلاة والسلام وقد قدم اليم انس الطائر اللهم ادخل عليم الى أخر الديث فهذا وغيرة من فضائله وما اجتمع فيه من الخصال مما لم يوجد في غيرة ولكل فضائل هن تقدم من الخصال على الم يوجد في غيرة ولكل فضائل هن تقدم من الخصال على الم يوجد في غيرة ولكل فضائل هن تقدم

renoncement, la pratique de la justice, la connaissance du droit et de la science en général; si tous ces titres placent les Compagnons du Prophète au-dessus des autres hommes, certes Ali doit être mis au premier rang, puisqu'il posséda la plus riche part, l'ensemble le plus parfait de ces mérites. Mais les paroles mêmes du Prophète lui assignent une place distincte. Mahomet, dont les paroles sont hors de toute contestation, de toute opposition, ne lui a-t-il pas dit, en instituant l'Ordre de la fraternité: « Ali, tu seras mon frère? » Et aussi : « Tu es auprès de moi ce que Aaron était auprès de Moise; mais il ne viendra plus de prophète après moi. Et cette autre sentence : « Qui m'aime aime Ali. O mon Dieu! protége ses amis, combats ses ennemis. Enfin le souhait exprimé par Mahomet, lorsque l'oiseau anas lui fut envoyé: « Seigneur, conduis auprès de moi celui de tes serviteurs que tu préfères, afin qu'il mange avec moi cet oiseau, » paroles qui furent suivies de l'arrivée d'Ali, etc. jusqu'à la fin de la tradition.

Ces prérogatives et bien d'autres encore s'unissaient chez

وتأخر وقبض النبى صلّعم وهو راض عنهم يخبرعن بواطنهم بموافقتها لظواهرهم بالايمان وبذلك نزل التنزيل وَتَوَكَّى بَعْضُهُم بَعْضًا فَهَا قبض الرسول وارتفع الوى حدثت امور تنازع الناس في صحتها منهم وذلك غيريقين ولا يقطع عليهم بها واليقين من امرهم ما تقدم وما روى مما كان في احداثهم بعد نبيهم صلّعم فغير متيقى بل هو ممكن ونحن نعتقد فيهم ما تقدم والله اعلم بما حدث وهو ولى التوفيق،

Ali à des vertus incomparables, qu'on chercherait vainement chez tous ceux qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi. Le Prophète mourut en exprimant à ses Compagnons la joie que lui inspirait le parfait accord de leurs pensées et de leurs actes en matière de foi, comme le témoigne le livre saint dans le verset : «Ils s'aimaient les uns les autres. » Mais le rôle que jouèrent les Compagnons du Prophète, après sa mort et à la fin de la révélation, est trop incertain pour qu'il soit permis de l'apprécier en parfaite connaissance de cause. Leurs actes antérieurs à la mort de Mahomet présentent seuls un caractère de certitude; le reste des traditions qui les concernent est contestable, quoique possible. Quant à nous, nous n'acceptons comme article de foi que cette première période de leur vie.

Dieu seul connaît les événements; de lui vient toute protection!

FIN DU TOME QUATRIÈME.

#### VARIANTES ET NOTES.

- P. 1 (1). Dans la table des matières qui fait suite à la préface (t. Ier, p. 24), le titre de ce chapitre présente quelques différences de rédaction. Cette irrégularité, qui dénote chez Macoudi un travail trop rapide, a été déjà signalée, t. III, p. 447, et nous en trouverons d'autres exemples dans la dernière moitié de l'ouvrage.
- P. 10 (1). Au lieu de ille Kamous écrit ille Vers cité quelques lignes plus loin se trouve dans Meidani (*Proverb.* n° 1849); voyez aussi le fragment publié par E. Quatremère, Journ. asiatique, mars 1838, p. 212. Le terme nesnas semble se rapporter à une des principales espèces de l'ordre des quadrumanes, soit au chimpanzé, soit à l'orang. Le Yémen, on le sait, fourmille de ces animaux; c'est ce qui a donné lieu sans doute aux bizarres récits qu'on lit ici et dans l'Athar el-Bilad de Kazwini, p. 31 et 41. Cf. Niebuhr, Description de l'Arabie, p. 147.
- P. 13 (1). Kazwini (op. cit.) rapporte le même conte dans d'autres termes, et cite les quatre premiers vers, le troisième avec des variantes qui en modifient le sens:

- «Si vous m'attaquez, vous trouverez en moi un ennemi qui a abandonné la bride», c'est-à-dire, un adversaire faible et sans défense.
- P. 20 (1). Ce passage fixe le sens d'un renseignement présenté avec moins de précision dans le tome I, p. 93. Faute de l'avoir bien compris, Ibn Khaldoun, persuadé qu'il s'agit, non pas de l'ensemble des tribus juives, mais seulement d'une armée, accuse Maçoudi d'exagération, et se livre à toutes sortes de considérations stratégiques sur l'impossibilité de faire manœuvrer une pareille armée, de la nourrir, etc. (Prolégomènes, trad. de M. de Slane, t. I, p. 15.) Plusieurs des critiques dirigées par l'historien philosophe contre l'auteur des Prairies d'or ne sont pas mieux fondées, et prouvent qu'il lisait assez légèrement les ouvrages qui sont l'objet de sa controverse. Maçoudi n'a fait que suivre ici la leçon de l'Ancien Testament, Exode xII, 32. (Voyez aussi Jahn, Archæologie, t. II, p. 91.)

- P. 40 (1). Le calcul n'est pas exact, car les distances mentionnées dans ce paragraphe formeraient un total supérieur à cent mille parasanges. Ces erreurs ne sont que trop fréquentes chez notre auteur; voyez, par exemple, t. II, p. 413; t. III, p. 440 et passim. Mais il est juste de tenir compte des fautes de copie et des lacunes dans les nomenclatures de ce genre; ainsi la distance de Bagdad à la Mecque, omise dans tous les exemplaires, se lit seulement à la marge de L, sous cette forme: ومن بغداد الى مكة .
  - P. 51 (1). B et D donnent un premier vers ainsi conçu:

En outre, B ajoute ce vers, qui serait le dernier de la citation :

- P. 52 (1). Une copie porte هوبل, une autre ישפאל; j'ai eru devoir conserver la leçon déjà suivie t. I", p. 287, au chapitre des rois de la Chine. Le nom propre Amour répond très-probablement à קבל, et Soubil à קבל, dans la table ethnologique de la Genèse, x, 2. Ibn Khaddoun (Histoire universelle, traduction turque de Soubhi-Bey, p. 14) cite ces noms avec plus de régularité, et critique, non sans raison, la leçon عبورة على المنافقة والمنافقة والمنافقة
- P. 57 (1). Au lieu de Choubin, prononciation arabe du persan Tchoupin, B lit طوس; D طوس.
- P. 61 (1). Ce nom est illisible dans toutes les copies. A n'en donne que la première moitié, مسطيس; B écrit منطوس; L منطوس. J'ai conservé la leçon choisie par M. Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus, II, 367 et la note.
- P. 62 (1). B porte السنبلة «le Temple de l'Épi;» toutes les autres copies donnent la leçon du texte. M. Chwolsohn, op. cit. p. 367 et p. 368, a cru devoir modifier ce passage, et lire السياسة d'ordre ou le gouvernement.» Pour de semblables raisons, ce savant a substitué à مرورة «la nécessité,» ἀναγχή.
  - Ibid (2). A et L lisent אָמֹרָ Venus; mais comme le temple dédié à cette

planète est nommé deux lignes plus bas, il faut admettre, avec M. Chwolsohn, la leçon مشترى, qui, d'ailleurs, se lit dans les copies B et D.

- P. 64 (1). B est la seule copie qui termine cette citation par deux vers du poēme attribué à Ibn Aīdoun; il est inutile de les reproduire, puisqu'ils ont été publiés et traduits par l'auteur de Die Ssabier, etc. II, 371.
- Bid. (2). Le mot حشونة (au حشونة dans B et L) a été précédemment employé par Maçoudi dans une courte notice sur les Sabéens de Harrân (t. I°, p. 199), et nous l'avions traduit, non sans hésitation, par la « doublure ou la lie des philosophes. » Les preuves données par M. Fluegel sur la véritable signification de cette expression assez obscure (Die Ssabier, t. I, p. 642) me semblent décisives, et je n'hésite pas à corriger en ce sens le passage en question du premier volume.
- Ibid. (3). Au lieu de Okboun, B porte عنوان; L عنفور. La bonne leçon, qui est celle de A, se retrouve dans la copie de l'Inde.
- P. 68 (1). Les variantes de ce mot, défiguré par les copistes, sont citées par M. Chwolsohn (II, 374); on lira avec intérêt, dans le même ouvrage, une savante notice sur les doctrines de cette secte, qui est plus connue sous le nom de *Mendaites*. (Voy. op. cit. I, 106.)
- P. 71 (1). Kazwini a fait usage de ce morceau dans son Athar el-Bilad, p. 35, et il en a retouché quelques expressions pour lui donner plus de précision. La description due à la plume de Maçoudi est trop vague pour qu'il soit aisé de voir à quel monument chinois il est fait allusion. Les marchands arabes qui visitaient la Chine avaient-ils décrit à leurs compatriotes les merveilles de la pagode de Sou-Tcheon, le fameux Pèh-chi-t'ah, ou de la non moins célèbre tour de Nanking, détruite ou du moins fort endommagée par les rebelles Taipings en 1856? L'une et l'autre étaient élevées de neuf étages, tandis que l'expression فبته مسبعة paraît indiquer une construction à sept étages. Cependant le Rév. Ch. Milne (La vie réelle en Chine, p. 373) cite une particularité curieuse, qui pourrait jeter quelque clarté sur ce passage de notre livre. Ce voyageur assure avoir lu dans une description bouddhique de la pagode de Nanking, qu'on avait placé au faîte une pierre précieuse, illuminant la nuit, pour éloigner les influences nuisibles, etc. Un fait analogue se lit dans la relation de Hiouen-Tsang. Plus loin, M. C. Milne ajoute: «En examinant les idées des Chinois touchant « l'usage et l'objet de ces pagodes, celle qu'on peut regarder comme uni-«verselle et prédominante dans tous les rangs de la société est que ces « édifices ont des rapports sérieux et intimes avec les destinées de la locae lité où ils se trouvent..... La construction d'un pareil monument est sup-

«posée assurer à la contrée environnante la protection et la bienveillance «du ciel, et agir comme un conducteur électrique pour attirer les présages «favorables. » Voilà qui explique l'usage des pierres magnétiques et l'attraction inquiète dont parle l'historien arabé.

P. 73 (1). Telle est la leçon des copies A et D. B porte جراک , et L کراک . Au rapport de Yakout, Kerkouyeh est une ville du Seistan, où se trouve un temple du feu que les Guèbres ont en grande vénération.

P. 74 (1). B حريش; D حريش; mot illisible en L.

P. 76 (1). A DUC). L'orthographe de ce nom est fixée par Yakout. On nomme ainsi, dit-il, une petite ville du Fars, chef-lieu d'un canton «florissant. Elle renferme un pyrée très-vénéré chez les Guèbres, qui «viennent y chercher le feu sacré de fort loin.» Ce renseignement est copié mot pour mot par un intéressant voyageur du rv° siècle de l'hégire, el-Mokaddessi, auteur d'une description du monde musulman, dont j'espère publier prochainement des extraits dans le Journal asiatique (copie appartenant à M. Sprenger, fol. 278).

P. 78 (1). L'évaluation des distances est exacte. Kovar est, ou plutôt était une bourgade sise à moitié chemin entre Djour et Chiraz, à égale distance de l'une et de l'autre, c'est-à-dire à soixante kilomètres. Djour, ville d'origine sassanide, se prononce, en persan, Gour, ce qui signifie un tombeau, ou mieux une chambre sépulcrale taillée dans le roc. (Voy. les extraits du Modjmel, publiés par M. J. Mohl, Journ. asiat. décembre 1841, p. 503.) La superstition musulmane changea ce nom en celui de Firouz-Abâd « séjour du bonheur ou de la victoire. » Istakhri donne sur les ruines sassanides de Gour de curieux détails, que j'ai résumés dans mon Dictionnaire de la Perse, p. 175.

P. 79 (1). Il y a en cet endroit une inexactitude qu'il faut attribuer à la ressemblance graphique des formes Chir, Chizer et Chiraz. La source du feu dont parle l'auteur n'est autre que le Nar-Dirakch, célèbre pyrée, situé non dans le voisinage de Chiraz, comme le croit Maçoudi, mais à Chiz, ou, d'après la prononciation locale, Guizîn, ville du district d'Ourmyah. Sir H. Rawlinson a cru retrouver les vestiges de ce temple dans le Takhté-Suleimán, ruines qui, en effet, ne peuvent être éloignées de l'ancienne Echatane du nord. (Voyez Journ. of the geogr. Society of London, t. X, p. 71. Conf. le Livre des routes d'Ibn Khordadbeh, Journ. asiat. mai-juin 1865, p. 487; et sur la légende des trois mages, la version un peu différente rapportée par Yakout, ouvrage cité, p. 36g.)

- P. 8 $\sigma$  (1). Leçons douteuses : B نارموا ; L إنارموا ; p je n'ai trouvé nulle part ailleurs la mention de ce temple sassanide.
- P. 85 (1). Le deuxième vers n'est donné que par B et L. B ajoute un quatrième vers :

- P. 88 (1). Ibn Khaldoun (Prolégomènes, t. I, p. 23) cite avec plus de détails les contes relatifs à Irem aux piliers; mais au lieu de les considérer comme le produit de l'imagination populaire, il en attribue l'invention aux commentateurs du Koran, gênés par la singulière construction grammaticale, Aadin irema. Le vieux rabbin converti auquel Maçoudi accorde trop de confiance, Kaab el-Ahbar, appartenait à une famille juive, domiciliée dans le Yémen. Il a propagé, de concert avec Ibn Abbas, un grand nombre de légendes talmudiques parmi les néophytes musulmans; il mourut l'an 32 de l'hégire.
  - P. 89 (1). Au lieu de الفهلوية, L porte الفهلوية «le pehlevi.»
- P. 90 (1). A تقليد وسيماس; D تقليد وسيماس; Hamzah d'Isfahân (éd. Gottwald, p. 30) prétend que, sous les derniers Arsacides, on traduisit soixante-dix ouvrages, au nombre desquels il cite le Livre de Sindbad et deux autres ouvrages, nommés Barsinas et Chimas.
- P. 95 (1). L'auteur fait allusion à la prétendue expédition de Mouça ben Noçeir contre une ville fantastique, que les uns placent dans le désert de Sidjilmassah, les autres dans le voisinage de l'Espagne; il en a été déjà parlé dans le chap. XVI, t. I<sup>ex</sup>, p. 369. Cette fable est une de celles que l'auteur des *Prolégomènes* accuse à bon droit Maçoudi d'accueillir avec trop de crédulité.
- P. 107 (1). Il y a ici une ligne omise par les copies, à l'exception de L et de D.
- P. 108 (1). L ستمایت و شهان وعشرون سنة; B وتسعایة و ئان و عشرون سنة; le reste comme A.
- رمن نوح الى محمد صلّعه ثلاث الآف On trouve dans tous les exemplaires, en cet endroit, ou des lacunes ou des transpositions de texte, d'où résulte une assez grande différence entre les chiffres partiels et le total présenté à la fin du paragraphe. Du reste, ces données chronologiques, empruntées aux livres juifs, n'ont qu'une médiocre importance pour nous, Le même calcul est cité dans les Annales d'Abou'l-féda, t. I, p. 65.

P. 109 (1). Cette phrase, mutilée partout, n'est intelligible que dans L, c'est d'après cette copie qu'elle a été rétablie.

P. 116 (1). L'ajoute بري هو نزار بي هي الله M. C. de Perceval (Essai sur l'hist. des Arabes avant l'islam, t. I, p. 183), admettant, avec les meilleurs historiens musulmans, l'exactitude parfaite de la généalogie de Mahomet jusqu'à Adnân, ajoute que le calcul des générations bien connues, comprises entre ces deux personnages, ne permet pas de reculer la naissance d'Adnân au delà de l'année 130 environ de J. C. Dépourvus d'archives nationales et réduits à la simple tradition orale pour les temps antérieurs à la prédication de l'islam, les Arabes ont ordinairement considéré les premiers siècles de l'ère chrétienne comme un âge fabuleux. Les données bibliques elles-mêmes ne leur étaient pas toujours accessibles, et c'est en ce sens que le célèbre généalogiste et grammairien Ibn Dorcid affirme que les noms ethniques antérieurs à Adnân sont des mots syriaques, dont l'étymologie échappe aux investigations de la science (texte arabe, publié par M. Wüstenfeld, p. 20). Conf. Annales muslem. I, p. 13.

P. 124 (1). Dans le manuscrit B, cette citation est précédée de deux vers, omis par les autres :

P. 129 (1). B attribue à Abou Talib deux vers improvisés dans cette circonstance: وكان ابو طالب حاضرا فها نقع هذا الكلام من هذا القائل في النبي وما يكون من امرة في المستقبل انشا يقول القائل في النبي وما يكون من امرة في المستقبل انشا يقول ان لل تنكرة ال للنبيرة وقد عبدنا اوله واخرة وقد عبدنا والله واخرة وقد عبدنا اوله واخرة وقد عبدنا والله واخرة وقد عبدنا والله واخرة وقد عبدنا والله واخرة وقد عبدنا والله واخرة وقد وقد عبدنا واخرة وقد وقد وقد واخرة وقد وقد واخرة واخرة

P. 131 (1). Voici encore un passage ajouté dans la même copie : رواية أن عبد المطلب قال

الام رب الراكب المسافر عمم قلب بخير طائر وغ من طريقه الفواجر في درج الربع وفي الاعاصر

P. 136 (1). Entre les deux derniers vers, B ajoute un vers, dont le premier hémistiche ne s'adapte pas exactement au mètre de la pièce :

وهبخان قد جاورا احمدا وجاور قبراها قبره

Le fragment cité dans le texte appartient au moutékarib, 1er genre, se contracte en فع , cette substitution فع , se contracte en n'est pas d'un usage fréquent; on n'en trouverait, je crois, aucun exemple chez les Persans, qui ont fait choix de ce mètre pour leurs épopées.

P. 139 (1). L présente une rédaction différente et moins claire :

اقام في بني عمر بن عوف اكبر من بالمدينة بيتا على كلثوم بن هرم ثم أحد بني عوف فاقام بها ثلثة وابتنى المجد وقد قيل أنه اقام في بني عمر بن عوف اكثر من ذلك وقيل انه نزل الح

Le reste comme dans les autres copies.

P. 141 (1). Le premier vers a été déjà cité par l'auteur, t. Jer, p. 144, avec la variante بنكر, au lieu de بنكة. B ajoute encore quatre vers, qui ne renferment aucune difficulté, ni de prosodie, ni de sens :

ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرّمن يبوفي ولم يبرّ داعيا واصهر لا يخش من الناس وأحدا بعيدا ولا يخش من الناس دانيا بُذَلِنَا لَهُ الأَمْوالُ مِنْ كُلِّ مَالِنَا وانفسناً عند النوفي والسَّأسيا ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله للحق داعيا

P. 145 (1). Abou 'l-féda a résumé en quelques lignes cette longue discussion. (Voy. Vie de Mohammed, trad. par M. Noël Desvergers, p. 97.) Dans le Tarikhi Nichandji, abrégé chronologique fort estimé des Ottomans pour l'exactitude de ses renseignements, le nombre des campagnes du Prophète est évalué à vingt-huit. Celles dont il confia le commandement à ses lieutenants s'élèvent à trente-neuf. Les premières sont toujours nom-

mées غزوة, par les biographes du Prophète; les autres بعوث ou بعوث, selon leur importance.

P. 149 (1). L وشيعتهم ما قدرمنا آنفا من قول ابن عباس انه قبض M. C. de Perceval, sans se dissimuler l'obscurité qui règne sur cette question, a comparé les différentes sources historiques à la constitution des années arabes, et en a tiré cette conséquence que Mahomet, au jour de sa mort, devait avoir un peu plus de soixante et un ans et neuf mois, en années solaires. (Op. cit. III, p. 331.)

# P. 155 (1). On lit de plus dans L: کان رجوعه من الطائف فی جوار مطعم بن عدی علی ما قبل من التنازع فی التاریخ

P. 163 (1). On trouve dans le tome III des *Proverbes* de Meidani (éd. de Freytag, p. 607 et suiv.) une liste de cinquante-neuf sentences, appartenant à Mahomet, et dans le nombre une dizaine de celles qui sont citées par Maçoudi. Les autres sont disséminées dans le reste de l'ouvrage et attribuées aux personnages les plus marquants du 1<sup>er</sup> siècle de l'hégire. Outre que les leçons de Meidani ne s'accordent pas toujours avec celles des *Prairies d'or*, ce secours était bien insuffisant pour l'intelligence d'un texte aussi concis, et dont chaque mot aurait besoin d'un commentaire.

## وفي رواية كالكلب يعود : P. 166 (1). B donne seul une variante في قنه

P. 170 (1). Le sens particulier que prend ici est justifié par les nombreux exemples que cite El-Moubarred, dans le Kiamil, où cette sentence est l'objet de longues explications. (Voyez le premier fascicule de cet ouvrage, le seul publié jusqu'à présent, Leipzig, 1864, p. 3.)

# P. 174 (1). B et L ajoutent une autre sentence : وقوله استعینوا علی امورکم بالکتهان وعلی قضا حوانجکم بالاسرار

Ibid. (2). Il y a ici une erreur des copistes, car le véritable nom d'Ibn Doreid est Abou Bekr Mohammed, fils d'el-Haçan, fils de Doreid, ainsi que le prouve le témoignage d'Ibn Khallikân (texte, p. 698). Je dis que cette erreur doit être attribuée aux copistes, parce que Maçoudi, qui avait connu Ibn Doreid à Bagdad, et qui lui consacre une notice détaillée dans un des derniers chapitres de son livre, ne pouvait ignorer le nom de ce

célèbre écrivain. Ibn Khallikan apprécie en ces termes le Livre choisi, auquel notre texte fait allusion : معو جمه كثير الفائدة auquel notre texte fait allusion : عبد عبد الفائدة « ces livres de haulte graisse, légers au pourchas, et de substantifique «mouëlle.» Le même biographe donne quelques détails sur les auteurs dont les noms sont cités par Maçoudi.

P. 184 (1). Le nom de ce rebelle, dont la révolte promptement étouf-· fée a laissé peu de traces dans les Chroniques, était Bohaïr, fils d'Yas, fils d'Abd Allah es-Sulami. Telle est, du moins, l'opinion de Beladori, qui ajoute qu'il fut brûlé dans la grande cour ou moçalla de la mosquée. (Voy. Liber expugnationis regionum, I, p. 98.)

P. 108 (1). Ibn Doreid, si exact dans l'orthographe des généalogies arabes, le nomme, non pas Salith, mais Abou Salith Sebrah, fils de Kaïs. Il est vrai que, six lignes plus haut, cet écrivain mentionne dans les mêmes termes un certain Soleim, fils de Kais, ce qui laisserait supposer une légère confusion dans les copies. (Voyez l'édition publiée par M. Wüstenfeld, p. 267.)

P. 201 (1). Le renvoi indiqué par l'auteur n'est point tout à fait exact. Ce n'est pas dans le chapitre relatif aux anciennes dynasties de la Perse, mais ailleurs, en parlant des Kurdes (t. III, p. 251), qu'il a rappelé la victoire de Féridoun et le fameux drapeau du forgeron; encore, dans ce passage, le nomme-t-il درفش کاوای. Ici, au contraire, la véritable leçon est rétablie d'après la copie de Leyde. On lit dans le Chah-Nameh:

## فروهشت از زرد وسرخ وبنفش همی خواندش گاویانی درفش

P. 206 (1). Les quatre vers qui suivent manquent dans les trois meilleures copies :

فحرّ صريعا والتقانى برجله وبادرنى رأس العمام جريبر فقال قتيلى والحوادث حمّة وكاد جريبر للسرور يبطيبر فقال ابا عمرو قتيلى قتلته ومثلى قليل والرجال كثير فارسل يجينا أن رمحك ناله وأكره أن تخلف وأنت أمير

P. 209 (1). B et D complètent ainsi la citation : مثلی علی مثلک تقدمه الكتب 3o.

فقال اخو: P. 213 (1). On lit ce fragment de plus dans deux copies: فقال الخو الكوية

لم اركاليوم كان احلى وامر من يوم اغوات اذا وبن الثغور من غير ذلك كان اسوى واهر الم

P. 221 (1). La copie B, dans laquelle j'ai déjà signalé un certain nombre d'additions qui n'appartiennent sans doute pas à l'auteur, place en cet endroit un épisode entier ainsi conçu:

واثغن الاعور بن قطبة تخمل من المعركة فسال حماله أن يريه تعتها حين بلغ اليها ففعل فقال

> ایا نخلة الرکبان لا زلت فانظری ولازال فی اکناف جرعائك القطر

وحمله عوف بن تيم الزيات فلما قرب من الفتلة قال لحامله ويحك الرحنى تحتها ساعة فافي ارى قد حانت منيتي فحطه عندها فقال

ايـا تخـلة بـين العــــــــ فـبـلـغــة سقيت الغوادى المحنات من الخـــل

P. 223 (1). Après le premier vers, B et D donnent celui-ci:

تركن لهم على الاقسام محرا وبالحقويان اياما طوالا

Le dernier vers ne se lit pas dans L.

P. 228 (1). Trois copies ajoutent quelques mots, qui ne paraissent pas être à leur véritable place: وكان يخضب بالحنا والكنم «Il se teignait « avec le hennè et le ketem. »

P. 231 (1). Il semble que ce sobriquet ait été appliqué au chef persan, par allusion à la description de la Perse, telle qu'elle lui est attribuée dans le paragraphe de la page précédente. Tabari, qui glisse sur cet événement, donne au général de l'armée persane le nom de Firouzân, et place l'entrevue à Haçek.

P. 239 (1). La phrase se termine autrement dans L: وشق من عب القيس والارقم من تعلب بن وائل

P. 243 (1). A et B ajoutent cet hémistiche:

P. 247 (1). Le sens est obscur, et l'on ne voit pas s'il faut employer la première ou la seconde personne du verbe. En prenant Rébyâh pour sujet de la phrase, j'ai pensé surtout à une bravade assez fréquente chez les poètes du désert. C'est à peu près dans le même ordre d'idées qu'Antar, ivre de joie lorsqu'il a retrouvé sa bien-aimée Ablah, s'écrie:

« N'était celui dont la main puissante a suspendu les cieux, je ferais « du dos de mon cheval le dôme de la voûte céleste. »

P. 252 (1). Une note marginale de la copie D nous apprend que ce surnom n'appartenait pas à Abd Allah l'aîné, lequel mourut en bas âge, mais à un petit-fils d'Otmân, c'est-à-dire au fils d'Amr surnommé lui-même dibadj «brocart;» Ibn Kotaiba (édition autographiée, p. 100) tient exactement le même langage et cite à l'appui de son opinion ce vers de Moudrik:

«En entrant chez le fils d'Amr, il me semblait pénétrer au milieu des «trésors de Kaab.»

Il y a donc ici une méprise dont il faut accuser Maçoudi.

P. 253 (1). Tout ce paragraphe jusqu'à la p. 255, l. 8, est cité textuellement par Ibn Khaldoun, *Prolégomènes*, p. 416.

P. 259 (1). La fin du second vers est ainsi rédigée en D: لانت صلاته

Avant le dernier vers, L en place un autre qui paraît n'être qu'une variante de la leçon du manuscrit D:

P. 290 (1). Ce passage est méconnaissable dan toutes les copies sans

exception, et j'ai dû m'écarter du sens littéral pour rendre ma traduction intelligible. On peut comparer ce qui est dit ici de la postérité d'Ali avec une liste plus complète donnée par Ibn Kotaïba, p. 406.

- P. 307 (1). J'ignore l'origine de ce mot; chaque copie l'écrit à sa manière : B عمالتة; L تعالية; L تعالية; D سنائحة. C'est peut-être la transcription un peu altérée du persan سياهيه «corps de cavalerie, garde à «cheval.» Ce passage est omis dans l'extrait publié par M. Sprenger.
- P. 320 (1). Deux vers ainsi rédigés se lisent dans la copie A seulement:

P. 326. (1). Dans A ces vers sont autrement distribués : le deuxième hémistiche du premier vers est remplacé par celui-ci :

de sorte que le fragment se termine par un hémistiche isolé: والموت أحلى etc.

P. 342 (1). B et L donnent une rédaction différente :

L'une et l'autre leçon se trouvent dans L. L'extrait du docteur Sprenger ne s'écarte pas ici de notre texte.

P. 346 (1). A ajoute un vers qui est le deuxième de la pièce :

- P. 356 (1). B et L المضرمية la cavalerie de Modar; » L الحضرمية du Hadramaut. » La leçon de A est justifiée par les mots qui suivent : الحرير الأخضر
- P. 371 (1). Pour qui connaît le caractère des Arabes, singulier mélange de grandeur et de puérilité, le trait raconté ici et si difficile à traduire honnêtement n'a rien qui doive surprendre. Les copies ne fournissent aucune variante digne d'être signalée; mais dans l'extrait publié par M. Sprenger,

la réponse d'Ali est moins laconique, bien qu'aussi malaisée à rendre en termes décents: وقال اذهب فانت عتيق دبرك ايام عموك قيدس «Éloigne-toi, lui dit Ali, et que ton dos soit inviolable pour le reste de tes jours; etc.»

- P. 383 (1.) La copie D donne ce chapitre comme la continuation du précédent sans séparation aucune; le même désordre se remarque dans les chapitres qui suivent.
- P. 386 (1). Ce fragment commence par deux autres vers dans les copies A et D:

- P. 392 (1). A et D citent un quatrième insurgé qu'ils nomment Abd er-Rahman, fils de Yaghout ez-Zohri; mais, comme le fait remarquer judicieusement une annotation marginale de D, ce nom doit être raturé, puisque Abd er-Rahman était mort sous le règne d'Otmân. Le même renseignement se lit dans Ibn Kotaība. Il faut donc croire que Maçoudi, s'étant aperçu de son erreur, l'avait effacée du manuscrit qui a servi de prototype aux copies A et D, tandis qu'elle s'est perpétuée dans les copies provenant d'une source différente.
- P. 409 (1). Ce fragment fait partie d'un long discours commenté par l'auteur du Kiamil (édition Wright, I, p. 14). Dans cet ouvrage l'expression ومناه والله والل
- P. 412 (1). A . Yakoubi (édition Juynboll, p. 45), faisant allusion au même événement, dit simplement le pont de Nehrevân; mais à la page suivante il cite le canal de Tararistân parmi les dérivés de l'Euphrate. Il en est également question dans Istakhri, Liber climatum, p. 49.
- P. 414 (1). Passage tronqué dans toutes les copies, sauf D. B et L ne donnent que le premier hémistiche. A remplace le second par les mots: اليك فانظر ألنا يلتى الغبن et omet la réponse d'Ah.

- P. 416 (1). Ce singulier récit, qui ne se rattache nullement au sujet principal, est clairement expliqué par Tabari dans le chapitre intitulé Bataille de Nehrevân. D'après cet ancien chroniqueur, Mahomet avait prédit à Ali qu'un homme, portant le signalement indiqué dans notre texte, se trouverait parmi les schismatiques et que sa présence serait pour Ali le présage assuré de la victoire. Cette tradition, sur laquelle Maçoudi ne s'exprime pas avec netteté, explique la curiosité témoignée par le khalife et son empressement à rechercher Mokhdadj parmi les morts. Au lieu de Mokhdadj, Tabari écrit (1) .
- P. 418 (1). B et L A I I I ne peut y avoir de doute sur l'orthographe véritable de ce nom. L'auteur du Méraçid el-ittila' et Yakout, dans son Dictionnaire des synonymes géographiques, disent qu'il faut le prononcer comme diminutif de Nakhleh. Bekri ajoute : «C'est une loca-«lité voisine de Koufa sur la route de Syrie. Ali s'y arrêta avant de haranguer «ses troupes.» (Conf. Weil, Gesch. der Chal. I, p. 236.) La même prononciation est donnée par le Kamous.
- P. 435 (1). Nom douteux. B; engel; Engel; Ibn Kotaiba, dans le chapitre où il traite des principales sectes musulmanes et en explique les noms, parle d'un certain hérétique qu'il nomme Ma'rouf, fils de Kharraboud. Cette leçon n'est pas sans analogie avec celle de la copie de l'Inde.

### TABLE

# DES PRINCIPALES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME QUATRIÈME.

| `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pages.                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Avertissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                     |
| Chapitre LXII. Des quarts du monde; des éléments; des caractères distinctifs de chaque partie de la terre, au levant au couchant, au midi et au nord; des vents; de la puis sance exercée par les astres, et autres détails qui se rat tachent à ce chapitre et se rapportent au même sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •<br>•                |
| Théorie des quarts de la terre dans leurs rapports avec les éléments, p. 2. — Pourquoi certaines contrées sont inha bitables, p. 4. — Durée de l'influence des astres, p. 5. — Influence du climat sur l'homme, p. 9. — Des êtres sur naturels, p. 10. — Tradition relative aux nesnas, p. 12 — L'anka et l'irbid, p. 15. — Prédiction de Khaled, pro phète des Beni Abs, p. 21. — Tradition relative au cheval p. 23. — Du degré de confiance qu'on doit accorder aux traditions, p. 25. — Influence des saisons sur la diges tion, p. 29. — Opinion d'Hippocrate sur le nombre sept p. 31. — De l'action exercée par le climat et les vents | -<br>-<br>-<br>,<br>, |
| p. 32. — Aperçu de la superficie et des distances rela<br>tives des pays, p. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - /                   |
| Chapitre LXIII. Édifices consacrés; monuments religieux temples destinés au culte du feu et des idoles. Les astre et autres merveilles de ce monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s<br>. 42             |
| p. 43. — Prédication et voyages de Boudasf, p. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                     |

| 474              | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | feu à Ispahân et dans l'Inde; le Naubéhar à Balkh, p. 47.  — Édifice nommé Goumdán, à Sanaa, p. 49. — Kaouçán, nom d'un pyrée à Ferganah, p. 51. — Temple merveilleux en Chine, p. 52. — Par quel emblème les Chinois représentent l'action des astres sur le monde, p. 53.                                                                     | Pages.     |
| Chapitre         | LXIV. Des édifices religieux chez les Grecs                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55         |
| Т                | emple d'Antioche, p. 55. — Les pyramides d'Égypte et le<br>temple de Jérusalem, p. 56.                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| • .              | LXV. Des édifices religieux chez les anciens Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          |
| mains            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57         |
| Т                | emple de Carthage consacré à Vénus, p. 57. — Autres édifices religieux chez les Francs et en Macédoine, p. 58.                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Chapitre         | LXVI. Des édifices religieux chez les Slaves                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58         |
| T                | emple sur la montagne Noire, p. 59. — Autre temple bâti<br>sur un promontoire, p. 59.                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| religie<br>ments | LXVII. Des édifices consacrés et des monuments<br>eux chez les Sabéens et d'autres sectes; renseigne-<br>divers qui se rattachent au sujet traité dans ce cha-                                                                                                                                                                                  | 61         |
| , Т              | emples de la Cause première et de la Raison, p. 61. — Forme des temples dédiés aux planètes, p. 62. — Mystères du temple de Harrân, p. 63. — Inscription syriaque à Harrân, p. 64. — Digression sur la nature de l'âme, p. 65. — Auteurs cités par Maçoudi relativement au culte des Sabéeus, p. 68. — Temple magnétique en Chine, p. 69.       |            |
| -                | LXVIII. Renseignements sur les temples du feu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7</b> 3 |
|                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , -        |
|                  | rigine du culte du feu, p. 72. — Pyrées bâtis par le roi Aféridoun, p. 73. — Par les autres rois de Perse, p. 74. — Pyrée nommé Azerdjouï, p. 75. — Persépolis, p. 76. — Temples dans plusieurs villes du Fars, p. 78. — Tradition relative aux trois mages, p. 79. — Pyrée sur le canal de Constantinople, p. 80. — Aventure de Sabour avec la |            |
|                  | fille du roi de Hadr (Atra) n.81 - Temple de Raalbek                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

| Des recueits de contes populaires, p. 89. — Anciens édifices à Damas, p. 90. — Singulier mode d'échanges dans le pays de l'or, derrière Sidjilmaçah, p. 92. — Quelques autres édifices fabuleux, cités p. 93. — Tentative de percement de l'isthme de Suez, p. 96.                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chapitre LXIX. Résumé de chronologie universelle depuis<br>le commencement du monde jusqu'à la naissance de notre<br>Prophète, et autres détails sur ce sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 |
| Opinions des astronomes et des physiciens sur l'éternité du monde, p. 100. — Réfutation de ces théories impies, p. 103. — Chronologie universelle, p. 105. — Ères des Juifs et des Mages, p. 106. — Autres preuves contre l'éternité du monde, p. 110. — Arguments tirés du Koran, p. 111.                                                                                                                                                                                                |     |
| Chapitre LXX. Naissance du Prophète; sa généalogie et tout ce qui se rapporte à ce sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114 |
| Généalogie de Mahomet, p. 115. — Elle est incertaine à partir de Nizar, p. 116. — Liste des ancêtres de Maadd, d'après une source juive, p. 118. — Surnoms du Prophète, p. 119. — Année de sa naissance, p. 120. — La tribu de Koreich divisée en vingt-cinq branches, p. 121. — Origine du serment des Foudoul, p. 123. — Guerres de Fidjar, p. 125. — Restauration de la Kaabah, p. 126. — Discussion sur la date de ces événements, p. 129. — Enfance et jeunesse du Prophète, p. 131. |     |
| Chapitre LXXI. Mission du Prophète; son histoire jusqu'à l'hégire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132 |
| Premiers versets du Koran révélés à Mahomet, p. 133. — Date de sa mission, p. 133. — Date de la conversion d'Ali, p. 134. — Les premiers disciples de l'islam, p. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Chapitre LXXII. Fuite du Prophète (hégire); résumé des principaux faits historiques jusqu'à sa mort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137 |
| A quel âge le Prophète reçut sa mission, p. 138. — Détails sur l'hégire, p. 138. — La prière du vendredi, p. 140. — Nombre des guerres commandées par Mahomet, p. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

| 470      | IADLE DES MAIIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | — Nombre des expéditions dirigées par ses lieutenants, p. 145. — Femmes et enfants de Mahomet, p. 145 et 147. — Morale du Koran, p. 147. — Discussion sur l'âge de Mahomet, p. 148. — Ses funérailles, p. 150.                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| rique    | e LXXIII. Précis des événements et des faits histo-<br>s survenus entre la naissance et la mort de notre<br>Prophète                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :           |
| s        | on enfance, p. 151. — Autres détails sur les guerres de Fidjar, p. 153. — Suite de la biographie de Mahomet, p. 154. — An 1 de l'hégire, p. 155. — An 11, an 11, an 11, p. 156. — An v11, p. 157. — An v11, p. 158. — An v111, p. 159. — An ix, an x, p. 160. — An x1; mort du Prophète, p. 161. — Ses enfants, p. 162.                                                                                                                                               | •           |
|          | ELXXIV. Des locutions (sentences) nouvelles intro-<br>s par le Prophète et inconnues avant lui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| É        | loquence des anciens Arabes, p. 164. — Éloquence du Pro-<br>phète, p. 165. — Suite de ces sentences, p. 166. — Au-<br>teurs qui les ont recueillies, p. 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Chapitre | e LXXV. Khalifat d'Abou Bekr le Véridique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175         |
| 8        | sa généalogie; abrégé de sa vie et de son histoire, p. 177. — Son austérité, p. 178. — Sa conduite à l'égard d'Abou Sofiân, p. 179. — Histoire abrégée des enfants d'Abou Bekr, p. 180. — Par qui son élection fut contestée, p. 183. — Il meurt empoisonné par les Juifs; ses dernières paroles, p. 184. — Ses conseils aux généraux chargés d'envahir la Syrie, p. 186. — Faux prophètes dans le Yémen p. 187. — Résumé des derniers événements de ce règne p. 189. | 1<br>1<br>- |
| -        | e LXXVI. Khalifat d'Omar, fils de Kattab (que Dieu<br>e!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı<br>. 190  |
| -        | Sa généalogie; abrégé de sa vie et de ses guerres, p. 192. — Ses surnoms, p. 192. — Simplicité de sa mise; ses mœuraustères, p. 193. — Plaintes contre Saïd ben Amir, gouverneur d'Émèse, p. 193. — Frugalité de Selmân le                                                                                                                                                                                                                                            | -<br>s<br>- |

la Syrie, p. 196. — Abou Obeïd commande l'armée qui envahit la Perse, p. 197. — Bataille du Pont (ou de Kous en-Natif), p. 198. — Mort d'Abou Obeid, p. 200. Omar hésite sur le choix d'un nouveau général, p. 201. - Djérir el-Bédjéli défait l'armée persane sur les bords du Tigre, p. 205. — Bataille de Kadiçyeh, p. 207. — Exploits de Galib el-Açédi, p. 208. — Autre relation de la même bataille, p. 210. — Prouesses du poête Abou Mihdjan, p. 213. - Nom des trois journées de Kadiçyeh, p. 219. — Vers prononcés par des musulmans blessés, p. 220. — Défaite et mort de Roustem, p. 222. — Date de cette bataille, p. 224. - Fondation de Basrah et de Koufah, p. 225. — Omar est assassiné par un esclave persan, p. 226. - Postérité de ce khalife, p. 228. -Conversation entre Omar et Abd Allah, fils d'Abbas, p. 228. — Hormuzân compare la Perse à un oiseau, p. 230. - Nômân conduit une armée contre les Persans, p. 231. — Il leur envoie Mogaïrah en parlementaire, p. 231. — Bataille de Néhawend, p. 233. — Nômân et le chef persan 'sont tués, p. 234. — Propos d'Amr, fils de Mâdi Karib, sur les principales tribus arabes, p. 236. — Comment il dépeint la guerre, p. 239. — Il raconte à Omar son premier combat avec Rébyâh, p. 241. — Seconde rencontre de ces deux guerriers, p. 247.

Sa généalogie; résumé de son histoire et de sa vie, p. 251.

— Ses enfants, p. 251. — Luxe de plusieurs musulmans sous ce règne, p. 253. — Mauvais agents nommés par le khalife, p. 256. — Conduite scandaleuse de Walid à Koufah, p. 257. — Il est destitué sur les instances d'Ali, p. 261. — Plaintes contre Saïd son successeur, p. 261. — Mécontentement général contre Otmân, p. 265. — Aventure de Walid avec un sorcier juif, p. 266. — Cruauté d'Otmân à l'égard d'Abou Derr, p. 268 — Elle suscite une querelle entre Ali et Merwân, p. 271. — Ammar fomente la révolte, p. 274. — Les conjurés se réunissent à Médine, p. 276. — Otmân est assiégé dans son palais, p. 278. — Il meurt assassiné, p. 281. — Vers contre ses meurtriers, p. 283. — Réponse d'un poēte du parti d'Ali, p. 286.

| 4/0                                  | INDLE DES MAIIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chapitre l                           | LXXVIII. Khalifat d'Ali, fils d'Abou Talib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pages.<br>288 |
| s<br>à<br>I<br>C                     | néalogie de ce khalise; aperçu de son histoire et de ses expéditions, p. 289. — Ses ensants, p. 290. — Détails sur les pertes des musulmans à la bataille du Chameau et a celle de Sissin, p. 293. — Noms des chess du parti des Kharidjites, p. 295. — Griess de certains musulmans contre Ali, p. 296. — Amr, fils d'el-Assi, s'allie à Moâviah, p. 298. — Conseils donnés par Mogaïrah à Ali, p. 299. — Autre tradition sur le même sujet, p. 300.                                                                                                                                                                                    | ·             |
|                                      | XXIX. Récit de la journée du Chameau ; ses causes ;<br>s livrés pendant cette journée , etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304           |
| c<br>A<br>E<br>c<br>à<br>a<br>e<br>d | conjurés partent pour Basrah, p. 305. — Remords d'Aichah; premier faux serment des musulmans, p. 306. — di entre en campagne, p. 307. — Défilé de son armée à Basrah, d'après un témoin oculaire, p. 309. — Commencement des hostilités, p. 315. — Ali adresse des reproches Zobeür, p. 317. — Mort de ce chef, p. 319. — Talhah st tué, p. 321. — Lutte acharnée autour du chameau l'Aichah, p. 326. — Anecdotes sur cette bataille, p. 332. — Intrigues de Djérir; sa mission chez Moâwiah, p. 338. — Alliance de ce dernier avec Mogaïrah, p. 341.                                                                                    |               |
|                                      | XXX. Résumé de ce qui s'est passé à Siffin entre tants de l'Irak et ceux de la Syrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 343           |
| n<br>N<br>I<br>h<br>N<br>P<br>T      | rée en campagne d'Ali et de Moâwiah, p. 344. — Preniers engagements sur les bords de l'Euphrate, p. 345. — Avantages remportés par l'armée d'Ali, p. 348. — Régociations inutiles; reprise des hostilités, p. 350. — Les huit journées de Siffin, p. 351. — Ali prend part à la utte, p. 355. — Mort d'Ammar, p. 359. — Prouesses de Rirkal, p. 361. — Paroles de Hodaïfah à son lit de mort, p. 364. — Mort du fils d'Omar, p. 367. — Conduite héoique d'Ali, p. 369. — La nuit du grondement, p. 376. — Le Koran est arboré au bout des lances, p. 378. — Défection des officiers d'Ali, p. 379. — Manœuvres déoyales d'Achât, p. 381. |               |
|                                      | XXXI. Les deux arbitres; causes qui ont produit ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 383           |

| Teneur de la feuille d'instructions, p. 384. — Querelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ü   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| d'Achât et d'Orwah, p. 385. — Évaluation des pertes des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| deux armées à Siffin, p. 386. — Discordes dans le camp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| d'Ali; les Harouryeh, p. 389. — Conférence d'Amr et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| d'Abou Mouça, p. 392. — Stratagème d'Amr, p. 393. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Discours d'Abou Mouça, p. 397. — Moâwiah est élu, p. 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| — Autre version sur cette conférence, p. 399. — Vers com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| posés en cette circonstance, p. 400. — Troisième version,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| p. 402. — Ruse de Moâwiah contre Amr, p. 403. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Paroles d'Ali, p. 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Chapitre LXXXII. Expédition d'Ali contre les révoltés de Nehrewân; mort de Mohammed, fils d'Abou Bekr; mort d'Achter en-Nakhâyi, avec d'autres détails qui se rattachent à ce sujet                                                                                                                                                                                                                                                | 410 |
| Discours prononcé par Ali, p. 411. — Combat près du pont de Tararistân, p. 413. — Prouesses d'Ali, p. 414. — Singulière anecdote sur Mokhdadj, p. 415. — Défection de la tribu de Nadji, p. 418. — Déloyauté de Maskala, p. 419. — Lutte des deux partis en Égypte, p. 421. — Mort du fils d'Abou Bekr, p. 422. — Achter est empoisonné, p. 423. — Controverse sur la conduite d'Ali pendant ses deux grandes expéditions, p. 424. | ,   |
| Charitra I XXXIII Assessinat du prince des Crevente Ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |

| Chapitre LXXXIII. | Assassinat du | ı prince | des | Croyants | Ali, |     |
|-------------------|---------------|----------|-----|----------|------|-----|
| tils d'Abou Talib |               |          |     |          |      | 426 |

Ibn Moldjem et ses deux complices, p. 426. — Ils s'adjoignent deux autres Arabes, p. 428. — Perpétration du crime, p. 429. — Dernières recommandations d'Ali, p. 431. — Date de sa mort, p. 433. — Supplice d'Ibn Moldjem, p. 434. — Vers relatifs'à ces événements, p. 435. — Tentative de Borek contre la vie de Moâwiah, p. 436. — Zadaweih assassine Kharidjah au lieu de Amr, p. 437. — Prédictions d'Ali, la veille de sa mort, p. 439.

#### 

Simplicité de ses mœurs, p. 441. — Fragments de ses homélies sur le monde et la vie future, p. 442. — Autre

#### TABLE DES MATIÈRES.

480

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

OXFORD MUSEUM



